





# HISTOIRE

# ECCLESIASTIQUE,

Par M. FLEURY, Prêtre, Prieur d'Argenteuil, & Confesseur du Roy.

# TOME VINGTIÉME.

Depuis l'An 1339. jusqu'à l'An 1414.





## A PARIS.

P. G. LE MERCIER, rue S. Jacques, au Livre d'Or: DESAINT & SAILLANT, ruë S. Jean de Beauvais. Chez | JEAN-THOMAS HERISSANT, ruë S. Jacques, à S. Paul, & à S. Hilaire.
DURAND, ruë S. Jacques, au Griffon. E PRIEUR, rue S. Jacques, à la Croix d'Or.

M. DCC. L.

Avec Approbations & Privilege du Roy.



# HUITIÉME DISCOURS

SUR

#### L'HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

### RELIGIEUX.



Y ANT parlé dans tout le cours de cette hilloire de l'oripine é du progrès de la vier religieuré défion que le or occations s'en font pétémées ; di cet dévoir raffembler en un ligieur des retions s'en font pétémées ; di cet dévoir raffembler en un ligieur des redificours mes réféctions fur ce grand fujer, è, e l'aj alpée Moiner d'Egyplau quatorziéme ficele, où cette fainte inflitution étoit en <sup>60</sup>. In plus grande décadence.

Quiconjue connoît l'épirt de l'évangle ne peut douter que la profeffion religieule ne foit d'inflution drivie, puilgévélle confilte élémeirlement à pratiquer deux confeits de Jissu-Carasty, en renonçair au matiage & aux biens temporels, & embraffian la continence parfaire de la 11. pauvreté. C'eft ce que nous voyons executé par S. Antoine, S. Pacome & les autres moines d'Egypte reconnus par l'ansiqué pour les plus parfais de tous; & qui par conféquent doivent fervir de modéles dans tous les ficeles à ceux qui voustour rament la perféction religieule.

Outre les vies particulières d'un grand nombre de ces Saints, nous avons dans les cauvres de Cafflen, fuir-tout dans fei nithiutions , une deléctipition exacle de leur maniere de vie , que j'ai rapportée dans l'hilloite , & qui  $_{ij}$  ui renferme quarre principaux articles : la folitude , le travail , le jedine & la  $_{ij}$   $_{ij}$ 

a i

ferts n'étoient pas, comme plusieurs s'imaginent, de vastes forêts, ou d'autres terres abandonnées que l'on pût défricher & cultiver ; c'étoit des lieux non-feulement inhabitez, mais inhabitables : des plaines immenfes de sables arides, des montagnes steriles, des rochets & des pierres. Ils s'arrêtoient aux endroits où ils trouvoient de l'eau, & y bâtisloient leuts cellules de roseaux, ou d'autres matieres legeres; & pour y arriver il falloit fouvent faire plusieurs journées de chemin dans le defert. L'à personne ne disputoit le terrain; il ne falloit demandet à personne la permission de s'y établir; & ce ne fut que long-temps après, lotfque les moines se fu-Hift. liv. xxv11. rent approchez jusques dans les villes, que le Concile de Calcedoine dé-

609.

m. 22. 10. conc. p. fendit de bâtir aucun monastere sans le consentement de l'évêque. Le travail des mains étoit regatdé comme effentiel à la vie monastique; & ce fut principalement l'aversion du travail qui fit condamner les hetetiques Massaliens. Les vrais Chrétiens consideroient que dès l'état d'inne-

25.

Gen. 11. 15. 111. cence Dieu avoit mis l'homme dans le paradis terrestre pour y travailler; & qu'après fon peché il lui donna pour penitence de cultiver la terre, & gagner son pain à la sueur de son visage : que les plus grands Saints de l'ancien testament avoient été pastres & laboureurs : ensin que Jesus-CHRIST même avoit passé la moitié de sa vie mortelle à un mêtter serieux & pénible. Car on ne voit pas que depuis l'âge de douze ans jusqu'à celui de trente, il ait fait autre chose que travailler avec saint Joseph :

Mare v1. 3.

d'où vient qu'on le nommoit non-feulement fils de charpentier, mais chatpentier lui-même. Ainfi il nous a montré, par son exemple, que la vocation generale de tout le genre humain est de travailler en filence , à moins que Dieu ne nous appelle à quelque fonction publique pour le service du prochain. Le travail de ces premiers moines tendoit principalement à deux fins , d'éviter l'oissveté & l'ennui inséparables de la solitude, & de gagner de

quoi vivte sans être à charge à personne. Car ils prenoient à la lettre ceta. Theff. 111. 10. te parole de saint Paul : Si quelqu'un ne veut point travailler, qu'il ne mange point non plus. Ils n'y cherchoient ni glose ni explication. Mais ils choilissoient des travaux faciles & compatibles avec la tranquillité d'esprit. comme de faire des nattes & des corbeilles, qui étoient les ouvrages des Hift. liv. xvil. 3. moines Egyptiens. Les Syriens, selon saint Ephrem, faisoient aussi de la Epbr. paran, 47, corde, du papier ou de la toile. Quelques-uns même ne dédaignoient pas de tourner la meule, comme les plus miferables esclaves. Ceux qui avoient quelques pieces de terre les cultivoient eux-mêmes : mais ils ai-

moient mieux les métiers que les biens en fonds, qui demandent des foins

pour les faire valoir, & attirent des querelles & des procès. Te reviens aux Egyptiens, les plus parfaits de tous, & les mieux con-Hift.liv. xx. n.8, nus, pat les relations de Cassien. Ils jeunoient toute l'année, hors les Di-Caff. coll. xxi. c. manches & le temps Pascal; & soit qu'ils jeunassent ou non, toute leur nourriture étoit du pain & de l'eau , à quoi ils s'étoient fixés après de lon-Infl. lib. c.

gues experiences. Ils avoient auffi reglé la quantité de pain à une livre Romaine par jour , c'est-à-dire , douze onces , qu'ils mangeoient en deux petits repas, l'un à none, l'autre au foir. La difference des jours qui n'é-

C'étoit-là toute leur austerité; ils ne portoient ni cilices, ni chaînes, ou carcans de fer, comme faifoient quelques moines Syriens; car pour les disciplines on flagellations il n'en étoit pas encore fait mention. L'austerité des Egyptiens confiftoit dans la perseverance constante en une vie parfaitement uniforme; ce qui est plus dur à la nature que l'alternative des penitences les plus rudes, avec quelque relâchement, à proportion comme à la guerre, le foldat fouffre toutes fortes de fatigues, dans l'espetance d'un jour de repos & de plaisir.

La priete des moines Egyptiens étoit reglée avec la même sagesse. Ils ne s'affembloient pour prier en commun que deux fois en vingt-quatre heures, le foir & la nuit; à chaque fois ils recitoient douze pfeaumes, inferant une oration après chacun; & ajoûtant à la fin deux lecons de l'Ecriture. Douze freres, tour à tour, chantoient chacun un Pfeaume étant debout au milieu de l'assemblée ; & tous les autres écoutoient assis, gardant un profond filence, fans se fatiguer la poitrine ni le reste du corps, ce que ne permettoit pas leur jeune ni leur travail continuels : pout appeller à la priere, une corne de bœnf leur tenoit lieu de cloche, & fuffisoit dans le filence de leurs vaîtes folitudes; & les étoiles que l'on voit toujours en Egypte leur servoient d'horloge; le tout conformement à leur pauvreté. Le reste du jout ils prioient dans leurs cellules en travaillant : Lib. 11. 6. 14. ayant reconnu que tien n'est plus propre à fixer les pensées & empêchet les distractions que d'être toujours occupez : c'est ainsi qu'ils tendoient à la pureré de cœur, dont la récompense sera de voit Dieu. Leur devotion Matth. v. & étoit de même goût, si je l'ose dire, que les pyramides & les autres ouvrages des anciens Egyptiens, c'est-à-dire, grande, simple & solide. Tels étoient ces moines si estimez des plus grands Saints : de saint Basile qui entreprit de fi longs voyages pour les connoître par lui-même, & qui dit, Hift. liv. xtv. 70 que vivans comme dans une chair étrangere, ils montroient par les effets 1. ep. 79. ce que c'est que d'être voyageurs ici-bas, & citoyens du ciel. Vous avez vû combien faint Jean Chryfoltôme les metroit au-dessus des philosophes payens; & comme il prit leur défense contre ceux qui blâmoient leur inflitut , par les trois livres qu'il composa sur ce sujet. S. Augustin fait leur 4. n. 8. éloge en divers endroits de ses ouvrages, particulierement dans le Traité des Mœurs de l'églife Catholique, où il défie les Manichéens de lui contester les merveilles qu'il en dit.

La vie monastique s'étendit bien-tôt par toute la chtétienté; & le nombre des moines étoit si grand, que dans l'Egypte seule, où ils étoient si parfaits, on en comptoit des la fin du quatrieme fiecle plus de soixante-noit. Chanoines. feize mille, fans ceux dont nous n'avons pas le dénombrement. La regle Hift liv. xxxxx. de faint Benoît écrite vers l'an 530, nous fait voir distinctement l'état de n. 14. la vie monastique en occident; & il est remarquable que ce grand faint ne la donne pas comme un modele de perfection, mais seulement comme un petit commencement, bien éloigné de la perfection des fiecles précedens,

Hiff. liv. xIX. n. n. 17.

De mor. eccles. c. 31. Regle de S. Be-

C'c. uls.

Reg. S.B. prolog. Ce qui montre combien la ferveur s'est rallentie depuis, quand on a regardé cette regle comme trop severe; & combien ceux qui y ont apporté rant de mitigations, étoient éloignez de l'esprit de leur vocation.

Dial.

Saint Benoît croyoit avoit use d'une grande condescendance en accordant aux moines un peu de vin, & deux mets outre le pain, faus les obliger à jeuner toute l'année; & faint Gregoire pape, qui vivoit dans le même fiecle, & qui pratiquoit certe regle, en loue particulierement la difcretion : mais la nature corrompue , trouve toujours de mauvailes raifons pour se flarer, & autoriser le relâchement. Nous les examinerons ensuite : j'ajoûte sculement ici , qu'il vaut mieux demeuter dans l'état d'une vie commune, que de tendre à la perfection par une voye imparfaite.

Cependant s'étoient formées en plusieurs églises des communautez de

Hift. liv. XLIII.

n. 37.

cleres, qui menoient une vie approchante de celle des moines, autant Hill. liv, xIII. n. que leurs fonctions le pouvoient permettre. Saint Eusebe de Verceil est le premier évêque que l'on trouve avoir fait vivre ainsi son clergé; & saint Hift. liv. xxiv. Augustin suivit son exemple, comme on voit par ses deux setmons de la vie commune. On nomma ces clercs chanoines; & vers le milieu du feptième fiecle, faint Chrodegang évêque de Mets, leur douna une regle, qui fut depuis reçue par tous les chanoines, comme celle de faint Benoît par tous les moines. Ainfi voilà deux fortes de religieux , les uns cleres , les autres laïques, car les moines l'éroient pour la plupart. L'objet de leur instirut éroit de travailler à leur salut particulier, soit en conservant l'innocence, soit en réparant les désordres de leur vie passée par une penirence serieuse : les clercs vivant en commun, imitoient la vie monastique, pour se précautionner contre les tentations de la vie active & de la fréquentation avec les féculiers.

Au commencement du neuvième siecle, & près de trois cent ans après faint Benoît, les moines se trouverent très-éloignez de l'observance exacte de la regle ; parce que les monasteres répandus par tour l'occident, étant indépendans les uns des autres, recûrent insensiblement divers usages sur ce qui n'est point écrit dans la regle; comme la couleur & la figure de l'habir, & la qualité de la nourriture; & ces divers usages furent des prétextes de relâchement. Pour y remedier, fut fait le reglement d'Aix-latam. 7. conc. p. Chapelle en 817. au commencement du regne de Louis le Debonnaire, par les soins de saint Benoît abbé d'Aniane, avec le conseil de plusieurs autres abbez de tout l'empire François. On y recommande le travail des

Hift. liv. xI.VI. п. 28. Ibid. n. 22.

mains, dont l'abbé même n'étoit pas exempt : & il paroît qu'il y avoit encore peu de prêtres entre les moines. L'année précedente 816, plusieurs évêques affemblez au même lieu, donnerent aux chanoines une regle, qui est comme une extension de celle de faint Chrodepang; elle sur envoyée

par tout l'empire, & observée pendant plusieurs siecles.

320.

Mais dans le reste de celui-ci & le commencement du dixième, les Ordre de Clu-ravages des Normands & les hostilitez universelles entre les Chrétiens, ruinerent plusieurs églises & la plûpart des monasteres, comme on voit Hist. liv. 11v. 42. par les plaintes du Concile de Trosse tenu en 909. L'observance monastique étoit presque éteinte en occident, quand Dieu suscita de saints person-

nages, dont le zele ardent lui donna comme un nouveau commencement. 1611. p. 565. Des l'année suivante 910. Guillaume duc d'Aquitaine sonda le monastere List. liv. 114. 8. de Clugni, & en donna la conduite à l'abbé Bernon, qui avec le secours 43. du moine Hugues, riré de faint Martin d'Autun, recüeillit la tradition de l'observance la plus pure de la regle de saint Benoît, qui s'étoit conservée

en quelques monasteres.

avantage particulier.

Saint Odon fuccesseur de Bernon, perfectionna l'établissement de Clugni, & y joignit plusieuts autres monasteres dont il avoit la conduite, y #. 24failant gardet le même ordre, c'est-à-dire, la même observance : d'où vint enfuite le nom d'ordre appliquez aux differentes communautez, pratiquant la même regle, comme l'ordre de faint Benoît, de S. Augustin, de faint François & les autres. Celui de Clugni fut très-celebre , par la vertu & la doctrine de ses premiers abbez saint Maieul, saint Odilon, & saint Hugues : mais au bout de deux cent ans il tomba dans une grande obscutité; & je n'y vois plus d'homme distingué depuis Pierre le Venerable.

Or je trouve deux causes de cette chare, les richesses & la multiplica-tion des prietes vocales. Le merite singulier des premiets abbez de Clugni leur attira l'estime & l'affection des princes, des rois & des empereurs, qui les comblerent de bienfaits : dès le temps de faint Odon le nombte en fur si grand, qu'il en reste jusqu'à cent quatre-vingt huit chartes. Il est à # 24 craindre que ces Saints n'euffent pas affez refléchi fur les inconvéniens de la richeffe, si bien marquez dans l'évangile, & connus même des philosophes payens. Les riches font naturellement orgueilleux, perfuadez qu'ils n'onr besoin de personne, & qu'ils ne manqueront jamais de rien. C'est pourquoi faint Paul recommande à Timothée d'exhorter les riches à ne point s'élever dans leurs penfées. & ne pas mettre leur esperance dans les richesses incertaines. Les grands biens astirent de grands soins pour les conferver; & ces foins ne s'accordent guères avec la tranquillité de la contemplation, qui doit être l'unique bur de la vie monaftique : ainfi dans une communauté riche, le superieur au moins, & ceux qui le soulagent dans le maniement des affaires, quand ils ont veritablement l'esprit de leur étar, trouvent qu'ils ne sont presque plus moines. Ajoûtez que souvent l'amour propre se déguise sous le nom specieux du bien de la communauté 5 & qu'un procureur ou un cellerier fuivra fon inclination naturel-

La richesse commune est dangereuse même pour les particuliers. Dans une abbaye de vingr moines, joilissans de trente mille livres de rente, chacun est plus fier de sçavoir qu'il a part à ce grand revenu; & il est tenté de méprifer les communautez pauvres, & les religieux mandians de profession. Il veut profiter de la richesse de la maison, ou pour sa commodité particuliere, & être aussi-bien nourri, vêtu & logé que son observance le permet; & quelquefois au-delà. C'est ce qui étoit arrivé à Clugni, comme on voit dans l'apologie de faint Bernard. Les moines faifoient \*\*\* 42 da meilleure chère qu'ils pouvoient en maigre, & s'habilloient des étotles OF du plus grand prix : les abbez marchoient à grand train, suivis de quantité

le pour amasser ou pour épargner, sous prétexte qu'il ne lui revient aucun

Hift. liv. LY.

Hift, liv. LY.

1. Tim. VI. 17.

Hift. liv. 1XVII.

de chevaux, & faisant porter de grands équipages : les églises étolent bâties magnifiquement, & richement ornées, & les lieux réguliers à pro-

portion.

L'autre caufe du rellachement fur la multiplication des prietes; je dis de l'albemée de des autres prietres vocales; car il ne avoient beaucoup l'illi, live. L'autre, jointé à celles que prefeire la regle de faint Benoir, comme on voir dans de l'abre de l'autre ajoute l'office des mots dont de l'autre de l'autre ajoute l'office des mots dont modie leur d'oci le temps du travail des mains : & Pierre le Venerable en lith. Illi, L'autre convient, répondant aux objections de faint Branta. La regle, di-il,

modie leur fotoi le temps du travail des mains : & Pietre le Venerable en Hipl. lin. ktwit-convieux, tepondan aux objections de faint Bernard. La regle, di-il, 10. Fordonne feulement pour éviter l'oisveré, que nous évitons en rempliffain notre temps par de faints exercites, la priete, la lecture, la polimodie. Comme si faint Bonois n'avoir pas afize donné de temps à ces faints exercites; & n'avoir pas eu de bonnes raisons pour donner de plus sept heures entietres de travail.

Peus-être que Pierre le Venerable, & ceur qui penioient comme luy, éroient trompez par les périgage de leur temps, & regardoient le travail corporel comme j'ai dist voir alleurs; & fins parler des l'fatilients de des autres Orientaur, les Grees & les Romains s'en failoient honneu: mais les nations Germaniques & les Barbares du Nord accodiumez he s'occuper que de la chaffe de de la guerre, ont oujous méprile l'agriculture de

TV... les arts, comme on voit encore aux mœurs de notre nobleffe.

Ordre de Cihommes, qui tamenerent l'efprit de la regle de faint Benoît, je veux dire.

Hifi. liv. xxv. les fondateurs de Citeaux, particulierement faint Bernat d', que je regarde

styl. In stay. les fon stretchts de Uteluis , particuliscement ains Bernaci, que je regarde 
n. 64 1200 l. 201 comme la mercelle de fon fiede. Dens femblois avoir pris platin à raffembler en lui tous les svanzages de la nature de de la grace : la noblefie, 
La vertu des preues, la beanté du corps, les perféctions de l'elpris et viucité, penetration, discement fin, jugement folide. Un textu generus, 
des femilieures des rent en autre de la comme de contingent en 
des que l'on pir faire de fon temps, foir pour les feiences humaines, foit 
pour la religion su me mé latation continuelle de l'écriture blante, une grande l'eduire des peres : une éloquence vive de forre, un file vertiablement 
trop oraf, mais conforme au goût de faoi fiele. A joûtez les effets de 
grace. Une humilité profonde , une chairie fains botnes , un zele ardent ; 
enfin le don des miracles.

Figh. its. xxc. Il fast courcións availer que fon acle ne fas parafler reglé par la diseñna 14. n. 45.

Ton, en ce qui regardeit fa fine qu'il naina de bonne hour par de sufteirce exectives; se vous avez via le foin que fut obligé d'en prendre fon lutter ami Guillaume de Champoutu. Teltime puls les Expreisens se les autres anciens moines, qui favoient fi bien accorder l'autlerité avec la sur que l'avoient fouvern près de cent ans.

Fretes has. Saint Bernard étoit fort affectionné au travail des mains, rétabli fétieufement fement dans l'observance de Cisteaux : mais on y introduisit une nouveauté, qui dans la fuite contribua au relâchement, je veux dire la distinction des moines du chœur, & des freres lais. La regle n'en fait aucune mention, & Jusqu'à l'onzième fiecle les moines se rendoient eux-mêmes tou-

tes fortes de fervices, & s'occupoient tous des mêmes travaux.

Saint Jean Gualbert fut le premier qui institua des freres lais en son monaîtere de Valombreuse, fondé vers l'an 1040. La raison de cette institu- 4. EXILI-11. 58. ton sur apparemment l'ignorance des laïques, qui la plúpart ne sçavoient Mabill. praf. 2. pas lire, même les nobles: de forte que le latin n'étant plus la langue Sac. 11. 9. vulgaire comme du temps de saint Benoît, ils ne pouvoient apprendre les Annal. pleaumes par cœur, ni profiter des lectures qui le font à l'office divin : au lieu que les moines éroient dès lors clercs pour la plûpart, ou destinez à le devenir. Mais il semble que ceux qui introduisirent cette distinction, ne consideroient pas que l'on peut arriver à la plus haute perfection sans aucune connoissance des lettres. La plûpart des anciens moines d'Egypte ne scavoient pas lire, & saint Antoine tout le premier : & saint Arsene s'étant retiré chez eux : Je sçai les sciences des Grecs & des Romains; mais je n'ai pas encore appris l'alphabeth de ce vieillard que vous trouvez si groffier. On occupoir donc ces freres lais des travaux corporels, du ménage de la campagne & des affaires du dehots ; pour prieres on leur prefcrivoit un certain nombre de Pater, à chacune des heures canoniales ; & afin qu'ils s'en puffent acquitter, ils portoient des grains enfilez, d'où sont venus les chapelets. Ces freres étoient vêtus un peu differemment des moines, & portoient la barbe longue comme les aurres laïques. Les Chartreux eurent de ces freres dès le commencement, auffi-bien que les moines de Grandmont & ceux de Cifteaux; & tous les ordres religieux venus depuis ont fuivi leur exemple. Enfin il a passe même aux religieufes, & on diftingue chez elles les filles du chœur & les fœurs converfes, quoique la même raison n'y soit pas, puisqu'ordinairement elles ne scavent pas plus de latin les unes que les autres.

Or cette distinction entre les religieux a été une grande source de relachement : les moines du chœur voyant les freres lais au-dessous d'enx , les ont regardez comme des ignorans & des hommes groffiers destinez à les fervir, & se sont regardez eux-mêmes comme des seigneurs : car c'est ce que signifie le titre Dom, abregé de Dominus ou Domnus, qui, en Italie & en Espagne, est encore un titre de noblesse; & je ne crois pas qu'on le trouve attribué aux fimples moines avant l'onzième fiecle, au moins la regle de faint Benoît ne le donne qu'à l'abbé feul. C'est donc principalement

depuis ce temps qu'ils ont crû le travail des mains indigne d'eux, se trouvant suffisamment occupez de la priere & de l'étude.

D'un autre côté les freres convers ont été une source de division dans les monasteres, qui étant composez de deux corps si differens n'ont plus été parfaitement unis. Les freres manquant d'étude, & souvent d'éducation, ont quelquefois voulu dominer, comme érant plus necessaires pour le temporel, que le spirituel suppose : car il faut vivre avant que de prier & d'étudier. Vous avez vul ce qui arrivà dans l'ordre de Grandmont sous

Tome XX.

n. 28.

Hift. liv. LXXXV. le pape Innocent III. & comment il fut obligé de réprimer l'infolence des freres, qui vouloient regler même le spirituel, & l'ordre ne s'est jamais bien remis de cette division. Ce sont apparemment de tels exemples qui ont obligé tous les religieux en general à tenir les freres convers fort bas & fort foumis; ce qui est difficile sans s'élever au-dessus d'eux ; l'uniformité de la regle de saint Benoît étoit plus sûre.

nes.

Les moines ayant abandonné le travail des mains, crûrent que l'étude Etudes des moi- étoit une occupation plus digne d'eux, & l'ignorance des seculiers, même des cleres, les y engageoit par une espece de necessité. Or ils ne se bornerent pas à l'étude qui leur étoit la plus convenable , l'écriture fainte & les peres, en un mot la théologie : en quoi ils auroient imité S. Jetôme, & quelques autres anciens moines; mais depuis le huitième & le neuviéme fiecle, ils embrasserent toutes sortes d'études, comme on voit entr'autres par Alcuin. Ils joigniteut à la théologie l'étude des canons, qui fait partie de la science ecclesiastique, mais plus convenable aux évêques & aux prêtres destinez à gouverner les peuples. Les moines ne laisserent pas de s'y appliquer fortement, comme on voit par le fameux Gratien auteur du Decret; & cetre étude attira celle du droit civil, principalement depuis la découverte du Digeste, & des autres livres de Justinien.

Les moines donnerent encore dans une autre étude plus éloignée de leur profession, sçavoir la médecine. Rigord moine de saint Denis, étoit physicien , c'est-à-dire , medecin du Roi Louis le Gros , donr il a écrit l'hi-stoire ; & S. Bernard parle d'un moine de son ordre , qui s'étoit rendu fameux dans cet art. Je veux croire que les moines avoient commencé à s'y appliquer par charité pour les malades; mais comme il falloit forrir pour les viliter, c'étoit toujours une source de dissipation. On peut dire le mê-

me de la jurisprudence, qui artiroit au moins des consultations.

Mais s'ils avoient commencé ces études par charité, ils les continuerent par interêr, soit pour conserver les biens de la communauté ou leur propre santé, soit pour gagner de l'argent comme auroient fait des seculiers. Cest ce que nous apprend le concile de Reims, tenu par le pape Innocent IL en a 1 11. qui défend aux moines & aux chanoines réguliers d'étudier les loix civiles ou la médecine; & ajoûte: C'est l'avarice qui les engage à se faire avocats, & à plaider des causes justes ou injustes sans distinction. C'est l'avarice qui les engage à mépriser le soin des ames, pour entreprendre la guérison des corps , & arrêter leurs yeux sur des objets dont la pudeur défend même de parler. Ces défenses futent reiterées au concile de Latran, tenu par le même pape en 1139. & encore au concile de Touts Hift. liv. 123111 tenu par Alexandre III. en 116; on ne défend qu'aux religieux les professions de médecin & d'avocat, & non aux cleres seculiers, parce que les

Can. n. 54.

Can. 6.

n. 9.

laïques en étoient incapables n'étant point lettrez. Hiff, liv. LXX. 1. Au commencement du siecle suivant, on permettoit encore aux religieux d'exercer la fonction d'avocat pour des réguliers, comme on voit Hill. liv, LXXIII. au concile de Paris, tenu par le légat Robert de Corçon en 1212. & ce même concile marque un grand relâchement dans les communautez religieules de l'un & de l'autre sexe. On en voit encore plus au grand concile

1.54

de Latran tenu trois ans après : qui pour y remédier otdonne la tenue des chapitres generaux tous les trois ans. Mais ce remede a eu peu d'effer ; & depuis ce remps les moines & les chanoines réguliers ont continué de se selacher de plus en plus, Jusqu'aux dernieres réformes. D'ailleurs les chapitres generaux ont leurs inconvéniens, & la diffipation inféparable des voyages, est plus grande: & plus ils sont grands, plus est la dépense, qui oblige à faire des impolitions fur les monafteres, fources de plaintes & de murmures. Et quel est le fruit de ces chapitres? De nouveaux réglemens & des députations de visiteurs pour les faire executer ; c'est-à-dire , multiplication de voyages & de dépense; & le tout sans grande utilité, comme a fait voir l'experience de quatre fiecles. Aussi saint Benoît n'a-t'il rien ordonné de femblable, quoyqu'il ait eu en même temps la conduite de plufieurs monasteres: chacun étoit gouverné par son abbé, & chaque abbé avoit pour inspecteur son évêque, qui étant sur le lieu étoir plus propre que tour autre à lui faire observer la regle.

Le même concile de Latran en 1215, défendit d'inventer de nouvelles religions, c'est-à-dire, de nouveaux ordres ou congregations : de peur, dit. Multiplications le canon, que leur trop grande diversité n'apporte de la confusion dans l'é- d'ordres religlife. Mais quiconque voudra entrer en teligion, embrassera une de celles gieux. qui sont approuvées. Cette défense étoit très-sage, & conforme à l'esprit Ne nimia extra de la plus pure antiquité. S. Basile dans ses regles, demande s'il est à pro- 9. extra de relig. pos d'avoir en un même lieu deux communautez religieuses; & il répond dom. que non. Il ne s'agissoit pas de deux ordres differens, mais seulement de Reg. ful. n. 260 deux maifons du même institut ; & saint Basile tend deux raisons de sa réponse négative : la premiere, qu'il est difficile de trouver un bon superjeur, & encore plus d'en trouver deux : la seconde, que la multiplication des monasteres est une source de division. D'abord ce ne sera qu'une emulation louable à qui pratiquera micux la regle : ensuite l'émulation se tournera en jalousie, en mépris, en aversion : on cherchera à se décrier & se nuire l'un à l'autre relle est la corruption de la nature. Les payens mêmes ont pris pour fondement de la politique, que la république fût unie aurant qu'il seroit possible, & qu'on éloignar d'entre les citoyens toute semence de division. Combien doit-on plus travailler à en préserver l'église de Je- Plat. Repub, lib. BUS-CHRIST, fondée sut l'union des cœurs, & la chariré parfaite ? c'est un 5. p. 418, Gr. feul corps dont il est le chef, & dont les membres doivent avoir une entiere correspondance, & compâtir en tout les uns aux autres.

Or les divers ordres religieux font autant de corps , & comme autant de perites églifes dans, l'églife univerfelle. Il est moralement impossible qu'un ordre estime autant un autre institut que le sien, & que l'amour propre ne pousse pas chaque religieux à préferer l'institut qu'il a chois, à sou-haiter à sa communauté plus de richesses & de réputation qu'à toute autre, & se dédommager ainsi de ce que la nature soufire à ne posseder rien en propre. Je laisse à chaque religieux à s'examiner de bonne foi sur ce sujet. S'il n'y avoit qu'une simple émulation de vertu , verroit-on des procès sur la préseance & les honneurs, & des disputes si vives, pour sçavoir de quel ordre étoit un tel Saint, ou l'auteur d'un tel livre de pieré ?

11. 54.

Le concile de Latran avoit donc très-sagement désendu d'instituer de nouvelles religions; mais son decret a été si mal observé, qu'il s'en est Hill liv. LXXXV. beaucoup plus établi depuis que dans tous les fiecles précedens. On s'en plaignit des le concile de Lyon tenu foixante ans après : on y réitera la dén. 48. fenie, & on supprima quelques nouveaux ordres: mais la multiplication

n'a pas laissé de continuer & d'augmenter toujours depuis.

Si les inventeurs des nouveaux ordres n'étoient pas des faints canonifez VIII. Religieux man- pour la plûpart, on pourroit les soupçonner de s'être laissez séduire à l'amour propre, & d'avoir voulu se distinguer & rafiner au-detsus des autres. Mais sans préjudice de leur sainteré, on peut se défier de leurs lumieres,

& craindre qu'ils n'ayent pas sçû tout ce qu'il eût été à propos qu'ils sçûsfent. Saint François croyoit que sa regle n'étoit que l'Evangile tout pur, s'attachant particulierement à ces paroles : Ne possedez ni or ni argent , ni

Masth. x. 9. fac pour voyager, ni chaussure, & le reste; & comme le Pape Innocent III. faifoit difficulté d'approuver cet institut si nouveau, le cardinal de S. Paul, évêque de Sabine, lui dit : Si yous rejettez la demande de ce pauvre hom-

Hift liv. LXXVI. me, prenez garde que vous ne rejettiez l'évangile. Mais ce bon cardinal, ni le faint lui-même, n'avoient pas affez confideré la fuite du texte. Jesus-CHRIST envoyant prêcher ses douze apôtres, leur dit d'abord : Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les demons, donnez gratu ce que vous avez requ gratu. Puis il ajoûte: Ne possedez ni or, ni argent, ni le refte. Il est clair qu'il ne veut que les éloigner de l'avarice & du desir de mettre à profit le don des miracles, à quoi Judas n'auroit pas manqué; & que n'auroit-on point donné pour la réfutgection d'un mort? Le Sauveur ajoûte : L'ouvrier gagne bien sa nourriture. Comme

> rendrez la fanté ou la vie, vous laissent mourir de faim. Voilà le vrai sens de ce passage de l'évangile.

> Mais il ne s'ensuivoir pas que l'on fût obligé à nourrir de bonnes gens, qui fans faire de miracles, ni donner des marques de miffion extraordinaire alloient par le monde prêcher la penitence, d'aurant plus que les peuples pouvoient dire : Nous fommes affez chargez de la subsistance de nos pafteurs ordinaires à qui nous payons les dîmes & les autres redevances. Il faut donc attribuer aux vertus personnelles de saint François & de ses premiers disciples, la benediction que Dieu donna à leurs travaux : ce fur la récompense de leur zele ardent pour le salut des ames, de leur desintérellement parfait, de leur profonde humilité, de leur patience invincible. Ils vinrent à propos dans un fiecle très-corrompu pour ramener l'idée de la charité & de la simplicité chrétienne, & pour suppléer au défaut des pasteurs ordinaires, la plupart ignorans & négligens, & plusieurs corrompus & fcandaleux.

> s'il disoit: Ne craignez pas que rien vous manque, ni que ceux à qui vous

Il eût été, ce semble, plus utile à l'église que les évêques & les papes se fusient appliquez sérieusement à réformer le clergé séculier, & le rétablir fur le pied des quatre premiers fiecles, sans appeller au secours ces troupes étrangeres; en forte qu'il n'y eût que deux genres de perfonnes confacrées à Dieu, des clercs destinez à l'instruction & à la conduite des

fidéles & parfaitement foumis aux évêques ; & des moines entierement feparez du monde, & appliquez uniquement à prier & travailler en filence. Au treizième siecle l'idée de cette perfection étoit oubliée, & l'on étoit touché des défordres que l'on avoit devant les yeux : l'avarice du clergé, fon luxe, sa vie molle & voluptueuse, qui avoit aussi gagné les monasteres

On crut donc qu'il falloit chercher le remede dans l'extrêmité opposée, & renoncer à la possession des biens temporels, non-seulement en particulier suivant la regle de saint Benoît, si severe sur ce point; mais en commun, en sorte que le monastere n'eût aucun revenu fixe. C'étoit l'état des 6.33. moines d'Egypte; car quel revenu auroient-ils pû tirer des sables arides qu'ils habiroient? Or ceux à qui le revent manque n'ont que deux moyens de subsister, le travail ou la mandicité. Il étoit impossible aux moines de mandier dans des deserts où ils vivoient seuls : il falloit donc nécessairement

travaillet, & c'étoit le patti qu'ils avoient pris.

Mais les freres Mineurs & les autres nouveaux religieux du treizième fiecle choisirent la mandicité. Ils n'étoient pas moines, mais destinez à converser dans le monde, pour travailler à la conversion des pecheurs; ainsi ils ne manquoient pas de personnes de qui ils pussent esperer des aumônes; & d'ailleurs leur vie errante & la necessité de préparer ce qu'ils devoient dire au peuple, ne leur paroiffoient pas compatibles avec le travail des mains. Enfin la mandicité leur sembloit plus humiliante, comme étant le dernier état de la societé humaine, au-dessous des ouvriers, des gagnedeniers & des porte-fais. D'autant plus que jusques-là elle avoit été méprisée & rejettée par les plus saints religieux. Le venerable Guigues dans les constitutions des Chartreux, traite d'odieuse la necessité de quêter; & le concile de Paris en 1212. veut que l'on donne aux religieux qui voya- Hiff. liv. 12vII. gent de quoi subsister, pour ne les pas réduire à mandier à la honte de n. 58. leur ordre.

Il est vrai que saint François avoit ordonné le travail à ses disciples, ne e. 11. leur permettant de mandier que comme la derniere ressource. Je veux Hift.liv. 1xxvm. travailler, dit-il, dans son testament, & je veux fesmement que tous les 8.6. autres freres s'appliquent à quelque travail honnête; & que ceux qui ne Opuse. p. fçavent pas travailler l'apprennent: que si on ne nous paye pas, ayons re-cours à la table de notre Seigneur, demandant l'aumône de porte en porte. Il conclut son testament par une défense expresse de demander au pape aucun privilége, ni de donner aucune explication à sa regle. Mais l'esprit de chicane & de dispute qui regnoit alors, ne permettoit pas cette sim-

plicité.

Il n'y avoit pas quatre ans que le Saint homme étoit mort, quand les n. 62, freres Mineurs assemblez au chapitre de 1230. obtinrent du Pape Gregoire une bulle qui déclare qu'ils ne sont point obligez à l'observation de son testament, & qui explique la regle en plusieurs articles. Ainsi le travail des mains si recommandé dans l'écriture, & si estimé par les anciens moines, est devenu odieux; & la mandicité odieuse auparavant, est devenue honorable.

J'avouë que le merite personnel des freres Mandians y a bien contribué. Ayant pris pour objet de leur institut la conversion des pecheurs, & en general l'instruction des fidéles, ils regarderent l'étude comme un devoir capital, & y réilfirent mieux que la plûpart des étudians de leur temps , parce qu'ils agissoient par des intentions plus pures, ne cherchant que la gloire de Dieu & le salur du prochain : au lieu que les autres clercs ou moines étudioient fouvent pour parvenir aux benefices & aux dignitez ecclefiaftiques. C'est ainsi que les freres Prêcheurs & les freres Mineurs , dès l'enfance de leurs ordres, se rendirent si considerables dans les Universitez. naissantes de Paris & de Boulogne, où l'on regarda comme des lumières de leur fiecle, Albert le Grand, Alexandre de Alés, & enfuite S. Thomas

4. Difc. n. 8.

& faint Bonaventure. Je n'examine point ici quelles étoient ces étudesdans le fond, je l'ai fait ailleurs, il fusht que ces saints religieux y réussiffoient mieux que les autres. Leurs vertus en même temps les faisoient aimer & respediende tout le

monde : la modeftie, l'amour de la pauvreté & de l'abjection , le zele de la propagation de la foi, qui les faifoit aller chez les infidéles chercher le martyre. De-là vient qu'ils furent si - tôt chéris & favorisez par les papes, qui leur donnerent tant de privileges, par les princes & les rois : jusques-Hift liv. 122221. là que faint I ouis difoit, que s'il pouvoit se partager en deux, il donneroit aux freres Prêcheurs la moitié de sa personne, & l'autre aux freres G. de Bello loco. Mineurs. Dès les commencemens on fit plusieurs évêques de l'un & de

n. 6. e. 12.

l'autre de ces ordres, & on en vit bien-rôt de cardinaux. Les freres Prêcheurs au commencement n'étoient pas tant un nouvel

n. 28. LXXVIII. B. 14.

ordre qu'une nouvelle congrégation de chanoines réguliers. Auffi Jacques. Hift liv. 12xvist. de Vitri, auteur du temps, les appelle chanoines de Boulogne. Saint Dominique, avant que de quitter l'Espagne, & penser à la fondation de son Hift. seel. c. 27. ordre, étoit chanoine régulier dans la cathedrale d'Ofma; & la première Hig. liv. 1xxvi. approbation de son institut, le qualifie prieur de saint Romain à Toulouse, & confirme à cette églife la possession de tous ses biens. Ce ne fut qu'aupremier chapitre general tenu en 1220, que lui & ses confteres embrasserent la pauvreté entiere, renonçant aux fonds de terre & aux revenus affurez, à l'exemple des freres Mineurs; ce qui les réduifit à être mandians comme eux. Mais ils pratiquerent la pauvreté plus simplement & plus noblement; & je ne vois point chez eux de ces disputes frivoles sur la proprieté & le simple usage de fait , qui diviserent si cruellement les freres Mineurs, & produifirent enfin l'herefie des Fraticelles.

IX. Combf. aud. bibl. PP. p. 162.

n. 5.

Ce seroit ici le lieu de traiter à fond la matiere de la pauvreté évange-Pauvreté évan- lique, & nous ne pourrions en cette recherche suivre de meilleur guide que faint Clement Alexandrin, instruit par les disciples des apôtres. Il a fait un traité sur cette question: Quel est le riche qui sera sauvé, ou il raisonne ainsi. La richesse est de soi indisferente, comme la force & la beauté du corps; ce sont des instrumens dont on peut user bien ou mal , & des especes de biens. Les biens temporels, dont l'abondance fait la richeffe, font la matiere necessaire de plusieurs bonnes œuvres commandées par JE-SUS-CHRIST; s'il ordonnoir à tous les fidéles de les quitter, il se contredirolt; & en effet, il ne l'ordonna pas à Zachée, il trouva bon qu'il en gardit la moitié. Au contraire l'extrême pauvreté est un mal en soi , plutôt qu'un bien : c'est un obstacle à la vertu, & une source de plusieurs tentations violentes, d'injustice, de corruption, d'impudence, de lâcheté, de Luc xix. 8. découtagement, de desempoir ; c'est pourquoi l'écriture dir : Ne me don- Prov. XXX. 9. nez ni les richesses, ni la pauvreré.

Il ne faut donc pas prendre groffierement le précepte de vendre tous ses biens, non plus que celui de hair son pere. Comment Jesus-Christ pourroit-il nous ordonner de le hair politivement, lui qui nous commande d'aimer même nos ennemis ? Il veut seulement nous faire entendre par cette expression si forte, que nous ne devons pas préferer à Dieu les perfonnes qui nous font les plus chères, mais les abandonner s'il est besoin, pour nous attacher à lui. Ainsi, en nous ordonnant de renoncer aux richesses, il nous oblige seulement à combattre les passions qu'elles excitent naturellement, l'orgueil, le mépris des pauvres, l'amour des plaisirs senfuels, le desir de s'enrichir à l'infini, & les autres semblables. Un riche usant bien de ses richesses, & toujours prêt à les perdre, comme Job sans murmurer, est un veritable pauvre d'esprit. Telles sont les maximes de ce grand docteur du second siecle de l'église, bien au-dessus des sophismes de la scolastique moderne.

Laissons les raisonnemens, & nous en tenons à l'experience. Trente ans après la mort de faint François, on remarquoit déja un relâchement con- Relâchement fiderable dans les Ordres mandians. Je ne rapporterai pas les plaintes de des religieux Matthieu Paris, ni de Pierre des Vignes au nom du clergé seculier, c'étoir mandians. les parties interesses. Je me contenterai du témoignage de S. Bonaven- Hiff. liv. LXXXII. ture, qui ne peut être suspect. Cest dans la lettre qu'il ecrivit en 1257. Hist. lev. 1xxxix. étant general de l'Ordre, à tous les provinciaux & les custodes. Il se plaint n. 42. de la multitude des affaires pour lesquelles ils demandoient de l'argent, de Opusc. 2. 2. l'oissveté de quelques freres, de leur vie vagabonde, l'importunité à de-362. mander, les grands bâtimens, l'avidité des sepultures & des testamens;

chacun de ces articles merite quelques réflexions.

Les freres mandians, sous prétexte de charité, se mêloient de toutes sorres d'affaires publiques & particulieres. Ils entroient dans le secret des familles, & se chargeoient de l'execution des testamens. Ils acceptoient des députations per négocier la paix entre les villes & les princes : les papes fur tout leur donnoient volontiers des commissions, comme à des gens fans consequence, qui leur étoient entierement dévoûez & qui voyageoient à peu de frais. Ils les employoient quelquefois à des levées de deniers. L'af- Hiff. liv. 1xxxxx. faire qui les détournoit le plus, étoit l'Inquisition. Car quoiqu'elle ait pour \* 45. but la conservation de la foi, l'exercice en est semblable à celui des justices criminelles; informations, captures de criminels, prifons, tortures, condamnations, confications, peines infamantes ou pecuniaires, & fouvent corporelles par le ministère du bras seculier. Il devoir paroître étrange , au moins dans les commencemens , de voir des religieux faisant profession de l'humilité la plus profonde, & de la pauvreté la plus exacte, zout d'un coup transformez en magistrats, ayant des appariteurs & des

familiers armez, c'est-à-dire, des gardes, & des trésors à leur disposition,

Le mépris du travail des mains a attiré l'oissveré chez les Mandians, comme chez les autres religieux. Il n'est pas aise de connoître si le temps destiné à l'oraison mentale, ou à l'étude, est sidélement employé; on peut à genoux, & en posture du plus grand reciieillement, penser à tout ce que l'on veut. Un religieux enfermé dans sa cellule, peut sous préxtexre d'étude, faire des lectures, je ne dirai pas mauvaifes, mais inutiles & de fimple curiolité. Enfin il peur basiller & s'endormir. Il n'en est pas de même du travail, il est sensible, & l'ouvrage qui reste en fait foi. De plus, les esprits propres à l'étude ne sont pas communs; la plûpart des hommes s'exercent peu à raisonner, & à penser de suite, & sont peu curieux, si ce n'est de nouvelles & de petits faits particuliers, matiere des jugemens temeraires, & des médifances. Les anciens sçavoient étudier & mieux que les modernes, leurs écrits en font foi, & toutefois faint Bafile & faint Gregoire de Nazianze, dans leur retraite, ne dédaignoient pas les tra-Hift. liv. xxv. n. vaux les plus bas. On peut tirer vanité d'avoir fait un bon livre ; mais on n'en rira jamais d'avoir fair des nattes ou des corbeilles : on peut toute la

.a. vaux see puis 026. On peut tree vanice a vooir rait un oon suve; mais on in rit ja amis d'avoir fait des natres ou des corbeilles on peut toute la journée s'appliquer à ces ouvrages, il ne faut ni belle humeur, ni tête re-polée.

Le troiléme défaut que faint Bonaventure reproche à les freres, eft la vie vagabonde de plusseurs, qui pour donner, dit-il, du Goulagement à vie vagabonde de plusseurs, qui pour donner, dit-il, du Goulagement à

Le trousenté detaut que lant Bonaventure reproche à les réées, ett la vie vagaboné de pluifeurs, qui pour donner, diel.] du foulagement à leurs corps, font à charge à leurs hôtes, & femdallient au leur décânte. Cell l'inconviènent des voyages trop frequens, qui donnest occasion d'exceder dans la nourriture & le fommeil, fous prétexte de le remettre de la râgue v. & d'enapene l'uniformité de la vie régulere. Le qu'artième dé-faute et l'importunité à demander; qui fair crandre, de l'inte Bousventie n'a roccours de dans fares, contra la quelle peu de gem (gaven tré-filler, fin roux à l'égard de ceux dont l'habit & la profession out attitué de répets, à d'allieur s'el une faire naturelle de la mandicité. Car enfirit faut vivre d'abord la faim & les autres befois prell'ans font vaincre la que deur d'une éducation hométe; & ay aut une fois fannit cette barrication hométe, & ay aut une fois fannit crete barrication hométe, & ay aut une fois franchi crete barrication en fe fair un merite & un honneur d'avoir plus d'industrie qu'un autre à atti-ret des aumônes.

La grandeur & la cusionté des blatimens, continue le faint docReur, strouble neptre pais, incommode nos amis, & nous expoé aux mauvis jugemens des hommes. Les blatimens troublent la paix des religieux par les foins & les mouvements que les fuperiteurs & ceux qui agifilent fous leurs ordres font obligez de le donner pour examiner les defleites, les plans, & eviller à l'execution i mais finctivou pour fountir à la dépente, n'ayant aucun fond affuré; & c'eft ce qui incommonde les amis. Mais tant que l'ouvage dure, la paix de toure la communauté eft troublée par l'embarras des materiaux & des ouvriers. Quant aux mauvais jugemens des hommes au fujer de ces bâtimens, p'lerre des Vignes les exprime affer, en difant: 'Ces freres qui dans la naisflance de leur religion fembloient fouler aux

1. epift. 37. Hift. liv. 133211 n. 7.

De HH Google

pieds la gloite du monde, reprennent le faite qu'ils ont méprifé: n'ayant rien ils policdent rout, & font plus riches que les riches mêmes. Enfan faint Bonaventure reproche à les freres l'avidaté des fequitures & des relatamens, qui artite, deval, l'indignation du clergé, & particulierement des curez; c'el aufit de quoi le plaignoit Marthieu Paris, en difaire. Ils font foigneux d'affifter à la mort des grands & des riches, au préjudice des pai-teus ordinaires; ils font avides de gain, & extroquent des telliflems (c. P. 1411) extres juit neur en commandent que leur Ordre, & le préferent à tous les autres.

Mais après faint Bonaventure le rellchemen fit de grands progrès chez XI.

Les freres Mineurs, par le malbeureux fehifine qui dività tout l'Ordre ernstriller frete spiriturels & ceux de l'observance commune. Le bon Pape S. les fireres maCelellin, dons le zele éroit plus grand que la prudence, autorifs cette da-nœure vision, en écabilism la congregation des pauvers Emiries fous la conduite fils finaxxxxx.

du frete Liberat. Ce qui poulfa la divition au dernier excès, fut la fameu. \*\* f\* \*\* s\* f\* \*\* f\* f\* dispute fut la proprieré des choies qui le condimente par l'utage, comme

le pain & le refie de la nourriture. Saint Bonaventure lui-même foutint Hig. In. EXXXII.
que les firets Mineurs tennopient à cette proprieté, & qu'elle passilité an ».
pape & à l'Eghie Romaine ; ce qui fut accepté par le pape Nicolas III. Mais Hijf. In-axxxviiJean XXII. rejetra cette proprieté imaginiste, & déclara que le simple uis. \*\*35:
ge de fait, a quotel les prétendus faiturels vouloirent fe réduire, festoit un Hijf. live. xent.

ulage injuste, étant déposiillé de tout droit.

Il déclars que l'obélilance ell la principale verm des teligieux & préferable à la pauveré, car ces freues indocales folucroites qu'on ne doit point Hiß. His acriobiér aux fuperieux quand ce qu'ils commandent elt contraire à la perfie "32 de clion. C'étoi l'effert des difipues foolbiques aufqueller ces freres éveraçoient continuellement son y tratoite tous les jours de nouvelles quettions, & on y employrir touves les fibulitez & les chicnes poffilises. On dece de la commanda del la commanda de la comman

peratifi. On s'accoduma par-là à raîner fur fe décalogue & fur l'évangile. Les effets de ced diputer frivôtes se fuent que trop féricus; je pape Hjß. En. xeun-Jean XXII. ayant off condamner ces freres indoclies, ils le déclarerent a-jubererique de leur propre autorité ; 8 appellerent de fes confitutions au fuur concile. Enîn la révolte alla fi loin , que ces freres Mineurs, fotte-Hiß. En. xeun-

nus par l'empereur Loiis de Baviere, firent dépoier Jean XXII. & mettre , 46-47. à la place l'antipape Pierre de Corbiere un d'entr'eux, qui pour foutenit de diguité, fur réduit à prendre de toutes mains; & c'ell à quoi le termina l'humilité de ces fretres, & leur zele pour la pauvreté & la perfection évan-

gelique.

Au refle, si la mandicité des religieux n'a été autorisée dans l'Eglise que depuis le treizième siecle, ce n'est pas que l'invention en sût nouvelle. De tout temps on a vû des mandians, même sous prétexte de philosophie ou de religion. Les philosophes Cyniques mandioient, & on trouva une sois mandians de l'accession de l'accession de l'accession de l'accession de la company.

Tome XX.

XVIII

Diog. Laert. Har. Diogene demandant à une statuë, pour s'exetcer, disoit-il, à être refusé. C'est à l'occasion des heretiques Massaliens, que faint Epiphane marque les Hift. liv. xix. n. inconveniens de la mandicité, infiftant fur les lâches complaifances aufquelles elle engage pour les riches, même pour ceux dont les biens font mal acquis, vilites actives & paffives, flateries, converfations de nouvelles, ou d'autres matieres mondaines; & la pire de toutes les complaisances, qui est la facilité des absolutions, & l'assoiblissement de la théologie

32.

Hiff. liv. xct. n. morale. Guillaume Durandi, évêque de Mende, dans ses avis pour le concile de Vienne, marque une grande estime pour les religieux Mandians; mais, ajoûte-t-il, on devroit pourvoir à leur pauvreté, en forte qu'ils eufsent en commun des revenus suffisans, ou qu'ils subfistassent du travail de leurs mains, comme les apôtres,

Relächement general des religicux.

Les moines & les autres anciens religieux tomberent dans un grand mépris depuis l'inrroduction des Mandians. Ils n'éroient plus venerables comme autrefois par leur amour pour leur retraite , leur frugalité , leur defintéressement : la plûpart s'abandonnoient à l'oissveté & à la mollesse, les études mêmes qu'ils prétendoient avoir substituées au travail des mains, étoient chez eux fort languissantes; en un mot, ils ne paroissoient pas être d'une grande utilité à l'églife. On voyoit au contraire les freres Mandians remplir les chaires des écoles & des églifes, & par leur travaux infatigables, suppléer à la négligence & à l'incapacité des prélats & des autres pasteurs. Ce mépris excita les anciens moines à relever chez eux les érudes, Hift. liv. txxxxx. comme nous avons vû dans la fondation du college des Bernardins à Paris; & le pape Benoît XIL dans sa bulle pour la réforme des moines noirs, s'é-

tend beaucoup fur les études, Mais comme on n'imaginoit pas alors qu'on pût bien étudier ailleurs que dans les Univerfitez, on y envoyoit les moines, ce qui fur une nouvelle fource de relâchement: par la diffipation des voyages, la fréquentation inévitable des étudians feculiers peu reglez dans leurs mœurs pour la plûpart, la vanité du doctorar & des aurres grades, & les diffinctions qu'ils donnent dans les monasteres. Or les moines en general, non-seulement de la grande regle, mais encore de Clugni & de Citeaux, étoient déja tom-Hift. liv. LXXXL bez dans un grand relâchement. On le voit par le concile de Cognac tenu

m. 12.

en 1238. où il est marqué que les moines & les chanoines reguliers recevoient en atgent leur nourriture & leur vestiaire : en sorte que les places monacales éroient comme de petits benefices. Les moines fortoient fans permission, mangeoient en ville chez les seculiers, & s'y cachoient. Ils avoient leur pecule en propre, empruntoient de l'argent en leur nom, & se rendoient cautions pour d'autres. Ils mangeoient de la viande, portoient du linge, & couchoient dans des cellules ou chambres particulieres.

C'est ici le lieu, ce me semble, d'examiner les causes ou plutôt les prétextes du relâchement des religieux, dont un des plus communs & des plus specieux est l'assoiblissement de la nature. Les corps, dit-on, ne sont plus tels qu'ils étoient il y a mille ans où plus, du temps de saint Antoine & de faint Benoit; les hommes ne vivent plus si long-temps, & n'ont plus la même force. C'est un très-ancien préjugé, & qui se trouve dans Homere & dans Virgile : mais ce n'est qu'un préjugé , non-seulement sans preuve . mais détruit par des faits constans. Du temps de Moyse, il y a plus de trois mille ans, la vie humaine étoit bornée à cent ou fix-viugt ans; & toutefois dans un pleaume qui porte son nom, elle est réduite à soixante & dix ou quatre-vingt ans. Parcourez toutes les histoires , vous n'y rrouverez pref- Pf. 89. 100 que personne qui ait plus vêcu depuis trois mille ans, si ce n'est les anciens moines; & pour nous réduire à la France, depuis treize cent ans que dure la monarchie, aucun de nos rois n'a tant vêcu que le dernier mort.

Il faut donc renoncer à ce préjugé populaire, qui a produit tant de relachement, non-seulement chez les religieux, mais dans toute l'église. De cette erreur est venuë la liberté que l'on s'est donnée d'avancer de quatre ou cinq heures l'unique repas du Carême, & d'y en ajoûtet un second. Dès le douzième siecle Pierre le Venerable voulant excuser le relâchement de Pobservance de Clugni, disoit que la nature humaine est assoiblie depuis Hift. Irv. 12xxx. le temps de saint Benoît, & toutefois saint Bernard dans le même temps, n. 50. témoigne que tous les fidéles jeunoient encore le carême jusqu'au foit. Cependant fur ce faux préjugé , on a avancé le repas de vêpres à none, comme il étoit du temps de saint Thomas d'Aquin; & de none à midi , comme il est encore, sans qu'aucune communauté religieuse pour austere qu'elle S. Th. 2. 2. 4.

foit, ait gardé l'ancien usage.

La cause la plus generale du relâchement des religieux, est la legereté de l'esprit humain, & la rateté d'hommes fermes & constans, qui perseverent long-temps dans une même réfolution. C'est la raison des vœux introduits fi sagement pour fixer l'inquiétude naturelle, qui font l'essentiel de la profession religieuse. Or afin que ces vœux ne fusient pas temetaires, on avoir ordonné avec la même fageffe de rigoureuses épreuves. Loin S. Th. 2. 2. 4. d'attirer les seculiers à la vie religieuse, comme on a crû non-seulement 189, art. 9. permis, mais meritoire dans les derniers temps, les anciens employoient Caff. 1v. Infl. c. tous les moyens capables de rebuter ceux dont la vocation n'étoit pas fo- 3. Reg. c. 58. lide; & faint Benoît l'ordonne expressément. C'est qu'il n'est pas necessaire qu'il y ait des religieux dans l'église; mais s'il y en a, ils doivent tendre à la perfection, il ne leur est plus permis d'être des Chrétiens médiocres. Le bienheureux Guigues Chartreux avoit raifon de dire : S'il est vrai que la voye qui méne à la vic est étroite, & que peu de gens la trouvent, l'in-Ritut religieux qui admet le moins de fujets est le meilleur & le plus su- Hist. liv. LEVIL blime; & celui qui en admet le plus, est le moins estimable.

Un moine relâché est donc un homme qui se contredit continuellement. Il a promis à Dieu de vivre dans la retraite & le silence , & il cherche les compagnies & les conversations : il demande des nouvelles , & en débite lui-même. Il a promis de gardet une exacte pauvreté, & se réduire au necessaire, toutefois il est bien-aise d'avoir en son particulier quelque livre, quelque petit meuble, quelque peu d'argent, une chambre plus propte & plus commode qu'un autre. Il affifte à l'office, mais il aime les occasions de s'en dispenser, & l'expedie promptement, comme s'il avoit à faire enfuite quelque chose de plus important. Et je ne parle point des relâche-

147. art. 7.

S. Th.

6. Tb.

mens plus sensibles: des religieux qui semblent avoir honte de leur habit & de leur profession; & se déguisent pour approcher autant qu'ils peuvent de l'exterieur des seculiers : qui font les agréables & les bons compagnons dans les repas & les voyages, & se font rechercher pour les parties de

plaifir.

D'autres plus sérieux prétendent se distinguer par des talens singuliers : l'un scait des secrets inconnus à route la faculté de médecine , l'autre excelle dans les mathématiques, l'architecture ou quelqu'autre art, qui le fait rechercher : l'autre enfin entend la conduite des affaires, foit publiques foit particulieres; il est capable de gouverner, non-seulement des familles, mais des états, ou du moins il le croit être. Tous ces gens-là, ce me semble, sont du nombre de ceux qui regardent derriere, après avoir mis la main à la charruë. Car pourquoi quitter le monde, & y rentrer ensuite par tant de portes ? Un vrai moine ne cherche qu'à oublier le monde , &c en être entierement oublié, & tout autre religieux à proportion.

Je compte entre les causes du relâchement, les récreations introduites dans les derniers temps : car la regle de faint Benoît n'en dit pas un mot, ni aucune autre ancienne regle que je sçache. Cet usage semble fondé sur Introd. S. Fr. 8. l'opinion de quelques théologiens modernes, qui ont crû que la converfation libre & gaye étoit un foulagement necessaire après l'application d'efprit, comme le repos après le travail du corps; & ils ont nommé vertu d'Eutrapelie le bon usage de ce relâchement d'esptit. Mais ils n'ont pas vû que cette prétendue vertu tirée d'Aristote, est comptée par S. Paul entre les vices, lous le même nom d'Eutrapelie; & ce qui les a trompé est que n'entendant pas le Grec, ils n'ont vû dans la version latine de S. Paul que le mot de scurrilité, qu'ils n'ont pas manqué de ranger entre les vices : ainsi le même mor de faint Paul fignifie un vice en Latin, & une vertu en Grec.

Voilà, si je ne me trompe, la source des recréations.

Au fond, il n'est pas vrai que la conversation soit necessaire pour nous remettre de l'application d'esprit. Le mouvement du corps y est plus propre, comme une promenade ou un travail moderé; parce que ce mouvement détourne aux parties éloignées les esprits animaux rassemblez & agitez dans le cerveau. La conversation au contraire entretient & souvent augmente cette agitation des esprits : sans compter les tentations où elle expose, les railleries piquantes, les médifances, les jugemens témeratres fur les affaires de l'églife ou de l'érat : car les nouvelles publiques font fouvent la matiere des recréations. Je m'en rapporte à l'experience, & je prie les personnes religieuses de songer quelle est la matiere la plus ordinaire de leurs confessions si fréquentes,

Je crains encore que les austeritez eorporelles, si usitées dans les derniers fiecles, n'ayent été des occasions de relâchement. Car ce ne sont pas des signes infaillibles de vertu : on peut sans humilité & sans charité marcher nuds pieds, porter la haire ou se donner la discipline. L'amour propre qui empoisonne tout, peut persuader à un esprit foible qu'il est un faint des qu'il pratique ces devotions exterieures; & pour se dédommager de ce qu'il souffre par-là , peut-être sera-t-il tenté de prendre d'ailleurs quel-

que soulagement ou quelque plaisir permis. Enfin quelques-uns s'imaginent pouvoir faire une espece de compensation, comme cet Italien, qui disoit : Que veux-tu, mon frere? Un peu de bien, un peu de mal; le bon Dieu nous fera misericorde. L'Ecriture ne parle pas ainsi. Détourne-toi du mal, & fais le bien; nous apprenant à quitter le peché avant que de faire de bonnes œuvres, si nous voulons qu'elles soient utiles. Enfin j'estime plus la vie parfaitement uniforme des anciens moines d'Egypte, que celle d'un religieux déchaussé, qui après s'être donné la discipline, prend place avec joye à un grand repas, & cherche à y briller par sa belle hu-

Les exemptions furent sans doute une des principales causes du relachement des religieux, comme faint Bernard avoir bien remarqué. Vous avez vû ce qu'il en dit, principalement en deux endroits de ses écrits : la lettre à Henri archevêque de Sens, touchant les devoirs des évêques, & # 57. 111. c. 4 le livre de la confideration au pape Eugene : dans l'un il fe plaint des moines & des abbez qui obtenoient des exemptions , dans l'autre des papes \* 57. ° qui les accordoient. Il va même jusqu'à révoquer en doute le pouvoir du pape à cet égard ; dont en effet je ne vois guères d'autre fondement que l'idée confule qu'ont donné les fausses decretales que le pape pouvoir tout-Or les inconveniens des exemprions sont tensibles. C'est n'avoir point de superieur, que de l'avoir si éloigné & si occupé d'affaires plus importantes : c'est une occasion de mépriser les évêques & le clergé qui leur est soumis. C'est une source de division dans l'église, en formant une hierarchie particuliere. Voyez la dispute qui s'émut sur ce sujet du temps du concile Hift. liv. xcr. 14de Vienne, entre Gilles de Rome archevêque de Bourges, qui attaquoit 53. les exemptions des moines, & l'abbé de Chailli qui les foutenoit.

XIII. Exemptions. Opusc. 2. c. 35. Hiff. liv. LXVII. Hift. liv. LXIX.

Mais cet abbé combattoit fortement celles des Mandians les plus odieuses au clergé seculier, en ce que ces freres exerçoient en vertu de leurs privileges, la plupart des fonctions ecclessastiques, dont alors les moines ne se méloient guères; aussi les freres Mandians furent-ils ceux qui pousferent aux plus grands excès les prétentions de l'autorité du pape. Voyez Hiff. Irv. xcitt. les extraits que j'ai rapportez d'Augustin Triomfe & d'Alvar Pelage, l'un n. 43. xciv. n. 25. Augustin, l'autre Franciscain. A force de vouloir relever la puissance du pape, ils la rendent odieuse, l'élevant au-dessus de toutes les puissances temporelles, non-feulement quant à l'excellence & à la dignité, mais quant au pouvoir effectif d'ériger, transferer ou supprimer les empires & les royaumes; d'établir, corriger ou déposer les souverains; en sorte que felon leur système, il n'y a dans le monde qu'un seul souverain, qui exerce la puissance spirituelle par lui-même, & par les clercs ausquels il en commet quelque pattie, & la temporelle par les laïques, fur lesquels il veut bien s'en décharger. Ce n'est pas-là le système de l'évangile, ni la tra-

La nouvelle hierarchie des religieux exempts a eu de fâcheuses suites, & dans leurs corps , & au dehors dans toute l'églife. Au dedans ils ont été fort occupez de leur gouvernement, de la tenue des chapitres generaux ou provinciaux , de l'élection des superieurs & des autres officiers. Les



dition des premiers fiecles.

religieux sont devenus politiques : plus attentifs aux affaires de l'Ordre ou de la congregation, qu'à leur perfection particuliere, ou au falut du prochain, s'ils font appellez à y travailler. Je ne parle pas seulement des brigues pour parvenir aux charges, y élever ou en exclure les autres, mais encore des mouvemens que l'on se donne pour passer d'un couvent à l'autre; fuivre un fupérieur dont on est ami, ou en éviter un desagréable : le tout aux dépens de la retraite, du filence & de la tranquillité d'esprit, qui est l'essentiel de la vie religieuse. Les plus exposez à ces tentations sont les freres Mandians, & les autres qui changent fouvent de fuperieurs, & n'ont point de résidence fixe : rien n'étoit plus sage que la stabilité des anciens. Ceux qui aiment le mouvement & l'action , n'ont qu'à demeurer dans le monde.

L'humilité déchet par les distinctions entre les freres. Un general d'Ordre se regarde comme un prélat & un seigneur, & quelques-uns en prennent le titre & l'équipage. Un provincial s'imagine presque commander à tout le peuple de sa province ; & en certains Ordres , après son temps fini , il garde le titre d'exprovincial. Pendant l'intervalle des élections, les efprits font agitez pour les chapitres prochains; on forme des cabales & des ligues pour foi ou pour d'autres; quelquefois par un vrai zele pour le bien de l'Ordre & la régularité de l'observance ; souvent par amour propre, ou par inquiétude naturelle, déguifée fous le nom de zele; & l'occafion de cette inquiétude, est l'oissveré.

Depuis que le travail des mains a été méprife & oublié, les religieux rentez se sont abandonnez la plûpart à la paresse & à la crapule, sur-tout dans les pays froids. Les Mandians, principalement dans les pays où les esprits sont plus vifs & plus remuans, ont donné dans les études curieuses, dans les fubtilitez & les rafinemens de la fcolattique, ou dans les intrigues & les finesses de la politique monacale dont je parle. On entre en religion pour faire fortune : en Italie, par exemple, un frere Prêcheur étudie dans l'esperance de devenir à Rome rhéologien d'un cardinal, consulteur dans quelque congregation, inquifiteur, évêque, nonce, & enfin cardinal : ou s'il se borne dans son ordre, il se proposera d'y monter par degrez aux premieres dignitez : c'est ce qu'on appelle avoir du courage & de l'industrie.

Le relâchement étant devenu general a produit les mitigations, ou par fimple tolerance, ou par des constitutions expresses, accordées à la dureté de cœur & à l'importunité des religieux ; & la plûpart fondées fur l'affoibliffement prétendu de la nature ; prétexte que je penfe avoir fuffilamment . refuté; & montré que ce ne sont pas les corps qui sont affoiblis, mais les courages. On a eru que des religieux imparfaits valoient mieux que le commun des seculiers; & ceux qui ont embrasse une regle sur le pied de la mitigation, se contentent ordinairement de ne pas tomber plus bas. Ce n'est pas-là l'esprit de l'évangile. JESUS-CHRIST dit à tous ses disciples, c'est-à-dire, à tous les Chrétiens : Soyez parfaits comme votre pere celeste est parfait. Et encore: Efforcez-vous d'entrer par la petite porte, il n'y entrera pas qui voudra.

Matth v. 48. Luc xIII. 24.

Te dis donc que tout Chrétien étant obligé de tendte à la perfection se-Ion fon état, il vaut mieux demeurer dans le monde, faifant toujours quelque pas vers la perfection, que se reposer à l'abri d'un monastere & d'un habit religieux, comme si on avoit assuré son salut en faisant les vœux, Te n'estime guères plus ces religieux tiédes & indifferens pour la perfecrion, que les morts revêtus d'un habit de religion, fuivant la devotion d'Espagne. C'est une espece d'hypocrisse de professer une regle que l'on n'observe qu'imparfaitement : c'est chercher l'honneur d'une vie au-dessus du commun, sans en vouloir souffrir la peine, qui en fait le merite. A force de relever la perfection de leur état, les religieux ont négligé de travailler à la perfection effective : ils semblent avoir crû s'en revêtir avec leur habit. Cette idée leur a fait méprifer tous ceux qui ne font pas de leur état, les prêtres mêmes & les évêques, dont il leur a paru que l'on pourroit se passer s'il ne falloit recevoir d'eux la ceremonie de l'ordination.

Le relâchement des religieux a fans doute beaucoup nui à tous les Chrétiens. Les feculiers ont dit : Si ceux qui doivent être les modéles de Affoibiffement la perfection, se permettent telle & telle chose, nous pouvous bien nous Chrétienne. en permettre davantage : s'ils ne jugent pas que telle & telle action foient des pechez, nous ne devons pas être plus scrupuleux. Je pense ausa que l'affoiblissement de la théologie morale, introduit depuis quatre ou cinq cens ans, est venu de la même source. Les casuistes qui ont écrit dans ces detniers fiecles, étoient la plûpart religieux & religieux Mandians, qui se trouvoient presque seuls en possession des études & de l'administration de la penitence. Or la mandicité est un grand obstacle à la sevetité & à la ser-

meré envers ceux dont on tire sa sublistance.

De plus, ces cafuiftes ne connoissoient de l'ancienne discipline sur la penitence, que le peu qui s'en trouve dans le decret de Gratien; car ils ne remontoient pas plus haut, comme on voit par leurs citations. Ils ne connoissoient ni les anciens canons penitentiaux, ni les divers degrez de penizence, ni les folides raifons qui les avoient fait établir. Ainfi fans en avoir le dessein, ils ont introduit deux moyens de laisser regner le peché, l'un en excufant la plûpart des pechez, l'autre en facilitant les abfolutions. C'est ôter le peché, du moins dans l'opinion des hommes, que de leut enseigner que ce qu'ils croyoient peché ne l'est pas; c'est ce qu'ont prétendu faire les docteurs modernes, par leurs distinctions & leurs subtilitez scolastiques, fur-tout par la doctrine de la probabilité.

A l'égatd des pechez qu'on ne peut excuser, le remede est l'absolution facile, lans jamais la refuser, ni même la differer, quelques fréquentes que foient les rechûtes. Ainsi le pecheur a son compte, & fait ce qu'il veut; tantôt on lui dit qu'il peche à la verité, mais que le remede est facile, & qu'il peut pécher tous les jours en se confessant tous les jours. Or cette facilité semble necessaire dans les pays d'inquisition, où le pecheur d'habitude qui ne veut pas le corriger, n'ole toutefois manquer au devoir palcal, de peur d'être dénoncé excommunié, & au bout de l'an déclaré suspect d'herefie, & comme tel pourfuivi en justice; aussi est-ce dans ces pays-là qu'ont vêcu les casuistes les plus relachez,

Cette facilité d'absolutions anéantit en quelque façon le peché, puisqu'elle en ôte l'horreur & le fait regarder comme un mal ordinaire & inévitable. Craindroit-on la fievre, fi pour en guérir il ne falloit qu'avaler un verre d'eau? Ctaindroit-on de voler ou de tuer, si l'on en étoit quitte pour laver ses mains? La confession est presque aussi facile, quand il ne s'agit que de dire un mot à l'oreille d'un prêtre, sans craindre ni delai d'abfolution, ni fatisfaction penible, ni necessité de quitter l'occasion. Mais infenfiblement je m'éloigne de mon fujet.

velles.

J'ajoûtetai toutefois que les nouvelles dévotions introduites par quel-Devotions nou- ques religieux, ont concouru au même effet de diminuer l'horreur du peché, & faire négliger la correction des mœurs. On peut porter un scapulaire, dire tous les jours le chapelet ou quelque oraison fameuse, sans pardonner à son ennemi, restituer le bien mal acquis, ou quitter sa concubine : Voilà les devotions qu'aime le peuple, celles qui n'engagent point à être meilleur. Et en pratiquant ces petites devotions, on ne laisse pas de s'estimer plus que ceux qui ne les pratiquent point, se flater qu'elles nous attirent une bonne mott: car on ne voudroit pas se convertir pendant qu'on a de la jeunesse ou de la santé, il en coûteroit trop. De-là vient encore la devotion exterieure au S. Sacrement. On aime bien mieux l'adorer expole, ou le suivre en procession, que se disposer à communier diguement.

lo. Ev. 22. Hift. liv. xtx. n 25.

Depuis que le travail des mains a cessé chez les religieux, ils ont extrêmement relevé l'oraifon mentale, qui est en esset l'ame de la religion chrétienne, puisque c'est l'exercice actuel de l'adoration en esprit & en verité, prescrite par TESUS-CHRIST même. Mais il est facile d'en abuser. C'est en quoi confiltoit principalement l'heresie des Massaliens condamnée dès le quatrieme fiecle; & ce que les catholiques leur reprochoient le plus, étoit le mépris du travail & la mandiciré. Les Fraticelles des derniers temps leur ressembloient fort, & chez les Catholiques mêmes l'oraison mentale a servi de prétexte à plusieurs abus. Quand un moine Egyptien faifoit, en priant toujours, des nattes ou des paniers, on voyoit bien qu'il ne perdoit pas son temps; mais il n'y a que Dieu qui scache à quoy l'employe celui qui pendant une heure ou deux demeure à genoux, & les bras croifez.

Or cette devotion oifive, & par confequent équivoque, a été la plus ordinaire depuis environ cinq cens ans, particulierement chez les femmes naturellement plus paresseuses & d'une imagination plus vive. De là vient que les vies des faintes de ces derniers fiecles , fainte Brigide , fainte Catherine de Sienne, la bienheureuse Angele de Foligni, ne contienneut guères que leurs penfées & leurs discours, sans aucun fait remarquable : ces saintes employoient sans doute bien du temps à rendre compte de leur interieut aux prêtres qui les dirigeoient; & ces directeurs prévenus en faveur de leurs penitentes, dont ils connoissoient la vertu, prenoient ailement leurs penlées pour des révelations; & ce qui leur arrivoit d'extraordinaire, pour des miracles.

Ces directeurs étant nourris de la méthode & des subtilitez de la scolastique lastique qui regnoit alors, ne manquerent pas de l'appliquer à l'oraison mentale, dont ils firent un art long & difficile, prétendant diffinguer exactement les divers états d'oraifon , & les degrez du progrès dans la perfection chrétienne. Et comme c'étoit la mode depuis long-temps de tourner toute l'écriture à des sens figurez, faute d'en entendre la lettre, ces docteurs y trouverent tout ce qu'ils voulurent, & ainfi se forma la théologie mystique que nous voyons dans les écrits de Rusbroc, de Taulere & des auteurs femblables. A force de fubtilifer, ils employoient fouvent des expressions outrées, & avançoient des paradoxes ausquels il étoit difficile de Hist. liv. xent. donner un bon sens: tels que ceux du Jacobin Ecard, condamnez par le n. 19.

pape Jean XXII. Ces excès poussez plus loin, avoient produit au commencement du même ficcle, les erreurs des Beguards & des Beguines, condamnées au concile de Vienne; & l'on peut dire que dans tous les temps le demon s'est

fervi du même artifice, de plonger les hommes dans les vices les plus groffiers & les plus honteux, fous prétexte de la plus haute perfection : tel fut dès le fecond fiecle Carpocras & fes faux Gnoftiques; & tel a été de notre temps Molinos & ses Quietistes. Un autre effet de la spiritualité outrée est le fanatifme tel que celui de Gregoire Palamas, & des moines Grecs du mont Athos, dans notre quatorzième fiecle : on n'y voit point de fenfualité; mais un orgueil & une opiniarreté invincibles.

Revenons donc à l'adoration en esprit & en verité, c'est-à-dire, à une oraifon finiple & folide, telle que nous la voyons dans les premiers temps de l'églife, qui ait pour fujet & pout fondement des veritez de foi & des paroles de l'écriture ; non des opinions d'école , des histoires fabuleuses, ou des représentations imaginaires , comme celles de saint Bonaventure. Une Hist. liv. 19xxvt. oraifon enfin, qui conflite plus dans les affections que dans les penfees, comme dir faint Augustin, & qui tende directement à nous rendre meil-

Disons un mot aussi de la priere publique, qui depuis plusieurs siecles est devenue la principale occupation des religieux : demandons à Dieu que ce foit une veritable priere, & que le chant & les ceremonies exterieures foient foutenus & animez par l'esprit d'une sincere pieté : que nous puisfions dire avec S. Paul : Te chanterai de l'esprit & de l'entendement , c'est- 1. Cor. xIV. 15. à-dire, que l'action naturelle de l'ame foit accompagnée du mouvement de la grace, autrement le chant n'est plus qu'un exercice de poirrine, & un fon femblable à celui des orgues, & des autres instrumens inanimez : ce n'est plus une priere. Pour la rendre sérieuse, il faudroit faire plus d'attention à la lettre qu'à la note : étudier foigneusement le sens litteral des pleaumes & des autres parties de l'office, afin d'entendre au moins ce que l'on dit.

Nous devons, autant qu'il est possible, ne laisser aux heretiques aucun prétexte d'imaginer que la devotion foit une invention nouvelle des moines introduite par interêt, ou par d'autres motifs humains. Pour cet effet Hiff. liv. 14. n. il faut remonter jusqu'aux premiers siecles de l'église; & considerer la vie 37-41-

que faint Clement Alexandrin propose à tous les chrétiens dans son Peda-

Liv. xC1. n. 58.

Liv. 111. n. 20.

Liv. xcv. n. 9.

XXVI Huitieme Discours fur l'Histoire Ecclesiastique.

gogue, & la peinture qu'il fit dans se stromates du chrétin parfait qu'il nomme Goulique tout cela avan qu'il y cui des noines. Cell-là où l'on voit que la vraie devotion n'est pas un tassimenten des derniers temps, mais la prajruje de ce qu'on tensiègné les apôres. & ceque la tradition la plus pure a transfinis aux siecles siuvans. Cell-là où l'on voit une devotion grande de noble, foldes, & infiniment d'oigné des peritelles qui dégencement fuperfittion. Une devotion enfin qui n'est à l'usge que de ceux qui veuleur féticulement devenir melleur des considerations.

Je finis ici mes réflexions sur l'état des religieux; & comme je vois bien qu'il est triste de les laisler dans le relâchement qui regnoit au commencement du quinzième fiecle, j'avertis le lecteur que dans les trois fiecles suivans il s'elt formé de faintes réformes, qui ont relevé la plupart des Ordres

de leur décadence, comme nous voyons avec édification.

Fin du Huitième Discours.

# SOMMAIRES

#### DE CE DISCOURS.

- I. O RIGINE des religieux. Moines d'Egypte.
  II. O Regle de saint Benoît. Chanoines.
- III. Ordre de Clugni.
- IV. Ordre de Cîteaux. V. Freres lais.
- V.
- VI. Etudes des moines.
- VII. Multiplications d'ordres religieux.
- VIII. Religieux mandians.
- IX. Pauvreté évangelique.
- X. Relâchement des religieux mandians.
- XI. Schisme entre les freres mineurs. XII. Relachement général des religieux.
- XIII. Exemptions.
- XIV. Affoiblissement de la morale chrétienne.
- XV. Dévotions nouvelles.



# SOMMAIRES DES LIVRES.

### LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME.

| I. NEGOCIATION de Barlaam pour l'union. II. Albert &<br>Massin de la Scale seigneur de Verone. III. Decimes détour-                      | An. 133 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| nées par le Roi de France. IV. Avis à Pierre IV. Roi d'Arragen. V.<br>Descente des Mores en Espagne. VI. Réduction de Bologhe à l'obéis- | 1340.   |
| fance du pape. VII. Seconde tentative de Philippe de Majorque. VIII.<br>Réduction de Milan & des Visconti. IX. Quietistes du mont Athos. |         |
| X. Mort d'Andronic. Jean Paleologue empereur. XI. Erreurs des<br>Armeniens. XII. Mort de Benoît XII. Clement VI. pape. XIII. Pro-        | 1341.   |
| motion de cardinaux. XIV. Conciles de Londres. XV. Réduction du                                                                          | 1342.   |
| Jubilé. XVI. Mort de Robert roi de Naples. XVII. Mort de Charobert.<br>Louis roi de Hongrie. XVIII. Moniston à Louis de Baviere. XIX.    | 1343.   |
| Collation du pape en Angleterre. XX. Nouveaux Cardinaux. XXI.<br>Negociation avec Louis de Baviere. XXII. Prague Métropole. XXIII.       | 1344.   |
| Réferves rejettées en Angleterre. XXIV. Concile de Reims. XXV. Le<br>pape donne les Canaries à Lonis d'Espagne. XXVI. Croisade contre    |         |
| les Tures. XXVII. Avis au Maître des Rodiens XXVIII. Smirne prife                                                                        |         |
| par les Crosses. XXIX. Meurtre d'André de Naples. XXX. Concile                                                                           | 1345.   |
| de Paru. XXXI. Eglise d'Allemagne. XXXII. Derniere sentence                                                                              | 1346.   |
| contre Louis de Baviere, XXXIII Charles IV. elu empereur. XXXIV.                                                                         |         |
| Tréve avec les Tures. XXXV. Légats pour l'Armenie. XXXVI.                                                                                |         |
| Plaintes contre l'inquisiteur à Florence. XXXVII Université de Pra-<br>gue. XXXVIII. Casoms fation des Saints. XXXIX. Nicolus Laurent    | 1347-   |
| tribun de Rome. XL. Mort de Louis de Baviere. XI.I. Jean patriar-                                                                        |         |
| che de Constantinople déposé. XLII. Gregoire Palamas autorisé. XLIII.                                                                    | 1348.   |
|                                                                                                                                          |         |

Cantaeuzene empereur. XLIV. Avignon acquis par le pape. XLV. Pesle \*generale. XLVI. Evêques étrangers. XLVII. Juifs persécutez.

1349. XLVIII. Retour des Partifans de Louis de Baviere. XLIX. Retour des 1350. freres Mineurs. L. Nouveaux flagellans. LI. Jubilé de 1350. LII. Négoeiation avec l'empereur Cantacuzene, LIII. Mort d'Isidore. Callisse patriarche de Constantinople. LIV. Mort de Philippe de Valois. Jean

1351. rot de France. LV. Nouveaux cardinaux. LVI. Humbert Dauphin patriarche. LVII. Prisons des monasteres. LVIII. Plaintes contre les religieux Mandians. LIX. Prisons des clercs. LX. Privilege au roi de France. LXI. Question sur le sang de J.C.

#### LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME.

- 1351. I. ONCILE des Palamites à Constantinople. II. Suites du concile. III. Lettre du pape aux catholiques d'Armenie. IV. Martyrs à Damas. V. Concordat du pape avec le roi d'Arragon. VI. Inquisition en
- 1352. France. VII. Concile de Beziers. VIII. Maladie du pape. IX. Lettre du Diable. X. Hérétiques en Dauphiné. XI. Bénéfices saiss en Angleterre. XII. Absolution au roi de Pologne. XIII. Mort de Clement VI.
- 1353. XIV. Reglement des cardinaux. XV. Innocent VI. pape. XVI. Audouin Aubert eardinal. XVII. Reglemens faits par le pape. XVIII.
- 1354. Gilles Albornos légat en Italie. XIX. Nicolas Laurent à Rome. XX. Eglise d' Allemagne. XXI. Jean Rusbroe. XXII. Matthieu Cantaeuzene empereur. XXIII. Fin de Nicolas Laurent. XXIV. Erreurs en France & en Angleterre. XXV. Fratieelles poursuivis. XXVI. Congregation de Gentil de Spolete dissipée. XXVII. L'empereur Charles
- 1355. IV. couronné en Italie. XXVIII. Jean Cantacuzene se retire. XXIX. 1356. Traité de Jean Paleologue avec le pape. XXX. Commencement de
- faint Pierre Thomas Carme. XXXI. Inquisition restrainte à Venise. XXXII. Berthold hérétique brûlé à Spire. XXXIII. Frere Jean de Roquetaillade fanatique. XXXIV. Décime en France blâmée.
- 1357. XXXV. Promotion de cardinaux. XXXVI. Dispute en Angleterre entre le clergé & les Mandians. XXXVII. Princes religieux Man-
- 1358. dians. XXXVIII. Subside refuse au pape en Allemagne. XXXIX. 1359. Constitution de l'empereur pour le clergé. XL. Suite de la légation de
- 1360. Pierre Thomas. XLI. Ravages des Blanches compagnies. XLII. Promo-
- 1361. tion de cardinaux. XLIII. Mort d'Innocent VI. Urbain V. pape. XLIV.
- 1362. Coneile de Cansorberi. XLV. Rois de France & de Chipre à Avignon.
- 1363. XLVI. Négociation avec Bernaho Visconti. XLVII. Mort du roi Jean. 1364. Charles V. roi de France. XLVIII. Le roi de Dannemarc & l'empereur

à Avignon. XLIX. Gilles Albornos calomnié. L. Conciles provinciaux 1365. ordonnez. LI. Alexandrie prise & abandonnée. LII. Efforts contre les 1266. infideles. LIII. Promotion de cardinaux. LIV. Le pape résolu d'aller à Rome. LV. Conversion en Bulgarie. LVI. Réforme de l'université de Paris.

#### LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIE'ME. I. T E pape en Italie. II. Congregation des Jesuates. III. Tumulte à

Viterbe. IV. Concile d'Torc. V. Le pape à Rome. VI. Chefs de faint Pierre & faint Paul. VII. Concile de Lavaur. VIII. Le pape à 1368. Montefiascone. IX. Promotion de cardinaux. X. L'Empereur Charles IV. à Rome. XI. Erreurs condamnées en Angleterre. XII. Rétraclation de Denis Soulechat. XIII. L'empereur Jean Paleologue à Rome. XIV. Conversions de Valaques , &c. XV. Réforme du Mont-Cassin. XVI. Le pape quitte Rome. XVII. Sainte Brigide de Suede. XVIII. Fin d'Urbain V. XIX. Gregoire XI. pape. XX. Promotion de cardinaux. XXI. Questions sur l'Eucharistie. XXII. Mission en Bosnie. XXIII. Erreurs condamnées. XXIV. S. André Corsin. XXV. Censures contre les Visconti. XXVI. Paix entre Naples & Sicile. XXVII. Turlupins hérétiques. XXVIII. Fin de fainte Brigide. XXIX. Reglemens pour Candie. XXX. Fète de la Présentation. XXXI. Bénéfices d'Angleterre, XXXII. Eglise de Pologne. XXXIII. Le poète Petrarque. XXXIV. Lestre du pape à Cantacuzene. XXXV. Le pape résolu d'aller à Rome. XXXVI. Hérétiques poursuivis. XXXVII. Promotion de cardinaux. XXXVIII. Bulle contre Raimond Lulle, XXXIX. Bulle contre les Florentins. XL. Sainte Catherine de Sienne, XLI, Vencellas roi des Romains. XLII. Voyage du pape. XLIII. Entrée du pape à Rome. XLIV. Bulles contre Wiclef. XLV. Mort d'Edouard III. Richard II. roi d'Angleterre. XLVI. Le pape à Anagni. XLVII. Mort de Gregoire XI. XLVIII. Remontrances des Romains. XLIX. Election d'Urbain VI. L. Intronisation d'Urbain VI. LI. Couronnement d'Ur-

contre Urbain. LIV. Election de Clement VII. LV. Nouveaux cardinaux d'Urbain. LVI. Clement reconnu en France. LVII. Bulle d'Ur-

LXIII. Fin de sainte Catherine de Sienne.

1371. 1372.

1374

bain. LII. Les cardinaux à Anagni. LIII. Déclaration des cardinaux

bain contre Clement. LVIII. Mort de Charles IV. Venceslas empereur. LIX. Cardinaux de Clement. LX. Evêque de Cordone pris par les Cle- 1379. mentins. LXI. Clement à Avignon. LXII. Trifles effets du schisme.

#### LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME.

- 1380. I. U R BAIN VI. appelle Charles de la Paix. II. Loùis duc d'Anjous adopté par la reine Jeanne. III. Mort de Charles V. Charles VI. 1381. roi de France. IV. Jean roi de Caftille reconnoît Clement VII. V. Char-
- 1381. roi de France. IV. Jean voi de Caffille reconnois Clement VII. V. Charles de la Paix en Italie. VI. Fin de Rusbroc. VII. Révolte des payfans en Angleterre. VIII. Notre de Simon archevêque de Cantorberi. IX.
  1382. Propólition de Wielef. X. Concile de Londres. XI. Bulle d'Urbain con-
- 1382. Propojition ae viciej. X. Concise de Lonares, Al. Buice a Uroan con-1383, tre le roi de Caffille. XII. Louis duc d'Anjou en Italie. XIII. Croifade
- en Angleterre contre Clement. XIV. Urbain VI. à Naples. XV. Nou-1384. veaux cardinaux de Clement VII. XVI. François Batille neveu d'Urbain. XVII. Urbain à Nocera. XVIII. Mort de Louis duc d'Anjou,
- bain. XVII. Urbain à Necera. XVIII. Mori de Loùis duc d'Anjou. XIX. Privileges des religieux respriaints. XX. Conjuration contre Urbain. XXI. Six cardinaux emprisonnez. XXII. Excommunication 1186, du roi de Naples, &c. XXIII. Cardinaux mis à la quession. XXIV.
- Nouveaux cardinaux de Clement VII. XXV. Urbain VI. à Genes. XXVI. Urbain fait des cardinaux. XXVII. Soulevement contre le 1386. elergé en Angleterre. XXVIII. Concile de Salsbourg. XXIX. Jagel-
- 1386. derge en Angleterre. XXVIII. Concile de Salsbourg. XXIX. Jagelon, roi de Pologne. XXXX. Mort de Charles de la Paix. XXXI. Sigilmond, roi de Hongrie. XXXII. Etmite fanatique. XXXIII. Fin des cardinaux prifonniers. XXXIIV. Conversion des Lithuaniens,
- 1387. XXXV. Le B. Pierre de Luxembourz. XXXVI. Etat du rojaume de Naples. XXXVII. Jean roi d'Arragon pour Clement VII. XXXVIII. Erreurs de frere Jean de Montson. XXXIX. Avis des Florentins sur les
- 1388. schisme. XL. Desordres des Lollards en Augleterre. XLI. Mort de Wielef. XLII. Progrès des Tures. XLIII. Urbain VI. à Rome. XLIV. Con-
- 1389. cile de Palencia. XLV. Jean de Mont son condamné. XLVI. Mort du pape Urbain. XLVII. Le roi Charles VI. à Avienou. XLVIII. Boniface IX. pape. XLIX. Nouveaux cardinaux. L. Delibération sur le
- 1390. schisse. Li. Le roi de Navarre pour Clement VII. Lil. Ladislas conronne roi de Stelle. Lill. Louis II. d'Anjou à Naples. LIV. Jubilé à Rome. L. V. Distribution de bénésses. L. VI. Paul Tegrin imposseur. L. VII. Exactions de Bourface. L. VIII. Ordonnance sur les bénésses d'Angle.
- Exactions de Boniface. LVIII. Ordonnance fur les bénéfices d'Angle-1391: terre LIX. Jubilé en Allemagne. LX. Suite de la guerre de Naples. 1392: LXI. Privileges du clergé attaquez. LXII. Chartreux employez pour
- 1393 · l'union. LXIII. Faux évêque puni. LXIV. Suite de l'affaire de l'union. LXV. Boniface rentre à Rome. LXVI. Mort de Jean. Henri III. roi de Castille.

### LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME.

| A man distance a superior and a superior                               |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. I ETTRE de Nicolus de Clemangis touchant l'union. II. Mort          | 1394.  |
| L de Clement VII. III. Conclave à Avignon. IV. Benoît XIII.            |        |
| pape. V. Concile de Paris. VI. Ambassade des princes vers Benoît. VII. | 1395.  |
| Autres ambassades pour l'union. VIII. Questions des docteurs de Paris. |        |
| IX. Rôle de benéfices défendu. X. Erreurs de Wiclef. XI. Ambassades    | 1396.  |
| pour l'union. XII. Conspirations contre Boniface. XIII. Martin rei     |        |
| d'Arragon & de Sicile. XIV. Appels de l'université contre Benoît. XV.  |        |
| Empereurs de Constantinople. XVI. Bataille de Nicopoli. XVII. Affai-   | 1397.  |
|                                                                        | 1398.  |
| d'obéissance à Benoît. XX. Philippe de Villette abbé de saint Denis.   | ,,,    |
| XXI. Pierre d'Ailli à Avignon. XXII. Le maréchal de Boucicaut à        |        |
| Avignon, XXIII. Benoît affiégé. XXIV. Soustraction d'obéissance en     |        |
| Castille. XXV. Benoît délivré. XXVI. Simonie de Boniface. XXVII.       | 1 199. |
| Annates. XXVIII. Suite du trafic des bénéfices. XXIX. Boniface soû-    | ,      |
| tenu par les Anglois. XXX. Renonciation de Richard II. Henri IV.       |        |
| roi d'Angleterre. XXXI. Autre conspiration contre Boniface. XXXII.     |        |
| Pénitens blancs. XXXIII. Jubilé de l'an 1400. XXXIV. Voyage de         | 1400.  |
| l'empereur Manuel en Occident. XXXV. Vencessas déposé. Rupert em-      | 1401.  |
| pereur. XXXVI. Avarice de Boniface IX. XXXVII. Erreurs des             |        |
| Lollards en Angleterre. XXXVIII. Commencement de Jean Hus.             | 1402.  |
| XXXIX. Fin de Bajazet. XL. Benoît XIII. delivré. XLI. Obédience        |        |
| renduë à Benoît. XLII. Bénéfices conservez. XLIII. Sigismond roi de    | . ,    |
| Hongrie. XLIV. Benoît envoye à Boniface. XLV. Mort de Boniface IX.     |        |
|                                                                        | 1404.  |
| Etat des exemts pendant le schisme. XLVIII. Lettre du pape Inno-       | 404.   |
|                                                                        | 1405.  |
| cardinaux d'Innocent. LI. Romains massacrés. LII. Innocent à Viterbe.  | .40).  |
|                                                                        | 1406.  |
| Innocent revient à Rome. LVI. Assemblée de Paris pour l'union. LVII.   | 1400.  |
|                                                                        |        |
| Lettre de l'université de Toulouse condamnée. LVIII. Autre assemblée   |        |
| du clergé, LIX. Mort d'Innocent VII, LX. Gregoire XII. pape.           |        |

#### LIVRE CENTIE'ME.

- 1407. 1. LETTRES réciproques des deux papes. 11. Lettre du roi de France. 111. Articles de Marfeille. IV. Ambassaders de France à Rome. V. Gregoire à Sienne, puis à Luques. VI. Assassinat du duc
- 1408. d'Orleant. VII. Nouveaux cardinaux de Gregore. VIII. Appel des ancient cardinaux. K. Bulle offenfante du pape Benoit. X. La bulle gondammée & déchirée. XI. Lettre aux cardinaux Romains. XII. Fait ed upape Benoit. XIII. Défenfe de Gregore. XIV. Lettre det cardinaux. Contile indiqué. XV. Consile indiqué. Par Gregore. XVI. punition des porteurs de la bulle offenfante. XVII. Autres cardinaux de Gregore. XVIII. Cardinaux. de Benoit. XIX. Lettre des eradinaux de Cregore. XVIII. Cardinaux. de Benoit. XIX. Lettre des eradinaux de l'appel.
- 1409. p/f. XX. Concile de Paris. XXI. Concile de Perggnan. XXII. Diete de Ferançier XXIII. Concile de Pick XXIV. Ambolinde da voi det Romanis. XXV. Appel des ambylfiedeurs du roi Ruperi. XXVI. Faits & article contre le deux paper. XXVII. Sixième, feptieme & buittime fesfions. XXVIII. Neuvieme, dixième & onzième fesfions. XXIX. Donzième, treizième de quatorscème fesfions. Contre deux contre le deux paper. XXII. Seszième d'article fesfion. Senteuxe contre le deux paper. XXII. Seszième d'article fesfion. Senteuxe contre le deux paper. XXXII. Seszième d'article fesfion. Senteuxe unité en de l'article festion. XXIII. Dixibilité d'article de l'expignan. XXXVII. Dixibilité de l'article d'article de l'article d'article d'arquite (xXXIII. Dixibilité d'arquite). Commenceuxe de faint s'imecent Ferrier. XXXVIII. Contrie d'arquite (xXXIIX. Euit de Gregoix XII. XI. Alexandre s'mairre de Rome, XII. Folde gouverne.
- 1410. ment d'Alexandre V. XLII. Erreurs de Jean Hus. XLIII. Alexandre invité d'aller à Rome. XLIV. Mort d'Alexandre V. XLV. Jean XXIII. pape. XLVI. Commencement de Jean XXIII. XLVIII. Mort
- 1411. de Rupert. Sigifmond empereur. XLVIII. Cardinaux de Jean XXIII-1412. XLIX. Tumulte à Prague. L. Traité du pape Jean avec Ladiflas. LL.
- 1413. Astre faite de Gregoire XII. LII. Suite des troubles de Bohrme. LIII. Ladiflas maitre de Rome, LIV. Confrance choif pour le concile. LV. Mouvemens des Lollards en Angleterre. LVI. Jean Petit condamué à
- 1414. Paris. LVII. Conference de Lods. LVIII. Suite des troubles d'Angleterre. LIX. Mort du roi Ladissa. LX. Jean XIII. à Constance. LXI. Schisme à Cologne. LXII. Flagellans hérétiques.

HISTOIRE



# HISTOIRE **ECCLESIASTIQUE:**

## LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

NDRONIC empereur de Constantinople envoya au pape Benoît XII. Barlaam abbé Barlaampour l'udu monastere du Sauveur, avec Estienne nion. Dandole noble Venitien & chevalier : qui Rain. 1339. 11.19.

étant arrivez à Avignon l'an 1339, eurent audience du pape & des cardinaux, où Barlaam présenta des lettres Allat. Conf. p. de Philippe roi de France & de Robert roi de Naples, 788contenant entr'autres choses, que ces deux envoyez venoient de la part d'Andronic pour la réunion des Grecs avec l'églife Romaine. Le pape leur demanda s'ils Tome XX.

#### 2 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1339 avoient des pouvoirs suffisans de l'empereur, du pariarche Grec ou des autres grands, asin que leur négociation ne sût pas illusoire, comme avoit été la réunion.

Sap. Bir. EXXVI. du concile de Lyon. Les envoyez répondirent qu'ils n'avoient point de pouvoirs par écrit; & toutesois le pape & les cardinaux déstrant ardemment l'union, se firent donner par écrit ce que les envoyez vouloient proposer; asin de voir si l'on en pourroit tirer quelque uti-

Barlaam donna donc sa proposition, qui porte en substance : On peut imaginer deux moyens de faire la réunion, la force & la violence, ou la persuasion. Il faut absolument renoncer au premier moyen, puisque vous en convenez vous-même : le second est encore double. Pun pour les favans, l'autre pour le peuple. Si trente ou quarante de nos favans viennent vers votre fainteté, je suis assuré qu'ils s'accorderont très-facilement avec vous: parce que vous agirez fans passion, & ne chercherez que la vérité. Mais quand les nôtres seront retournez en Orient, ils ne pourront ramener le peuple à croire ce que vous aurez accordé, & il se trouvera des gens qui par envie, par vanité, ou peut-être croyant bien faire, leur diront : Mes freres, prenez garde de vous laisser séduire, ces gens-ci ont été gagnez par presens, ou par flateries: ne changez rien à vos usages. Ainsi les savans qui se seront accordez avec vous, ne pourront rien faire & seront eux-mêmes en péril.

Voici donc le moyen de vous réunir le peuple avec les favans. Le peuple a oûi dire que l'on a tenu fix conciles generaux, & que chacun a corrigé les erreurs qui étoient alors dans l'églife : ainfi le peuple est persuadé qu'il s'en faut tenir à ce qui est décidé par un concile LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

general. Si donc on en tient un à présent sur vos differends avec les Grecs, tous les Orientaux recevrone vo- An. 1339. lontiers ce qu'il aura déterminé. Si quelqu'un dit qu'on l'a déja fait au concile de Lyon, il dois lavoir qu'on ne perfuadera jamais au commun des Grecs de le recevoir sans un autre concile : parce que les Grecs qui assisterent au concile de Lyon ne furent envoyez ni par les quatre patriarches, qui gouvernent l'église d'Orient, ni par le peuple, mais par l'empereur seul, qui s'efforça de faire l'union avec vous, non volontairement, mais par violence. Si donc vous voulez tenir sur ce sujet un concile general, commencez par envoyer à l'églife d'Orient des légats craignans Dieu & remplis de l'esprit d'humilité & de parience, avec des lettres pour inviter les patriarches de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerusalem, & les autres évêques à s'assembler avec vous en quelque lieu, y traiter charitablement les questions, décider ce que le S. Esprit vous inspirera. C'est le moyen de ramener le peuple & de réunir l'église.

Barlaam vient ensuite à l'interêt temporel & dit : Depuis long-temps les Turcs ont conquis sur les Grecs quatre grandes villes de Natolie, & en ont soumis par force les habitans à leur religion. Ceux-ci voulant revenir au Christianisme, ont fait dire à l'empereur mon maître de venir avec une armée, & qu'ils lui livreroient ces villes; mais Pempereur ne se croyant pas assez fort avec ses troupes scules, nous a envoyez au roi de France demander du secours pour ce sujet. Or si nous avions repris ces villes, les Turcs perdroient toutes leurs forces maritimes, toutes les villes qui sont entre nous, & ces quatre se livreroient à nous, & nous aurions une grande ouverture pour le passage à la terre Sainte. Nous vous supplions

#### 4 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1339.

donc que Pon envoye du secours en ces quartiers-là, avant que vos légats y aillent, ou du moins en mêmetemps: parce que les Grecs voyant votre secours déja venu, seront mieux disposez à écouter vos légats; & l'empereur pourra dire au patriarche & aux autres prélats: Voyez comme les Latins sont bonnes gens & recherchent notre amitié, non seulement par les belles paroles, mais par les effets: nous devons donc aussi chercher à nous réunir avec eux. Secondement tant que l'empereur sera en guerre avec les Tures, il ne pourra assembler les quatre patriarches & les autres évêques, ni assiste lui-même au concile.

Quant à ce que disent quelques-uns d'entre vous: Il faut que les Grecs commencent par se réunir avec nous, & alors nous marcherons contre les Turcs : Je ne puis être de leur avis pour plusieurs raisons. Premierement les Turcs n'attaquent pas seulement les Grecs, mais encore les Armeniens, les Cypriots & les Rodiens, qui nous sont soumis, & tous les insulaires : ainsi vous devriez envoyer du secours au moins pour eux. Les Turcs n'attaquent pas les Grecs comme Grecs ni comme divifez d'avec vous, mais comme Chrétiens: ainsi marchant contre les Turcs, vous n'irez pas proprement au secours des Grecs, mais de la religion. Tant que l'empire Grec fubfistera il vous sera très-facile d'abattre les Turcs vous joignant à l'empereur Grec : parce que les Grecs connoissent la maniere dont les Turcs font la guerre. Dans toutes les terres des Turcs & des Sarrasins il y a grand nombre de Chrétiens & de renegats fort affectionnés à la domination des Grecs. Mais s'il arrivoit, ce qu'à Dieu ne plaise, que les Turcs renversassent l'empire des Grecs, ils deviendroient si forts, qu'il vous seroit très-

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. difficile de les abattre. Agissez donc maintenant, sans

attendre le temps où vous songerez, non pas à les atta- An. 1339.

quer, mais à vous défendre d'eux.

Si les Turcs venoient vous prier de vous joindre à eux pour détruire les Tartares & les Sarrasins, vous les écouteriez : parce qu'il vous seroit plus avantageux de faire la guerre avec les Turcs, les Tartares & les Sarrasins, que de les attaquer tous trois vous seuls. Il en est de même de vous joindre aux Grecs, plutôt que d'attaquer seuls les Grecs & les Turcs. Sachez encore & certainement, que ce n'est pas tant la différence des dogmes qui aliene les Grecs de vous, que la haine qu'ils ont conçue, à cause des grands maux que les Latins leur ont faits en divers temps & leur font encore tous les jours, & l'union ne se peut faire, si on ne commence par faire cesser cette haine par quelque grand bienfait de votre part : sans quoi ils ne voudront pas même vous écouter. Sachez enfin que ce n'est pas le peuple des Grecs qui m'a envoyé vers yous, mais l'empereur seul & secretement : en sorte que si on ne lui envoye auparavant du secours, il n'osera declarer qu'il desire l'union avec vous.

Le pape & les cardinaux ayant vû & soigneusement examiné cette proposition de Barlaam répondirent : Il n'est pas à propos de paroître maintenant révoquer en doute ce qui a été décidé solemnellement au concile d'Ephese, en ceux de Tolede & de Lyon & en plusieurs autres, que le S. Esprit procede du Pere & du Fils comme d'un seul principe. Ce que les Grecs ont professé expresfement du temps du pape Hormisda, de Jean patriarche de C. P. & de l'empereur Justin; & long-temps après un autre patriarche Jean & l'empereur Michel Paleologue, par la lettre synodique envoyée au pape Jean XXI.

### HISTOTRE ECCLESIASTIQUE.

Il faut expliquer ces citations. Le concile d'Ephese ne

1553. B.

An. 1339. traita directement que du mystere de l'Incarnation contre l'heresie de Nestorius; & ce ne fut qu'incidemment Sup. liv. xxv. qu'on y parla de la procession du S. Esprit à l'occasion 22. 56. Lequien differt. du neuvième anathême de faint Cyrille & du faux fym-Damase. To. 5. Conc. p. bole dénoncé par le prêtre Charifius. On y voit toutefois assez clairement que saint Cyrille & tout le concile n. 10. liv. xiv. croioient que le S. Esprit procede du Fils. Le concile de

To. 4. Conc. p. Tolede, dont il est ici parlé, est le troisiéme tenu l'an 589. où se trouve pour la premiere fois l'addition Filioque. Quant au pape Hormisda nous avons une lettre de lui écrite à l'empereur Justin en 521. où il dit expressément : Il est propre du S. Esprit de proceder du Pere & du Fils, fans que les Grecs se soient plaints alors de cette expression. Le concile de Lyon est celui de l'an 1274. où se sit

la réunion procurée par Michel Palcologue.

Sup. liv. LXXXVI.

Les envoyez de l'empereur Andronic ayant vû la réponse du pape dirent : Si on ne peut persuader aux Grecs de professer l'article du symbole comme les Latins, que chacun demeure dans sa créance, fans préjudice de lunion. On leur répondit : Cela ne se peut souffrir. L'églife catholique n'a qu'une feule créance; & ne réfistant pas à l'erreur, elle sembleroit l'approuver. Toutefois le pape voulant toujours faciliter lunion, dit aux envoyez: Que votre patriarche & votre empereur assemblent en concile les prétendus patriarches d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerusalem avec leurs évêques, leur clergé & les principaux laïques; & que l'on choisisse quelques favans pour les envoyer ici en Occident avec des pouvoirs suffilans : afin qu'ils conferent avec des commissaires députez par le saint Siege, non par maniere de dispute, mais pour l'instruction des Grecs. Car la convocation d'un

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

concile general ne paroît pas convenable, principalement en ce temps de trouble & de guerre, à cause du An. 1339. long-temps, des dépenses & destravaux que cette convocation exigeroit. Barlaam donna encore un autre mémoire où il disoit : Loin que l'examen puisse nuire à une

verité que l'on croit manifeste, il ne sert qu'à la rendre plus évidente, comme en maniant les parfums, on en fait mieux sentir la bonne odeur. Les peres de Nicée voyoient clairement que le Fils est consubstantiel au Pere: mais parce que les Ariens en doutoient, ils voulurent l'examiner pour procurer leur falut. Il vous sera glorieux d'en user de même à l'égard des Grecs; & ne leur pas donner prétexte de dire que vous craignez l'examen,

parce que vous vous défiez de votre cause. Quant à ce m. 31. que votre sainteté a proposé de faire venir d'Orient des députez avec plein pouvoir de l'empereur & des patriarches, il me paroît impossible, à moins d'un miracle.

L'empereur n'ose déclarer son dessein de se réunir avec vous, parce que plusieurs des grands, & même du peuple, craignant qu'il ne les voulût traiter comme fit Michel Paleologue, chercheroient une occasion de le faire mourir. De plus, l'églife de Constantinople n'envoyeroit pas des nonces pour cette affaire fans le confente-

ment des trois autres patriarches, qu'il seroit difficile d'assembler à cause des guerres. Il est incertain s'ils vou-

droient venir: s'ils conviendroient d'envoyer leurs nonces; & quand ils en seroient d'accord, ils ne leur donneroient plein pouvoir qu'à des conditions que vous n'admettriez pas. Barlaam ajoûta de vive voix , que nonobstant toutes ces difficultez, il travailleroit fidelement

à procurer l'union. C'est ainsi qu'il prit congé du pape

pour rerourner en Grece.

An. 1339. Conf. p. 788. Rain. n. 32. 37.

Le pape Benoît le chargea de deux lettres, en réponse de celles qu'il avoit apportées du roi de Naples & du roi de France; la lettre au roi Robert en date du trentième d'Août 1339. n'est qu'une promesse de lui écrire plus amplement. La lettre au roi Philippe est du quatriéme de Septembre, & contient le recit de tout ce qui s'étoit passé en cette negociation; & le pape en envoya depuis copie au roi Robert. En cette lettre & dans tous les actes concernant cette affaire, le pape ne donne jamais à Andronic le titre d'empereur, mais seulement de moderateur des Grecs, pour ne pas préjudicier aux droits de Catherine de Courtenai, qui se disoit imperatrice de Constantinople, & par la même raison en parlant des quatre patriarches d'Orient il dit : Ceux qui se nomment évêques de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche & de Jerusalem; à cause des Latins ausquels il avoit donné ces ritres. Quelques-uns des tyrans de Lombardie pour donner

Albert & Maffin un titre coloré à leur domination, se soumirent au pape gneurs de Vero- à certaines conditions, entr'autres d'un tribut annuel, J. Vill. x1. c. 100. & reçurent de lui la qualité de vicaires de l'empire dont le pape prétendoit avoir l'administration pendant l'interregne, car il tenoit l'empire pour vacant. Ainsi il confirma dans la seigneurie de Verone, Albert & Mastin

de la Scale freres. La bulle en leur faveur est du premier Septembre 1339. & porte entrautres conditions, qu'ils payeront à l'église Romaine un tribut annuel de cinq mille florins d'or.

Le siege de Verone étoit vacant depuis le meurtre de l'évêque Barthelemi de la Scale, qui après deux ans de pontificat, fut tué par Mastin son cousin germain le jeudi vingt-septiéme d'Août 1338. On avoit rapporté à Mastin

que l'évêque traitoit avec les Venitiens & les Florentins ses ennemis capitaux, de lui ôter la ville de Verone, & An. 1339. le tuer lui-même en trahison. Il avoit preuve de cette conspiration, tant par des lettres qui avoient été trouvées, que par le rapport de personnes dignes de foi & les discours de l'évêque qui s'en étoit vanté, & s'étoit efforcé d'y attirer des Veronois & des étrangers. Mastin donc trouvant l'évêque qui ne se doutoit de rien devant la porte de l'évêché, se jetta sur lui transporté de colere; & accompagné d'Alboüin de la Scale son parent, ils le percerent de plusieurs coups d'épée & le tuerent.

Le pape ayant appris ce meurtre, écrivit au patriarche d'Aquilée métropolitain de Verone, d'informer contre les coupables, pour déclarer qu'ils avoient encouru les peines portées par les canons; & peu de jours après il se réserva la provision de l'évêché de Verone, défen-

dant au chapitre d'y pourvoir.

Ces lettres sont du vingt-quatre & du vingt-huitiéme de Septembre 1338. mais le chapitre dès le premier du même mois, avoit élû un évêque qui ne put obtenir sa confirmation, & le siége de Verone vaqua environ cinq ans.

Cependant Albert de la Scale & Mastin son frere, Roin 1339. n. 37. ayant fait leur traité avec le pape, Mastin voulut encore Ugbel. p. 861. avoir l'absolution de son crime, & pour cet effet il envoya à Avignon tant en son nom, que d'Alboüin son complice, un procureur chargé de pouyoir spécial : attendu que les coupables ne pouvoient y aller en personne, sans mettre leur vie en danger. Le pape ayant oui ce procureur, & ayant égard au repentir que témoignoient les deux coupables, donna commission à l'évêque de Mantouë de les absoudre, à la charge de faire la penitence

Tome XX.

fuivante. Huit jours après leur absolution, ils iront à pied en chemise & nue tête, depuis sentree de la ville de Verone jusqu'à l'eglise cathedrale, portant chacun à la main une torche allumee du poids de six livres, & en faisant porter devant eux cent autres semblables. Etant arrivez à l'eglise un dimanche à l'heure de la grande messe, ils offriront les torches & demanderont pardon de leur cri- . me aux chanoines. Dans les fix mois luivans ils offriront dans la même églife une image d'argent de la fainte Vierge du poids de trente marcs, & dix lampes d'argent de trois marcs chacune, avec les revenus necessaires pour les entretenir d'huile à perpétuité. Dans l'année ils fonderont en la même églife fix chapellenies chacune de revenu de vingt florins d'or. Le jour que l'evêque fut tué, chacun des deux penitens nourrira & vêtira vingt-quatre pauvres, & tous deux leur vie durant jeûneront tous les vendredis. Quand on fera le passage genéral à la terre fainte, ils envoyeront vingt cavaliers qu'ils entretiendront un an durant, & s'il n'y a point de passage de leur vivant, ils chargeront leurs héritiers d'accomplir cette partie de leur pénitence. La bulle qui la prescrit est du vingt deuzième de Septembre 1339. & je n'y vois prefque rien que des hommes riches ne pussent exécuter sans conversion de cœur.

Ugbel. p. 864.

La même année & le premier jour d'Octobre, le pape institua à Verone une université : mais pour trois facultez seulement, le droit, la médecine & les arts. Or, excepté le droit canonique, je ne vois pas comment l'autorité du pape étoit nécessaire pour ces sortes d'études. La Décimes dé-tournées par le guerre s'allumoit de plus en plus entre la France & PAngleterre, nonobstant les efforts que faisoit le pape par ses lettres & par ses nonces, pour reconcilier les deux rois

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE ME.

Philippe & Edoüard, & pour détourner les Flamans de fe joindre à celui-ci : & lui-même de s'allier à Louis de An. 1339. Baviere. Enfin Edouard en vint jusqu'à prendre le nom éc & les armes de roi de France, & n'eut aucun égard aux remontrances du pape sur cette entreprise, contenuês

dans sa lettre du septiéme de Mars 1340.

Pour subvenir aux frais de cette guerre, le roi Philippe obtint du pape les décimes de deux ans : mais ne les trouvant pas suffisantes, il résolut aussi d'y employer l'argent des décimes destinées pour la croisade, sur quoi il écrivit au pape en ces termes: Les prélats & les autres qui composent notre conseil, nous ont dit tout d'une voix que nous pourrions en sureté de conscience lever ces décimes pour les employer à la défense de notre royaume, à laquelle tous nos sujets doivent contribuer, tant les ecclésiastiques que les séculiers, puisqu'il s'agit de leur intérêt commun. Nous supplions donc votre Sainteté. de nous absoudre de la levée des décimes destinées au passage de la terre sainte, & du serment fait en notre nom sur ce sujet, puisque tout vous est possible en ce cas. Que si vous ne voulez pas nous remettre entiérement cette fomme, donnez-nous au moins pour la restitution six " 20. ans de terme après la fin de nos guerres. La lettre est du vingtiéme de Mars.

Le pape répondit : Nous ne pouvons affez admirér que les prélats & d'autres personnes sages, osent vous dire que vous pouvez en conscience, tourner à d'autres usages les décimes levées pour une si pieuse fin. Nous nous fouvenons du ferment folemnel que vos envoyez préterent au pape Jean XXII. en présence des cardinaux, du nombre desquels nous étions, & d'une grande multitude de clergé & de peuple; & nous entendons avec douleur

1338. 11. 54. 1339. 1. 6.

Ibid. 1340. n. 4.

n. 18.

les murmures & les plaintes qui se font contre vous, à l'occasion de ce passage d'Outremer dont vous fûtes alors déclaré le chef. Le reproche s'étendroit contre nous-mêmes, si ces deniers levez pour la délivrance de la terre fainte, s'employoient de notre consentement, pour répandre le sang des Chrétiens. Le roi d'Angleterre nous a déja marqué dans quelque lettre, que le péché dont vous êtes chargé pour avoir manqué à la croifade, lui donne de la confiance pour employer ses forces contre vous; jugez par-là ce que diroient les autres, si nous vous accordions vos demandes. Quant à la prorogation, confiderez quand & comment se feroit cette restitution, & jugeant de l'avenir par le passé, voyez ce qu'ont fait en cas pareil vos prédecesseurs, & ce qui leur en est arrivé, La lettre est du second d'Avril 1340.

p. 204. Rain. 1340. 1. 56.

monieux, avoit succedé à son pere Alfonse en 1336. Au mois de Novembre 1339. il vint à Avignon & fit hom-Baluz. vii. 1. 1. mage au pape Benoît pour le royaume de Sardaigne. Ce prince étoit encore assez jeune, & fut accompagné en ce voyage par Jacques roi de Majorque, qui étoit comme fon gouverneur, & par Jean Chimenés archevêque de Tarragone. Pendant le séjour du roi Pierre à Avignon, le pape lui donna plusieurs avis sur sa conduite personnelle & sur le gouvernement de son royaume, & en particulier sur le trop de liberté que l'on y donnoit aux infidéles. Pour l'en faire souvenir après qu'il fut retourné en Arragon, le pape lui écrivit une lettre où il dit : Nous avons appris par le rapport de plusieurs sidéles habitans dans vos états, que les Juifs & les Sarrasins qui y sont en grand nombre, avoient dans les villes & les autres lieux de leur demeure, des habitations séparées & enfermées

Pierre IV. roi d'Arragon, depuis surnommé le Céré-

15, à

-mê-

terre r rć-

nous

dont

, lui

ntre

on-

,&

сп

vć,

de murailles, pour être éloignez du trop grand commerce avec les Chrétiens & de leur familiarité dangereuse. Mais à présent ces infidéles étendent leurs quartiers ou les quittent entierement, logent pêle-mêle avec les Chrétiens, & quelquefois dans les mêmes maisons. Ils cuisent aux mêmes fours, se servent des mêmes bains, & ont une communication scandaleuse & dangereuse. De plus les Juifs bâtissent leurs synagogues, & les Sarrasins leurs molquées & les conservent au milieu des Chrétiens. Dans ces lieux les Juifs blafphêment contre Jesus-Christ, & les Sarrasins donnent publiquement des louanges à Mahomet, contre la défense du concile de Vienne. Pendant que les Chrétiens font le service divin dans les églises, près desquelles sont en quelques lieux des synagogues ou des mosquées, ou quand on porte les sacremens aux malades, les infidéles font des éclats de rire ou d'autres dérisions. Nous vous avons prié instamment de faire cesser tous ces défordres, & vous nous l'avez promis agréablement, c'est pourquoi nous vous en prions encore; & afin que l'effet s'ensuive plus promptement, nous en écrivons aux archevêques de Tarragone & de Sarragoce & à leurs suffragans pour vous en solliciter. La lettre est du huitiéme de Janvier 1340. Je ne vois point que l'on s'appliquât à la conversion de ces Musulmans soumis à la domination des Chrétiens : tandis que l'on préparoit la Croisade contre ceux d'Asie & d'Asrique, & que l'on envoyoit si loin des missionnaires prêcher la foi aux Tartares & aux Indiens.

Deux mois après le pape sit publier la Croisade en Espagne contre les Mores d'Afrique, qui l'année précé-Mores en Espadente étoient entrez en Espagne à cette occasion. Ma-gne. homer roi de Grenade, de la race des Alhamares, se sen- XVI. c. s.

An. 1340.

tant pressé par les armes des Chrétiens, & trop foible pour leur résister, passa en Afrique, & alla implorer le secours d'Albohacem roi de Maroc, de la race des Merins ou Benimerin. Ce prince envoya quelques troupes en Espagne sous la conduite de son fils Aboumelie, qui passa le detroit de Gibraltar vers la fin de l'an 1332. Après avoir remporté pendant sept ans quelques avantages sur les Chrétiens, il fut tué en une deroute l'an 1338. Son pere Albohacem plus animé par cette perte, envoya par route l'Afrique des hommes estimez les plus dévots & les plus zélez entre les Musulmans, exciter les peuples à prendre les armes pour la défense & l'accroissement de la religion de leurs ancêtres. C'étoit à peu près comme chez les Chrétiens prêcher la Crossade. Ainsi Albohacem affembla foixante & dix mille chevaux, & quatre cens mille hommes d'infanterie, avec une flote de douze cens cinquante vaisseaux, & soixante & dix galeres.

Les trois rois d'Espagne, c'est-à-dire, de Castille, d'Arragon & de Portugal, s'étoient reûnis pour s'oppofer aux insideles; & le roi de Castille Alfonse, dont lesRain-1340. rétats étoient les plus exposez, envoya au pape deux chevaliers pour lui demander du secours. Le pape de l'avis
des cardinaux, lui accorda une Crossade pour les royaumes de Castille, d'Arragon, de Navarre & de Marioque, tant contre le roi de Benimerin, c'est-à-dire, Al-

bohacem, que contre le roi de Grenade.

La Croisade étoit accordée pour trois ans avec une levée de décimes sur les biens ecclésiastiques, & le pape l'accorda à ces conditions. Dans les terres que vous aurez conquistes sur les Arabes, nous voulons que l'on bâtisse des égitses cathédrales selon que nous l'ordonnerons, ou égard à la qualité & à la commodité des lieux, avec

n. 42.

Der Hit Grongli

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

un clergé convenable, qui foit féculier. Les collégiales & les autres moindres églises pourront être fondées par An. 1340. l'ordre des prelats & des autres qui en auront le droit. Dans les lieux conquis sur les Mores, où ils sont mêlez avec les Chrétiens, on ne leur permettra point d'aller à la Meque en pelerinage, ni de prononcer à haute voix le nom de Mahomet. J'entens ceci de la proclamation pour appeller à la priere. La bulle continue: Nous voulons auili que dans le royaume de Grenade & les autres lieux conquis sur les Mores, vous fassiez payer les dimes & les prémices pour la subsistance des ecclésiastiques. La bulle est du septiéme de Mars 1340.

La grande armée d'Albohacem employa cinq mois à passer en Espagne, & se rassembla près d'Algezire joignant le détroit. Ce fut la faute de Gilbert Amiral d'Ar- Mar. 7. ragon qui commandoit toute l'armée navale des Chrétiens. Ne pouvant souffrir les reproches qu'ou lui faisoit d'avoir laissé passer les infidéles, il les attaqua imprudemment, en sorte que sa flotte sut désaite, & lui-même tué. Le pape écrivit sur ce sujet une lettre au roi de Caf- Rain. n. 44. tille, où après l'avoir consolé & exhorté à prendre confiance en Dieu, il ajoûte : Nous vous prions de confiderer combien il importe à un prince allant à la guerre d'avoir la paix chez lui, c'est-à-dire, dans sa conscience. Voyez donc si vous ne sentez point de combat en vousmême au sujet de cette concubine, à laquelle vous avez été si long-temps attaché au préjudice de votre salut & de votre réputation; & si vous n'avez point de remors touchant ce maître de l'ordre d'Alcantara que vous avez fait mourir, quoique religieux, & au mépris des censures eccléfiastiques.

Celui dont parle ici le pape, étoit Gonsalve Martinés,

16 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1340.

Man. 6.7.

qui en 1338. remporta une grande victoire sur les Mores en l'occassion où Abomelie sur tué. Mais il sur ensuite accusé de trahison auprès du roi de Castille, qui nonobfant la remontrance du pape, le fit décapiter & brûler.

Raia. 1339. n. La lettre continue en exhortant le roi à éloigner sa' con77.

cubine, & faire pénitence pour attirer la bénédiction de 
Dieu sur sesarmes. La date est du vingtiéme de Juin 1340. 
Le lundi trentiéme d'Octobre se donna la bataille près 
de Tarif, que les deux rois de Maroc & de Grenade tenoient assignée. L'armée Chrétienne étoit commandée 
par les deux rois de Castille & de Portugal présens en 
personne, qui dès la pointe du jour se consessence, qui dès la pointe du jour se consessence. Près du roi de Castille étoit Gilles d'Albornos, armée. Près du roi de Castille étoit Gilles d'Albornos, archevêque de Tolede, qui ne le quitta point dans le combat, & d'autres évêques, un chevalier François portoit

J. Fill. 21. 20 E guidon de la Croifade par ordre du pape. En cette journée les Mores furent entierement défaits: plus de vingt mille demeurerent morts ou pris avèc leurs bagamente, ges, on y trouva des richesses immenses, & Albohacem

repassa aussi-tôt en Afrique.

La ville de Bologne ayant chaffé le légat Bertrand de Rédnéise de poiet en 1834. le pape Jean XXII. fit informer de cette moience du pape.

Sop. lie. zerv. tinuer la pourfuite de cette affaire. Benoît XII. lui ayant "kin. 1337. n. fuccedé, réfolut de la traiter plus doucement, & envoya à Bologne Bertrand de Deuce, archevêque d'Embrunt en qualité d'internonce, pour exhorter les citoyens à rentrer dans leur devoir. Mais l'archevêque ne put les y ramener, & le pape les ayant citez dans les formes, publia une bulle par laquelle il révoqua tous les priviléges privileges de l'Université de Bologne, & ordonna aux professeurs.

& aux étudians de s'en retirer fous peine d'excommunication. Il cita les magistrats & les principaux citoyens, An. 1340. entr'autres Thadée Pepoli, à comparoître dans trois

mois. La bulle est du second Janvier 1337.

· con-

on da

L'année suivante la ville de Bologne envoya au pape Rain. 1338.n. des ambassadeurs qui furent ouis en consistoire public; 300 & après avoir imploré la clémence du pape, reconnurent que leur ville & son territoire appartenoit entierement même pour le temporel au pape & à l'église Romaine : promettant de n'y recevoir Louis de Baviere , ni aucun empereur, sans la permission du faint siege, avec quelques autres conditions. L'acte est daté d'Avignon le 12. d'Octobre 1338. & le même jour le pape donna commission à Guigue de saint Germain son internonce, d'aller à Bologne en prendre possession au nom du faint siege, lever l'interdit, rétablir l'Université, & donner l'absolution. Mais il survint de nouvelles difficultez, qui

empêcherent l'exécution du traité. Enfin dix-huit mois après, sçavoir le quatriéme d'A- 1d. 1340. n. 59. vril 1340. la ville de Bologne envoya au pape deux ambassadeurs avec plein pouvoir de déclarer une soumission entiere à sa jurisdiction, le priant de leur accorder pour administrateur des droits du faint siege, Thadée Pepoli qui avoit déja la principale autorité dans la ville, & promettant de payer au pape un cens de huit mille florins d'or par an. Le pape accepta les conditions, & envoya à Bologne Beltrarmin évêque de Come en qualité de nonce, avec charge d'établir Thadée Pepoli gouverneur de Bologne pour trois ans. La commission est

du sciziéme de Mai.

Beltrarmin Paravicin natif du diocese de Milan, étoit Ugbel. 10. 5. très-sçavant pour le temps, & fort aimé d'Azon Vis-P- 308. Tome XX.

#### HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

conti, qui par son crédit le fit passer de l'evêché de Thiete An. 1340. à celui de Come le 24. de Novembre 1339. Il ne gouverna qu'un an cette église, & le pape Benoît le transfera à celle de Bologne le 5. de Septembre 1340, mais il n'en 1d. to. 2. p. 29. prit possession que le 1. d'Août 1344. Le pape lui donna

Rain. 1340. n. cet évêché pour récompense de ses bons services dans la réduction de la ville à l'obéissance du saint siege.

C'étoit le quatriéme évêque que Bologne avoit eu depuis douze ans. Quand le légat Bertrand Poïet y arriva, il trouva sur ce siege Arnolde Sabatier, Bolonois, qui de chanoine de Meaux, avoit été élû évêque de Bologne en 1322, mais le clergé l'accusa d'avoir acheré l'évêché, & la simonie étant prouvée, le légat l'en dépoüilla en 1329. Toutefois la même année le pape le transfera à Riés en Provence, & pourvut de l'évêché de Bologne Etienne Agonet François de la province de Narbonne, archidiacre de Parme, chapelain du pape, & chancelier du légat. Il étoit laid, bossu & de mœurs désagréables; ce qui le rendit odieux au peuple de Bologne : mais il mourut au bout de deux ans. A sa plate le légat sit pour-

Sigon de epife. voir de l'évêché de Bologne, Lambert de Poïet son nep. 171. veu, natif de Cahors, qui fut facré au mois d'Octobre.

p. 728.

Baluz. vis. 20. 1. 1333. mais l'année suivante dans le soulévement du peuple, il fut enfermé au château avec son oncle, dont la conduite impérieuse, & l'introduction de ces évêques étrangers avoient beaucoup contribué à la révolte de la ville. Lambert étant délivré, fuivit son oncle en France, & renonça à l'évêché de Bologne en 1336. Mais dès. le cinquiéme de Juin 1332. le pape avoit donné cet évêché à Albert Acciaioli Florentin, élû évêque d'Apt en Provence, & il en eut l'administration jusques en 1340. que Beltrarmin lui succéda.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME.

fera à

n'en

ans la

it cu

y ar-

1015,

Pć-

illa

era

ne,

5;

Plusieurs villes de Lombardie qui avoient suivi le parti de Louis de Baviere & de l'antipape, revinrent à l'obé- Rain. n. 69. dience du pape Benoît, & envoycrent un syndic chargé de leur procuration datée du lundi trentiéme d'Octobre 1340. pour déclarer qu'ils se soumettent à ses ordres touchant les excès qu'ils ont commis contre lui & l'église Romaine. Qu'ils ne croyent pas que l'empereur puisse déposer le pape, & en faire un autre; mais qu'ils tiennent cette proposition pour hérétique. Ils promettent de ne point adhérer à Louis de Baviere, ni à aucun schismatique; & demandent pardon de lui avoir obéi & à Matthieu Visconți, & d'avoir reçu les nonces de l'antipape. Les citoyens de Novarre, de Verceil & de Come firent même foumission par le même syndic, & tous furent absous des censures.

Nous avons vu que Philippe de Majorque avoit de- vii. mandé au pape Jean XXII. la permission de pratiquer à tive de Philippe la lettre la regle de faint François, & que le pape la lui de Majorque. avoit refusée. Il revint à la charge douze ans après, de- Sup. liv. xens. mandant u pape Benoît la même permission; & pour ". 55 Pobtenir plus facilement, il employa la recommandation du roi de Naples Robert auquel le pape répondit : Ce Rain. 1340. n. que notre prédécesseur a refusé, après en avoir pleine-65. ment déliberé en confistoire, ne doit pas être facilement remis à l'examen. Les papes nos prédécesseurs ont donné sur cette régle plusieurs déclarations à la priere des freres de l'Ordre, dont quelques-unes ont été mises entre les constitutions autentiques. Or si l'on accordoit cette demande, leur autorité seroit ébranlée, & l'union bannie de l'Ordre des freres Mineurs, où il n'y a déja que trop de division. De plus le saint siege n'a approuvé que quatre Ordres de religieux mandians; & celui-ci en

scroit un cinquieme : ce que nous ne croyons pas expédient d'accorder en ces temps-ci. Philippe ajoûte dans fa supplique qu'il trouve une infinite d'obstacles à l'observation litterale de la regle : mais si nous levions ces obstacles, on pourroit croire que nous serions plus favorables à cette nouvelle religion, qu'à l'ancienne approuvée depuis long-temps. Il en arriveroit encore un autre inconvenient : c'est que plusieurs freres de cet Ordre & des autres, que leurs superieurs voudroient corriger, feindroient de vouloir passer à ce nouvel Ordre, & en prendroient occasion d'être vagabonds.

Enfin la personne de Philippe est odieuse : il est notoirement promoteur & defenseur de la secte des Beguins: il a tenu publiquen ent plusieurs discours scandaleux contre le pape Jean & le saint siege, qui le rendent violemment suspect d'heresie; & nous n'apprenons pas qu'il ait encore donne aucun figne de repentir. Par toutes ces raisons nous ne pouvons en conscience lui accorder sa demande; & vous terniriez votre gloire, si vous fouffriez un tel homme dans votre royaume a lettre est du septiéme d'Août 1340.

L'année suivante les deux freres Jean & Luquin Vis-Milan & des Vif- conti, fils de Matthieu, se reconcilierent avec le pape Benoît. Luquin étoit en possession de Milan après la mort de Galeas son frere aîné, & Jean étoit évêque de Novarre depuis l'an 1329. auquel le pape Jean lui donna\* cet évêché, après qu'il eut renoncé au schisme & au titre Ughel. 10. 4. de cardinal que lui avoit donné l'antipape. Ces deux

p. 978.

freres envoyerent donc au pape Guidole de Calice, citoyen de Milan, le même qui avoit négocié l'accommodement de Bologne & des autres villes de Lombardie. Il étoit chargé de la procuration de Jean & Luquin VifLIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

conti, & fit en leur nom les mêmes déclarations & les mêmes promesses: soumission & obésissance au pape, Rain 1341. R. reconnoissant qu'il ne peut être déposé par l'empereur, Ugod. P. 300. promesse de ne jamais adhérer à Louis de Baviere, ni à aucun empereur qui ne soit approuvé par le pape : de payer au pape & aux cardinaux cinquante mille florins d'or en dedommagement de tous les torts faits par eux & leur famille aux légats & aux nonces du pape. Enfin ils reconnurent que pendant la vacance de l'empire, comme il vacquoit alors, le pape en avoit l'administration;

& en conféquence qu'ils vouloient tenir du pape & de l'église Romaine le gouvernement de Milan & de ses dépendances. Au fond il importoit peu aux Visconti & aux autres petits seigneurs de Lombardie de se soumettre de paroles au pape ou à l'empereur, pourvû qu'en effet ils demeurassent maîtres des villes dont ils étoient en pos-

fession. Après es déclarations & ces promesses faites en con- Ugbel p. 305. fistoire, le pape accorda aux deux freres, leur vie durant, le gouvernement de la ville de Milan & de son territoire avec toute jurisdiction & toute puissance tem- Rain. n. 33. porelle, comme vicaires de l'église Romaine pendant la vacance de l'empire; & pour réparation des fautes paf- n. 26. fées, il imposa à la ville de Milan la penitence suivante: Vous ferez bâtir deux chapelles en l'honneur de faint Benoît, l'une en la grande église, l'autre en l'église de saint Ambroise, en chacune desquelles un prêtre célébrera tous les jours la messe, recevant pour revenu trente florins d'or; & le jour de S. Benoît vous ferez l'aumône à deux mille pauvres, en donnant à chacun un pain de douze onces. A ces conditions fut levé l'interdit & toutes les autres censures. La bulle est du quinze de Mai 1341.





HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

L'abbé Barlaam à son retour d'Avignon revint à Thef-An. 1341. falonique, où il avoit déja passé quelques années, & Quietifles du il y eut de grandes disputes avec des moines du mont mont Athos. Athos, qui prétendoient avoir poussé la perfection de Sup. n. 1. Poraison jusques à voir des yeux corporels une lumiere qui étoit Dieu même, & être arrivez à l'état de la sublime quietude. Barlaam les accufoit de renouveller l'héréfie des Massaliens condamnez à Antioche vers la fin Sup. liv. xix. n. 25. 26. du quatriéme fiécle; & les nommoit Omphalopfyques, c'est-à-dire, ayant l'ame au nombril. Or le fondement de ce reproche étoit la posture où ces prétendus Quietistes se mettoient pour prier, & qui est décrite dans un Cave. p. 425. traité spirituel de Simeon abbé du Monastere de Xerocerque à Constantinople, vers le milieu de l'onziéme siécle. Voici ses paroles: Etant seul dans ta cellule, ferme

ta porte, & t'assis en un coin. Eléve ton esprit au-dessus Allat. de Conf. p. de toutes les choses vaines & passageres : ensuite appuye ta barbe sur ta poitrine : tourne les yeux aven toute ta pensée au milieu de ton ventre, c'est-à-dire, au nombril. Retiens encore ta respiration, même par le nez, cherches dans tes entrailles la place du cœur où habitent pour l'ordinaire toutes les puissances de l'ame. D'abord tu y trouveras des ténébres épaisses & difficiles à dissiper; mais si tu perseveres continuant cette pratique nuit & jour, tu trouveras, merveille surprenante, une joye sans interruption. Car si-tôt que l'esprit a trouvé la place du cœur, îl voit ce qu'il n'avoit jamais sçû; il voit l'air qui est dans le cœur, & se voit lui-même lumineux & plein de discernement. Telle étoit la méthode d'oraison de

Nic. Greg. x1x. Le chef de ceux que combattoit Barlaam, étoit Grebift. c. 1.

ainfi.

es Quietistes ou Hefycastes, car on les nommoit encore

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. goire Palamas, à qui Nicephore Gregoras avoit oui dire qu'il voyoit de ses yeux l'essence divine. Nicephore di- An. 1341. foit l'avoir oui dire à Palamas & à Drimyr fon compagnon, en présence de plusieurs personnes, avant que Barlaam vint en Grece, c'est-à-dire, avant l'an 1328. Il les avoit dès lors vivement repris, & en avoit averti le grand logothete & quelques sçavans prélats, qui dirent Boiv. vita Nie. que c'étoit l'hérésie des Massaliens, & lui ordonnerent Greg. de fuir la compagnie de ces gens-là. Palamas se trouvant

que cette lumiere divine dont il s'agissoit, avoit apparu Cantae. lib. 11.

à plusieurs faints: comme aux martyrs pendant les per- " 30. p. 331. fécutions, & au grand faint Antoine. Et pour remonter plus haut, ajoûtoit-il, & jusques au premier exemple, c'est cette lumiere que les apôtres virent sur le Thabor à la Transfiguration, & dont ils ne purent soutair l'éclat. Si donc étant encore des hommes imparfaits, ils ne laisserent pas de voir cette lumiere divine & incréée, faut-il s'étonner que les saints éclairez d'en-haut la

donc à Thessalonique, lorsque Barlaam y revint, soutint

voyent encore à présent ?

A ces mots Barlaam s'écria : Quelle absurdité ! La lu- p. 333miere du Thabor incréée. Elle est donc Dieu, selon · vous : car rien n'est incrée, si ce n'est Dieu. Si donc cette lumiere n'est ni une créature ni l'essence de Dieu, car personne n'a jamais vû Dieu, que reste-t'il, sinon d'adorer deux dieux, l'un créateur de tout, & invisible, Pautre visible selon vous, c'est-à-dire, cette lumiere incréée? Pour moi je ne souffrirai jamais que l'on nomme incréé rien qui foit distingué de l'essence de Dieu.

Ensuite Barlaam passa à Constantinople, & mit entre les mains du patriarche Jean d'Apri, ce qu'il avoit écrit contre les moines Quietistes, & le pria d'assembler un-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1341.

concile, prétendant les y convaincre d'erreurs contre la foi. Le patriarche manda les moines qui étofent à Theffalonique; & l'empereur revenant de la guerre arriva en même temps à Constantinople. Il voulut d'abord impofer filence aux deux partis, & les reconcilier; mais n'y pouvant réuffir, il permit de tenir le concile. On le tint à fainte Sophie le onziéme de Juin 1341. & l'empereur Andronic y présida avec le patriarche Jean, les évêques, les sénateurs & plusieurs personnes constituées en dignité. On fit parler Barlaam le premier comme étant l'accusateur, & on ne traita que deux articles, celui de la lumiere du Thabor, & celui de la priere. Ce fut sur ces deux articles que Barlaam fut condamné; de quoi n'étant pas content, il se retira & retourna en Italie.

gue empereur.

L'empereur qui étoit déja malade, fit un effort pour nic. Jean Paleolo- assistem ce concile, & y harangua avec tant de véhémence, que son mal en étant augmenté, il mourut quatre jours après, sçavoir le vendredi quinziéme de Juin 6849. selon les Grecs, 1341. selon nous; il étoit âgé de quarante-cinq ans, & en avoit regné douze, & telle fut N. Greg. lib. xII la fin d'Andronic Paleologue le jeune. Il laissa deux fils, Jean âgé de neuf ans, & Michel de quatre, fous la conduite de l'imperatrice Anne leur mere.

Alors le patriarche Jean d'Apri prétendit à la conduite des affaires en vertu d'un écrit de la main de l'empereur Andronie, par lequel allant autrefois à la guerre, il l'avoit chargé avec les évêques qui étoient auprès de lui, de prendre soin de l'imperatrice sa femme & de ses enfans. Car il est juste & nécessaire, disoit ce patriarche, que l'église soit unie à l'empire comme l'ame au corps.

Mais le grand domestique Jean Cantacuzene soute-Nic. c. 7. noit que la tutelle des jeunes princes, & la régence de

**Pempire** 

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. Pempire lui appartenoit. Tout le monde sçait, disoit-il, la part que le défunt empereur me donnoit au gouvernement des affaires, & l'entiere confiance qu'il avoit en moi, jusqu'à me donner les ornemens imperiaux, & me faire regner avec lui, si j'eusse voulu l'accepter. L'impératrice Anne est témoin qu'il m'a recommandé plusieurs fois de prendre après sa mort le soin des affaires de sa famille & de l'empire. Quant à l'écrit que le patriarche rapporte à présent, c'étoit une précaution prise pour un temps, afin qu'il restât quelqu'un à Constantinople avec autorité, pendant que j'étois à la guerre avec l'empereur. Nonobstant cette remontrance, le patriarche l'emporta pour lors ; & il demeura auprès de l'imperatrice, afin de l'aider de ses conseils. Cantacuzene toutefois ne se désista pas de sa prétention, il eut un parti puissant; & se voyant poussé, il se crut obligé pour la sureté, de prendre les ornemens imperiaux, comme il fit le jour de laint Demetrius vingt-fixiéme d'Octobre, quatre mois après la mort de l'empereur. Mais il ne pré- Cantac.lib. 111. tendoit être que le collegue & le protecteur du jeune empereur Jean.

Le patriarche l'ayant appris, s'emporta contre Cantacuzene, disant hautement que cette action découvroit Pintention qu'il cachoit depuis long-temps d'usurper Nic. c. 12. 11. l'empire : & pour autoriser sa qualité de tuteur du jeune prince, le patriarche resolut de le couronner. Ce qu'il fit avec tant de précipitation, qu'il n'attendit pas même Cant. 111. 6.36. un jour de fête, suivant la coûtume, mais il le couronna le dix-neuviéme jour de Novembre de la même année

1341.

Tome XX.

royaume, envoya deux ambassadeurs au pape Benoît, An. 1341. dont le premier étoit Daniel frere Mineur, vicaire de Rain. 1341. n. son Ordre en Armenie, & natif du pays. Ils deman-Vading. cod. n. doient du fecours, & le pape leur répondit: Nous avons

appris avec douleur que dans la grande & la petite Armenie plusieurs tiennent & enseignent des erreurs contre la foi; & si ce raport étoit véritable, nous ne pourrions honnêtement secourir les Armeniens. Pour nous en éclaireir & satisfaire au devoir de notre conscience, nous avons fait faire une enquête juridique, où plusieurs témoins ont été ouis, & on nous a représenté les livres dont se servent communément les Armeniens; & ces erreurs ont été prouvées manifestement. C'est ce que porte la lettre du pape au roi Leon, & il y joignit un mémoire des erreurs en question.

n. 46. 47.

Le pape écrivit aussi au catholique ou patriarche des Armeniens une lettre semblable, où il ajoûte : Nous vous prions d'assembler un concile où vous fassiez condamner ces erreurs, & ordonner que la pureté de la foi foit enseignée chez vous telle que l'enseigne l'église Romaine. Et pour déraciner entierement ces erreurs. on croit qu'il seroit très-utile d'ordonner dans votre concile que vos prélats & votre clergé cussent les livres des decrets, des decretales & des canons que suit l'église Romaine, afin que vous fussiez mieux instruits de la foi & de ses observances. On voit ici bien clairement combien on estimoit alors le decret de Gratien & les decretales. La lettre continuë : Nous fommes perfuadez que si ces erreurs étoient dissipées, les ennemis de la foi ne prévaudroient point contre vous. Enfin il nous paroîtroit expédient que par délibération du concile on nous envoyat des hommes favans & zelez, avec lesquels

Livre Quatre-vingt-Quinzieme. 2:

nous puissions conferer sur ces matieres : & si nous le jugions à propos, nous vous en envoyerions aussi de notre côté. Les deux lettres au roi & au catholique sont du

même jour premier d'Août 1341.

Le mémoire contenant les erreurs des Armeniens Rain. n. 48. porte en substance : Notre saint pere le pape Benoît XII. & long-temps auparavant Jean XX. ayant appris qu'en Armenie on enseignoit diverses erreurs contre la foi, a fait venir en sa présence plusieurs Armeniens & quelques Latins qui avoient été dans le pays; & leura fait prêter serment de dire vérité aux uns par lui-même, aux autres par le cardinal Bernard de saint Cyriaque. On a interrogé par interpréte ceux qui ne savoient que l'Arménien : on a representé au pape quelques livres Armeniens dont ils se servent communément, & on les a soigneusement examinez, & de cette enquête redigée par un notaire apostolique, il résulte que les Armeniens croient & enseignentles propositions suivantes. Le mémoire contient cent dix-sept articles, dont voici ceux qui me paroiffent les plus importans.

Les Armeniens suivent l'heresse d'Eutychès, & di-a, 1, 4, 20, 216. Ent que dans l'incarnation la nature humaine a été 15, 28. Le changée en la divinité; mais Dieu, selon qu'il le vouloit, paroissoit avoir un corps humain, quoiqu'il n'en eût point. Ils admettent toutes les conséquences de cette a 29-doctrine, qu'il n'y a qu'une nature en J. C. & que c'est la nature divine qui est morte. Ils rejettent le concile de Calcédoine comme ayant corrompu la foi des premiers siecles; & par conséquent ils honorent comme un saint, Dioscore qui y sur condamné, & condamnent le pape saint Leon, l'églife Romaine & l'églife Greeque: disant que la vraie églife n'est que chez eux, & que la 18, 37.

Di

28 HISTOIRE ÉCCLESIASTIQUE.

An. 1341. C'est pourquoi ils rebaptisent que dans leur église.

C'est pourquoi ils rebaptisent ceux qui viennent à eux des autres communions.

Ils pervertissent l'administration des sacremens. Quoique la plûpart baptisent dans l'eau; quelques-uns. bien qu'en petit nombre, baptisent avec du vin ou du lait, & ils ne croient pas qu'un enfant soit bien baptisé, s'il n'a reçû en même-temps l'onction du faint chrême, & l'eucharistie. Ce reproche semble fondé sur l'ignorance des Latins qui ne savoient pas alors que pendant plusieurs siecles on donnoit tout de suite même aux enfans les trois sacremens de baptême, de confirmation & d'eucharistie; & c'est peut-être pourquoi ils disent encore que les Armeniens ne donnent point la confirmation. Car en general nos scolastiques ne connoissant ni l'antiquité; ni les traditions des autres églifes, ne raisonnoient sur les sacremens que suivant l'usage present de leurs églises. Peut-être aussi que les Armeniens & leurs interprétes ne se faisoient pas bien entendre, n'étant pas accoûtumez au stile de nos écoles. C'est pourquoi je laisse aux savans theologiens l'examen de la plûpart de ces reproches, pour juger si les fondemens en sont solides.

a. 37.71;

e. 62

Deux points toutefois sont à remarquer sur l'eucharistie. L'un, qu'on les blâme avec raison de ne point mettre d'eau dans le calice contre l'usage de toutes les églises depuis le commencement du christianisme, dont ils rendent pour raison, que l'eau qui sortit du côté de J. C. ne donna la force qu'au sacrement de baptême; & en concluent que ceux qui mêlent de l'eau au vin du facristice, ont perdu la vertu du baptême. L'autre point est, que dans cette insormation, on accuse les

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. Armeniens de ne pascroire la transsubstantiation, & de dire que ce n'est pas le vrai corps de J. C. mais seule- An. 1341. ment la figure. Ce qui devoit être ou une erreur particuliere de quelques-uns, ou une suite de l'erreur d'Eutychès, qui disant que J. C. n'avoit point eu de Arnaud Perper. vrai corps, ne pouvoit en reconnoître dans l'eucharif-

tie. Car il est certain d'ailleurs, qu'avant le quatorziéme siecle & depuis, jusqu'à present, les Armeniens ont toujours cru la présence réelle comme les autres

Chrétiens.

Une grande partie des articles contenus dans l'infor- 42.7.8.9.10. mation de Benoît XII. ne sont pas tant des erreurs con-18. 19. 22. 23. tre la foi, que des fables avancées sans preuves touchant 14.104.105.106. la réfurrection, le jugement dernier, l'enfer, le para-. dis terrestre ou céleste, l'état des ames après la mort, & des démons, & quelques autres matieres. Entre ce 4.93. grand nombre d'articles, celui-ci regarde l'histoire du temps. Il vient en Italie des évêques Armeniens qui se disent chassez de leurs églises par les sarrasins, quoiqu'ils ne le soient pas; & se disent archevêques, quoiqu'il n'y en ait point en Armenie : ce qu'ils font pour vendre des évêchez à des religieux mandians. Plufieurs ont exigé par ce moyen de grandes sommes; & ont donné en cour de Rome à plusieurs la prêtrise ou le diaconat pour de l'argent. Ils persecutent les Armentens qui baptisent selon le rit de l'église Romaine, & qui tiennent sa créance.

L'année suivante 1342. le pape Benoît XII. mourut d'un ancien mal de jambes, dont l'humeur toulant plus XII. Clement VI. qu'à l'ordinaire, les medecins la voulurent arrêter : ce pape. qui joint à quelques autres accidens, emporta le mala- 1. P. 210. 336, de le jour de faint Marc vingt-cinquieme d'Avril, après "Papet. conat. p. AN. 1342. avoir tenu le laint fiege lept ans quatre mois & fix jours.

Il fut enterré dans l'églife cathedrale d'Avignon, où l'on 

Rain. 1342. n. voit encore lost tombeau; & il laiss plusieurs écrits, dont 

Content un la plûpart ne sont pas imprimés.

Le faint siege ne vaqua qu'onze jours, & le septiéme de Mai sut élu Pierre Roger, cardinal du titre de saint

Bal. p. 243. 280. Nerée, qui prit le nom de Clement VI. Il étoit de famille noble, né au châreau de Maumont, au diocese de Limoges vers l'an 1271. & fils de Pierre Roger seigneur de Rosiere. Il entra dès l'âge de dix ans dans l'abbaye de la Chese-Dieu en Auvergne, où il embrassa. la regle de faint Benoît : puis il fut envoyé étudier à Paris, & y fut fait docteur en théologie à l'âge de trente · ans. Le cardinal Pierre de Mortemer qui l'aimoit comme son fils, le fit venir en cour de Rome, c'est-à-dire, à Avignon, où il obtint premierement du pape Jean XXII. le prieuré de faint Baudille de Nismes: puis à la recommandation du même & de plusieurs autres cardinaux , il fut pourvû par le même pape de l'abbaye de Fécamp, & enfuite de l'évêché d'Arras. Pendant qu'il en étoit revêtu, le roi Philippe de Valois l'admit en son: conseil & au parlement, &le fit garde des sceaux. Après. la mort de Guillaume de Melun arrivée le vingt-sept Gall. Chr. to. 1. Octobre 1329. Pierre Roger fut éluarchevêque de Sens,

catt. Cro. in., 1. Oktobre 1329. Pierre Roger fur étharchevêque de Sens, p. p. p. p. serv. etc. etc qualité il foutint les prétentions du clergé contre Pierre de Cunieres. Le quatorziéme de Decempa Bablat. p. p. bre 1330. il futtransferé à l'archevêché de Roüten, étant 389. lin. serv. alorsproyifeur de la maison de Sorbonne à Paris, comest: mon voir par un acte de l'année fuivante. Enfin le pape

Benoît XII. le fit cardinal au mois de Decembre 1338.

Après la mort de Benoît, les cardinaux au nombre de dix-sept, entrerent en conclave dans le palais d'A-

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. vignon, le dimanche cinquiéme jour de Mai 1342. &le mardi sept surveille de l'Ascension, ils élurent Pierre An. 1342. Roger. Il fut couronné le jour de la Pentecôte dix-neuviéme du même mois, dans l'églife des freres Prêcheurs en grande cérémonie, à laquelle assisterent Jean duc de Normandie, fils aîné du roi de France, Jacques duc de Bourbon, Philippe duc de Bourgogne, Humbert dauphin de Viennois, & plusieurs autres seigneurs de France & de Gascogne. Le pape Clement étoit alors Rain, 114 dans sa cinquantiéme année. Aussi-tôt il envoya au roi Philippe de Valois & autres princes Chrétiens une lettre circulaire datée du vingt-uniéme de Mai pour leur donner part de son élection & de son couronnement, &

une semblable aux prélats suivant la coûtume. Dès cette année il envoya des nonces pour traiter de 1.12.16. la paix entre la France & l'Angleterre, ramener les Flamans à l'obéissance du roi Philippe, & un légat pour pacifier la Lombardie : mais le tout n'eut autre effet que quelques trêves. Au commencement de son pontificatil Bal.p. 284 321. publia une bulle par laquelle il promettoit des graces à tous les pauvres clercs qui se présenteroient dans deux mois; & il en vint-un si grand nombre à Avignon, que l'on en compta jusques à cent mille. Il fit en même temps quantité de réserves de prélatures & d'abbayes, comptant pour nulles les élections des chapitres & des communautez ; & comme on lui représenta que ses prédécesseurs n'avoient point fait detelles réserves : on dit qu'il répondit: Nos prédécesseurs ne savoient pas être papes.

Le vendredi des quatre-temps vingtiéme de Septembre 1342. le pape Clement fit une promotion de dix car-cardinaux. dinaux, sçavoir Elie de Nabilan frere Mineur du dio- 836. 244 285. cese de Perigueux, alors archevêque de Nicosie en Chi-

pre, cardinal du titre de saint Vital. Peu de temps auparavant le pape l'avoit fait patriarche titulaire de Jerufalem après la mort de Pierre de la Palu décédé le dernier de Janvier de cette année 1342. La bulle de provi-

fion de frere Elie est du douzième de Juillet : & en même-temps afin qu'il eût de quoi subsister, le pape lui

Vad. ibid. n. 17. conserva l'administration de l'église de Nicosie. Vers le même-temps le roi de Naples Robert obtint du sultan d'Egypte que douze freres Mineurs pussent demeurer continuellement à Jerusalem dans l'eglise du saint sepulchre, pour y faire l'office divin : comme il paroît par deux bulles du pape Clement datées du trentiéme de Novembre 1342. & ces religieux en sont encore en possession.

Le second cardinal fut Gui de Boulogne archevêque Bal. p. 245. 286. 837. de Lyon. Il étoit d'une famille très - noble, fils de Robert comte de Boulogne & d'Auvergne, & de Marie de Flandres. Après avoir été en sa jeunesse chanoine d'Amiens, il fut pourvû de l'archevêché de Lyon en 1340. 2. 840 Son titre de cardinal fut sainte Cecile. Le troisséme fut

Aimeric de Chastelus au diocese de Limoges, où il fut d'abord chanoine de la cathedrale : ensuite archidiacre d'Outre-Vienne dans l'église de Tours. Il étoit fameux docteur en droit, & fut long-temps auditeur du palais Apostolique. En 1322 le pape Jean le sitarchevêque de

Ravenne, & gouverneur de la Romagne, & dix ans après il le transfera à l'évêché de Chartres, dont il étoit revêtu lorsque Clement VI. le fit cardinal prêtre du tirre

de faint Martin aux Monts.

Bal. p. 844. Vill. x11. c. 7-Le quatriéme fut André Ghini Malpigli noble Florentin, nommé communément le Cardinal de Florence. Il fut premierement clerc du roi Charles le Bel, & chanoine

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. noine de Tournai, puis en 1330. il fut fait évêque d'Arras; & la même année il fonda à Paris le college des An. 1342. Lombards; car on nommoit ainsi les Italiens. En 1334. Daboulai. t. 4. il fut transferé au siege de Tournai dont il étoit évêque, p. 225. quand le pape Clement le fit cardinal, prêtre du titre Gall. chri. t. 3. de sainte Susane. Il parvint à cette dignité par la sollici- p. 1071. tation de Talairan, cardinal de Perigord, & à la recommandation du roi Philippe de Valois. Le cinquiéme cardinal fut Etienne AubertLimousin, alors Evêque de Clermont, & depuis pape fous le nom d'Innocent VI. Il fut cardinal prêtre du titre de saint Jean & saint Paul.

Le sixième fut Hugues Roger, frere du pape Cle- Bol p. 245. ment VI. Dès son enfance il fut mis suivant l'usage du temps au monastere de Tulle qui n'étoit pas encore évêché: puis il fut abbé de saint Jean d'Angeli, & nommé évêque de Tulle le dix-huitième de Juillet 1342. mais il ne fut point sacré; & cette nomination ne servit qu'à lui donner le nom de cardinal de Tulle, son titre étoit

de faint Laurent in Damafo.

Le septième cardinal fut Aimar Robert d'une ancien- p. 849. ne noblesse de Limousin, docteur en droit, & alors notaire du faint siege ; cardinal prêtre du titre de sainte Anastasie. Le huitième Geraud de la Garde aussi Li- p. 852. mousin & parent du pape. Il entra dans l'ordre des freres Prêcheurs au couvent de Brive, dont il fut prieur en 1323. Après y avoir enseigné la théologie, if l'en-· feigna à Paris; & étoit general de son ordre, quand il fut fait cardinal prêtre dutitre de sainte Sabine. Ces huit furent cardinaux prêtres.

Les deux derniers ne furent que diacres : le neuvième p. 853étoit Bernard de la Tour en Auvergne, alors soudiacre

Tome XX.

An. 1342. du pape. Son neveu ayant épousé cette même année une niéce du pape, le pape en faveur de ce mariage

ne fire cardinal diacre du titre de l'aint Eustache. Le disiéme & dernier fut Guillaume le Juge ou de la Jugie natif du diocese de Limoges, & docteur en droit civil. Il étoit fils d'une sœur du Pape, qui le fit cardinal diacre du titre de fainte Marie en Cosmedin. Et voilà les dix cardinaux de cette promotion, dont un seul étoit Italien, mais établi en France, & les neuf autres Francois.

Conciles d condres. s. x1. s. 1876.

prifes de possession les instituations des testamens, de leur exécution, les instituations des testamens, de leur exécution, les inventaires de les comptes, les visites des parosisses, de les procurations en argent ou en espece. On voir en tout cela une avarice sans bornes.

Les officiaux affectoient de tenir leurs séances dans des lieux où l'on trouvoir à peine les choses nécessaires à la viene. Els avoient une soule d'appariteurs à pied de à cheval, qui ne cherchoient qu'à piller. Après avoit fait

payer l'amende pour un peché notoire, on en exigeoir une feconde pour la récidive. Tel étoit l'exercice de la jurisdiction eccléssaftique dont le clergé étoit si jaloux.

p. 1886. Le même archevêque tint encore un concile l'année

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. suivante le mercredi après la saint Edouard martyr, c'est-à-dire, le vingtième de Mars 1343. avant Pâques, qui fut cette annee le treizieme d'Avril. Ce concile se tint aussi à Londres, & onze evêques y assisterent avec le métropolitain, & les députes des absens. On y publia dix sept canons contre plusieurs abus entre lesquels je remarque ceux-ci. On employoit diverses fraudes pour ne point payer les dîmes; & quant aux offrandes miles dans les égliles ou les cimetières, devant les autels, les croix, les images ou les reliques, des laïques les enlevoient & en faisoient ce qui leur plaisoit : ce qui en plusieurs lieux avoit passe en coûtume. C'étoit une ancienne dévotion que, quand quelqu'un étoit mort, les parens & les amis, & d'autres fideles s'assembloient dans la maison pour veiller autour du corps, & passer la nuit en priéres. Mais ces assemblées nocturnes s'étoient tournées en divertissemens, en debauches, en occasion d'impuretes & de lareins. C'est pourquoi le concile les défend : exceptant seulement les parens & les amis qui voudroient dire des pseautiers pour les défunts. Depuis long-temps quand les excommuniés demeuroient endurcis, les evêques étoient en possession d'implorer l'autorité du roi pour les faire mettre en prison. Mais quelquefois ces prisonniers obtenoient un ordre du roi pour être élargis, en donnant caution de satisfaire à l'évêque : c'est de quoi le concile seplaint comme d'un

grand abus.

Tous les rois & tous les peuples envoyerent des amRomain fit fa députation la plus folemnelle, envoyant glad:-huit de fes citoyens, fix de chaque état, du plus grand, du moyen & du fhoindre. Ils lui firent trois de-

E ii

mandes principales : la premiere d'accepter les qualitez de fénateur, de capitaine & les autres charges de la ville, qu'ils lui offroient pour fa vie feulement, & non comme au pape Clement VI. mais comme au feigneur Pierre Roger. La feconde, qu'il vînt à Rome & à l'églife de Latran la premiere de toutes, & fon propre fiege, après une fi longue ablence. La troifiéme demande étoit qu'il voulût bien réduire à cinquante ans l'indulgence de la centiéme année établie par Boniface VIII. attendu le peu d'hommes qui vivoient jusqu'à cent ans.

A la premiere demande le pape répondit qu'il acceptoit les charges de la Ville de Rome, à condition pu'elles ne lui porteroient point de préjudice; & en effet elles ne s'accordoient gueres avec la souveraineté, comme je l'ai déja observé. A la seconde demande le pape répondit que quelque desir qu'il est d'aller à Rome, il ne le pouvoir alors. Mais il accorda la troisséme demande e, & publia une bulle qui commence par Uni-

encore ceux de la Sainte Vierge & de tous les Saints, & il a laisse la dispensation de ce trésor à faint Pierre & à sur les successeurs sur ce fondement le pape Boniface VIII.

69. ordonna que tous ceux qui l'an 1300. & tous les cent ans ensuite, viendroient aux églises de S. Pierre & de S. Paul à Rome, & les visiteroient certain nombre de jours, obtiendroient la pleine rémission de tous leurs

Loit. xxx. 8. péchez. Or nous avons confidéré que dans la loi Molàïque, que J. C. est venu accomplir spirituellemens, la cinquantiéme année étoit le Jubilé & la remise des dețres. Nous avons aussi eu égard à la courte durée de

la vie des hommes, dont très-peu arrivent à cent ans; & voulant qu'un plus grand nombre participe à cette indulgence, nous l'accordons à tous les fidéles qui étant vraiment pénitens & confessez, visiteront les églises de S. Pierre & de S. Paul, & de S. Jean de Latran l'an 1350. & ensuite à perpétuité de cinquante en cinquante ans, à condition que ceux qui voudront gagner cette indulgence, visiteront lesdites églises, s'ils sont Romains, au moins trente jours de suite, & s'ils sont étrangers, quinze jours. La bulle est du vingt-septiéme de Janvier 1343. Elle ajoûte l'église de Latran à celle des apôtres, & c'est la premiere bulle qui compare cette indulgence au Jubilé de l'ancienne loi.

Dans le même-temps, c'est-à-dire, le dix-neuviente de Janvier mourut Robert roi de Naples, âgé bert roi de Nad'environ soixante-quatre ans, après en avoir regné ples. J. Vill. xti. e. plus de trente - trois. C'est ce qu'en dit Jean Villani, s. Belt. 1. p. 245. qui ajoûte: Ce fut le plus sage roi qui eût été dans la 288. chrétienté depuis cinq cent ans, tant par le bon sens naturel, que par la science, car il étoit grand théologien & excellent philosophe. Il étoit doux, aimable, & doüé de toutes les vertus, sinon que depuis qu'il commenca à vieillir, l'avarice le gâta, sous prétexte de la guerre pour recouvrer la Sicile. Aussi laissa-t'il un grand trésor à la reine Jeanne sa petite fille, qui lui succéda faute d'enfant mâle. Elle étoit fille de Charles duc de Calabre, fils du roi Robert, & mort dès l'an 1328. & le roi son ayeul la maria avec André fils de Charobert roi de Hongrie. Maiscomme ils étoient l'un & l'autre en bas âge, le roi Robert par son testament, nomma pour administrateur du royaume de Naples, jusqu'à ce que la reine Jeanne cut vingt-cinq ans, Sancha d'Arragon reine Rain. n. 75.

An. 1343. Cavaillon, chancelier du royaume, deux comtes & un

commencerent à exerce leurs pouvoirs.

Mais le Pape Clement VI. prétendoit que comme feigneur direct & immédiat, le gouvernement de ce royaume lui appartenoit pendant la minorité de la reine. C'est pourquoi de l'avis des cardinaux il donna une bulle par laquelle il déclare que le roi Robert n'a dû ni pû donner des tuteurs à la reine Jeanne, & que tout ce qu'ils ont fait au nom de cette princesse, et nul , leur désendant sous peine d'excommunication de s'ingérer à l'avenir en cette administration, à laquelle Rain 1949. Il commet le cardinal Aimerie de Chasselus, que dès Rain 1949. Il commet le cardinal Aimerie de Chasselus, que dès l'année précédente il avoir envoyé en Italie son légat:

Charles ou Charobert roi de Hongrie étoit mort dès

la bulle est du vingt-huit Novembre 1343.

Mort de Cha-le mardi avant la fainte Marguerite, c'est-à-dire, le benoit soi de feizieme de Juiller 1342. laissant trois fils, Louis, Angorie.

J. Fill. 11. de de Entenne. Louis âge de dix-sept ans succèda au Banfia, p. 325. royaume de Hongrie, & sur couronné le Dimanche Dieg. 11. Payant la S. Jacques vingt-unitéme de Juiller dans l'églife d'Albe royale par Chanadi archevêque de Strigonier accompagné de lept évêques, sçavoir ceux de Cinqéglifes, Agria, Vesprim, Javarin, Sirmic & Bosnie. André second fils de Charobert, sur roi de Naples, & Etienne due d'Esclavone. Le roi André sollicita longtemps auprès du pape la permission de se faire couronner, qui-lui sut ensina accordée le second de Février 11444. & la commission en sur donnéeau cardinal Aime-

ric de Chastelus qui reçut aussi l'hommage de la reine Jeanne le trente-uniéme Août suivant. LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME.

Cependant la Sicile étoit en interdit depuis la fentence prononcée contre Pierre d'Arragon par les nonces du pape Benoît XII. en 1339. ce qui donna occam. 62.

Sup. liv. xerv.
m. 62. sion au pape Clement de réserver à sa disposition tous les principaux bénéfices électifs qui vaquoient alors, & qui vaqueroient dans cette isle, scavoir les évêchez, les églifes collégiales, les abbayes & les prieurez conventuels & électifs réguliers ou féculiers. Cette réferve devoit durer deux ans depuis le premier de Juin 1343. où finissoit celle qu'avoit fait Jean XXII. & ne s'étendoit point aux monasteres de filles. La bulle de Clement VI. est du cinquiéme de Mai de la même année.

Le pape voulant faire élire un empereur d'Allemagne sans attendre la mort de Louis de Baviere, reprit Louis de Baviere les procédures de Jean XXII. & le jeudi saint dixième d'Avril il publia une longue bulle, où il reprend tout ce qui s'étoit passé depuis la mort de l'empereur Henri de Luxembourg, & tous les reproches contre Louis de Baviere ; puis il conclut ainsi : Ne pouvant donc dissimuler plus long-temps ses crimes continués & multipliés, & nous empêcher de les punir : nous l'admonestons de se retirer dans trois mois de l'administration de l'Empire, de quitter le titre de roi, d'empereur ou de toute autre dignité, & de venir en personne se soumettre à nos ordres, pour réparer tant de crimes & tant de torts faits à l'église, lui déclarant qu'à faute de le faire, nous procéderons contre lui suivant l'énormité de les actions. Le pape envoya cette bulle à tous les arche- ». 18. vêques, accompagnée d'une lettre en date du douzieme d'Avril, par laquelle il leur ordonne d'en envoyer des copies à leurs suffragans, afin qu'elle soit

HISTOIRE ECCLESPASTIQUE. publice solemnellement dans toutes les églises.

An. 1343. Alb. Argent. p.

Le pape fit afficher cette monition aux portes de l'église d'Avignon, & pendant les trois mois de terme Louis de Baviere envoya plusieurs fois des agens au pape & au roi de France, dont il le croyoit toujours dépendant, & ne tenoit pas pour sincere l'intercession du roi auprès du pape. Cette négociation fut sans fruit, & le terme de la monition étant échu, c'est-à-dire au bout de trois mois, le pape tenant un consistoire, fit crier en Latin & en Allemand si quelqu'un se présentoit pour Louis de Baviere : personne ne comparut, & le pape le déclara contumax. Mais Louis ayant écrit au roi de France : Si le pape fait quelque procédure contre moi, je m'en prendrai à vous, ce prince écrivit au pape de ne point passer outre.

Entre les cardinaux que le pape avoit faits l'année pape en Angle- précédente, il yen eut deux ausquels il donna des bénéfices en Angleterre ; sçavoir Aimar Robert du titre de sainte Anastasie, & Geraud de la Garde du titre de fainte Sabine, tous deux Limoufins. Ils envoyerent leurs procureurs en Angleterre pour obtenir l'effet de ces graces : mais les officiers du roi les empêcherent d'exécuter leur commission, & les ayant mis en prison, les chasserent honteusement du royaume. Le pape l'ayant appris, écrivit ainsi au roi d'Angleterre Édouard III. Depuis long-temps nous avons jugé qu'après la création des nouveaux cardinaux , il étoit convenable de leur donner de quoi subsister avec bienséance selon leur état, puisqu'ils partagent avec nous le travail des affaires de l'églife; & tout bien considéré, nous n'avons point trouvé de moyens moins à charge aux églises, que de pourvoir ces cardinaux de bénéfices déja yacans,

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. vacans, ou qui viendront à vaquer en divers pays, jusqu'à une certaine somme. C'est ainsi que nous avons An. 1343. pourvû les deux cardinaux, Aimard & Geraud natifs de

votre duché d'Aquitaine, de bénéfices situez dans votre

royaume.

Le pape raconte ensuite la maniere dont les agens des deux cardinaux ont été traitez, & ajoûte : Il est certain que nous avons accordé des graces femblables aux autres nouveaux cardinaux dans presque tous les pays Catholiques, sans avoir oui parler d'aucune rébellion; & nous croyons qu'il est de votre honneur & de votre intérêt que les cardinaux naturellement affectionnez à votre service, possédent des bénéfices dans vos états: & Dieu veüille que ceux qui sont élevez par les bienfaits de l'église Romaine ne soient pas les auteurs de ces violences, comme on le croit vraisemblablement. Il finit en priant le roi de faire réparer ce qui a été fait contre les agens des cardinaux, & de leur accorder fa protection pour les affaires dont ils sont chargez. La lettre est datée du vingt-huitième d'Août Valsing. p. 191.

1343. Le roi répondit un mois après par une lettre où il Rain. n. 90. dit : Il est notoire que dès la naissance de l'église les rois nos prédécesseurs, & les seigneurs d'Angleterre ont fondé les églises, & leur ont donné des biens & des priviléges, y établissant de dignes ministres pour l'instruction des peuples & la propagation de la foi. Mais il est triste que par les provisions qui viennent de Rome, ces biens tombent aux mains de personnes indignes, principalement d'étrangers qui ne résident point dans leurs bénéfices, ne connoissent point leurs troupeaux, & n'en entendent pas la langue : ne cherchant uni-

Tome XX.

quement que le profit temporel, Ainsi le service divin An. 1343 est diminué, le soin des ames négligé, l'hospitalité cesse, les droits des églises se perdent, les bâtimens tombent en ruine. Cependant les hommes doctes & vertueux du royaume qui pourroient utilement conduire les ames, & servir dans nos conseils, abandonnent leurs études, désespérant d'obtenir des bénéfices. D'ailleurs le droit de patronage que nous & nos fujets avons sur les bénéfices, est diminué, notre jurisdiction est frustrée, & les droits de notre couronne dépérissent honteusement : les richesses de notre royaume passent à des étrangers, pour ne pas dire à nos ennemis : peut-être par un dessein secret d'assoiblir notre royaume, en abaissant son clergé, & épuisant ses richesses. Tous ces inconvéniens ont été depuis peu exposez en notre présence dans notre parlement, auquel ils ont paru intolérables, & il nous a prié instamment, & tout d'une voix d'y apporter remede. Nous vous prions donc de permettre que les élections libres ayent lieu dans les églifes cathédrales & dans les autres : d'autant plus qu'autrefois nos ancêtres conféroient ces églises par le droit de leur couronne, & depuis à la priere du faint siège ils accorderent les élections aux chapitres fous certaines conditions, & cette concession sur confirmée par le saint siège. La lettre est du vingt-fixiéme de Septembre.

Elle contient deux faits importans contraires à la vérité, ce qui étoit l'effet de l'ignorance du temps. Le premier que les rois d'Angleterre fussent les fondateurs de toutes les églises de leurs royaumes; puisqu'il est certain que sous l'empire Romain la religion étoit établie dans la grande Bretagne, & les évêchez fondez,

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. pour la plûpart avant l'entrée des Anglois-Saxons & des autres barbares. Vous l'avez vû dans le cours de cet- An. 1344. te histoire. L'autre fait faux, est que les rois eussent Sup. liv. LXVL. originairement le droit de conferer les évêchés, & que ". 47. les elections se fussent introduites par leur permission. Vous avez vû que sous l'empire Romain les évêques étoient choisis & ordonnez par le concile de la province, sans que l'empereur ni ses officiers s'en mêlasfent. Après l'etablissement des peuples Barbares, leurs rois se rendoient quelquefois maîtres des élections, mais quant à celles des chapitres, elles s'introduisirent

insensiblement, & je les trouve établis des le douzieme fiécle, sans en avoir pû remarquer le commence-

ment.

Le vingt-septiéme de Février 1344, le pape Clement XIX. fit deux cardinaux, c'étoit le samedi des quatre-temps dinaux. de carême. Le premier cardinal fut Pierre Bertrandi le 870. jeune, neveu de celui qui s'étoit signalé en la dispute "Sup. liv. xevi. avec Pierre de Cunieres, & qui vivoit encore. Sa sœur Marguerite Bertrandi épousa Barthelemi de Colombiere au diocese de Vienne, & de leur mariage nâquit le jeune Pierre, que le pape Benoît XII. fit chanoine d'Autun : puis il fut évêque de Nevers, & ensuite d'Arras en 1339. Le pape Clement le fit cardinal prêtre du titre de sainte Susane, il accorda sa promotion aux prieres de la reine de France Jeanne de Bourgogne. Le pape l'avoua lui-même dans le discours qu'il fit aux cardinaux en ce consistoire. Dieu m'est témoin, dit-il, que jeudi je songeois aussi peu à donner les ordres, qu'à la chose du monde la moins vraisemblable : mais le soir fort tard il me vint des lettres de la reine de France, qui dès le commencement de ma création,

44 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

m'écrivit que je lui devois accorder un cardinal, & depuis elle m'en a sollicité plusieurs fois ardemment pour
ce prélat par ses lettres & ses ambassadeurs. Si j'avois
prévû que je sisse un contination, je l'aurois faite plus
nombreuse, & j'aurois pris un ou plusieurs Italiens.
Le pape voulut que ce Prélat sût nommé le cardinal

d'Arras.

Le second de cette promotion sût Nicolas de Besse neveu du pape, fils de sa seur Delsine Roger, & de Jacques de Besse. Le pape prit soin de son éducation, & le sit y étoit professeur quand le pape le sit venir à sa cour. Il l'avoit tait évêque de Limoges des l'année précédente 1343, mais il ne sut jamais saré; & ce sut à la priere unanime de tous les cardinaux que son oncle le sit cardinal diacre, lui donnant le titre de sainte Marie in

vid latef.

XX.

Average de l'autre de l'accept de Valois ayant obtenu du pape average de l'autre de la de l'accept de l'accep

erlouise fin- du minst aux pour minst aux pour l'avoir ce qui empêchoit la réconciliation , puifqu'il étoit prêt à faire tout ce qui lui feroit enjoint par le pape. Le roi Philippe lui répondit : Le pape dit que vous ne demandez pas grace de la maniere dont vous le devriez. Les envoyez de Loüis demanderent un modéle de procuration dont le pape fût content , & on leur en donna un si honteux & si dur , qu'ils ne croyoient pas que Loüis dût s'en servir , quand même il eût été prisonier. Car il donnoit pouvoir à son oncle Humbert Dauphin de Viennois , aux prévôts des églises d'Ausbourg, & d'avoûter toutes les circurs & les hérésies qui lui étoient

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. attribuées, de renoncer à l'empire, & de ne le reprendre que par grace du pape; & se mettre lui, ses en-An. 1344. fans, ses biens & son état à la disposition du pape.

Louis de Bayiere ne scella pas seulement cette procuration, mais encore il jura en présence d'un notaire envoyé par le pape, qu'il l'observeroit, & ne la révoqueroit point; de quoi le pape & les cardinaux s'étonnoient, jugeant qu'il étoit fort embarrassé. Les quatre ambassadeurs se présenterent devant le pape en consistoire public le seiziéme de Janvier 1344. & firent le serment conformément à la procuration, puis ils presserent le pape de leur donner les articles de la pénitence qu'il enjoignoit à Louis: mais le pape leur donna des articles qui touchoient l'état de l'empire, & non la personne du prince. Louis les ayant reçus, en p. 134. envoya copie à tous les princes d'Allemagne ; particulierement aux électeurs & aux grandes villes, les convoquant à Francfort pour tenir une diete sur ce sujet. Leurs députés s'y assemblerent au mois de Septembre 1344. & le docteur Viguer protonotaire de l'archevêque de Tréves, parla ainfi par l'ordre de Louis : Seigneur, les électeurs & les autres vassaux de l'empire cidevant assemblez à Cologne ayant examiné les articles que le pape demande pour votre reconciliation, ont jugé tout d'une voix qu'ils tendent à la destruction de Pempire, & que ni vous, ni eux, après le serment que vous avez fait à l'empire, ne pouvez les accepter. Ils ont résolu d'envoyer au pape le prier de s'en désister: s'il ne veut pas, ils ont pris terme pour s'assembler avec vous à Rens sur le Rhein, & délibérer comment on doit résister à de telles entreprises.

L'archevêque de Maïence qui étoit présent, & les

députez des autres princes confirmerent le rapport du protonotaire; & les députez des Villes ayant delibéré entr'eux; celui de Maïence dità Louis au nom de tous : Seigneur, les villes ne peuvent sublister sans l'empire; & li le pape vouloit perfister dans ce dessein, nous. serons toujours prêts à obéir & à maintenir les droits l'honneur & la conservation de l'empire par toutes les voyes qu'ont trouvé les princes. L'empereur Louis les remercia, & dit: Dans huit jours nous nous assemblerons à Rens les princes & moi avec mon oncle Charles marquis de Moravie, & nous vous ferons sçavoir notre resolution. Ils s'assemblerent en effet à Rens, & conférerent sur ce qu'ils devoient écrire au pape : mais Louis ne put s'accorder avec Jean roi de Boheme, & Charles son fils sur les différends qu'ils avoient ensemble, car Louis les avoit cruellement offensez : ainsi ils

le séparcrent ennemis. Cependant les envoyez des princes de l'empire porterent au pape les objections contre les articles de ses demandes; mais comme ils n'avoient aucun pouvoir de traiter, le pape crut qu'on se mocquoit de lui, & en fut plus indigné contre Louis de Baviere. Pour le pousser il prit des mesures avec les Princes de la maison de Luxembourg, Jean roi de Boheme, Charles duc de Moravie son fils, & leur oncle Baudoin ar-

1244.

chevêque de Tréves, & on en vit l'effetdeux ans après. Mais cette même année 1344. le pape à l'instante: priere du roi Jean & du duc Charles érigea en métro-Bal. vis. p. 252. pole la ville de Prague, auparavant évêché suffragant de Maïence; & pour donner des suffragans au nouvel archevêque, il érigea en évêché l'abbaye de Lutomasle ou Litomissels de l'ordre de Prémontré, & du diocese de Prague, & démembra de la province de Mag-

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. debourg Olmuts en Moravie, & Meissen en Saxe. Outre le desir du roi de Boheme, le pape avoit une An. 1344raison particuliere de diminuer l'autorité de l'archevêque de Maïence, parce que Henri Busman qui remplissoit alors ce siege, tenoit le parti de Louis de Baviere. C'est pourquoi trois ans auparavant le pape Be- m. 46. noît XII. déclara l'évêque de Prague exempt de sa jurisdiction par bulle du vingt-troisseme de Juillet 1341. n. 16.17. & ensuite le roi Jean voulant faire couronner son fils Charles, pour lui assurer la succession du royaume de Boheme : le pape en donna la commission à l'évêque de Prague, quoique cette fonction par une ancienne coûtume appartînt à l'archevêque de Maïence. Mais ce prélat étoit suspens en vertu des procedures faites contre lui par le pape; la commission est du quinziéme d'Octobre de la même année. Clement VI. continua les procedures contre l'archevêque Henri, & le dix-septiéme d'Octobre 1343. il le cità à comparoître devant Rain. 1343. n.

Prague fut érigée en métropole le dernier jour d'Avril 1344. & son premier archevêque fut Ernest de Ding. p. 1073. Pardubits qui en étoit évêque, & à qui le pape envoya le pallium le vingt-cinquiéme d'Août. Dans le Rain. 1344 n même consistoire du trentiéme d'Avril le pape érigea <sup>66</sup>Id. n. 51. en cité & en évêché la ville d'Algezive en Andalou-<sup>8</sup>Balan not. p. sie, qu'Alfonse roi de Castille venoit de conquérir sur <sup>871</sup>. les Mores de Grenade.

lui dans quatre mois.

Edoüard III. roi d'Angleterre envoya au pape Cle- XXII. ment, André d'Oxford son clerc avec une lettre où il tées en Angleterdisoit en substance : J'ai été fort embarrassé sur la pro-re. vision de l'évêché de Norvic que vous avez donnée à Guillaume Barcman, en vertu de la réserve que vous

An. 1344.

en avez faite, parce que cette provision ne s'accorde pas avec la convention faite autrefois en mon-parlement pour la conservation des droits de ma couronne, qui vous a été notifiée par mes lettres & celles des nobles, & du peuple d'Angleterre. D'un côté je voulois vous complaire, & favoriser cet évêque : d'ailleurs je craignois le péril dont j'étois menacé, parce que prefque tous les prélats & les seigneurs me dissuadoient de recevoir cet évêque. Enfin tant par respect pour vous, qu'en confidération du mérite personnel de ce prélat & fans tirer à conséquence, je lui ai donné mainlevée du temporel de son évêché. Mais je vous supplie de vouloir bien surfeoir aux réserves & aux provisions des évêchez de mon royaume, & de laisser aux chapitres la liberté des élections, que nos ancêtres leur ont accordées, & qui ont été confirmées par le faint siége.

Le pape répondit : Vous semblez faire entendre qu'il est permis à vos parlemens d'ordonner quelque chose touchant les réferves & les provisions des eglises; & que celles que fair le saint siège, dépendent de votre volonté, & que vous pouvez à votre gré restraindre sa puissance. Il est vrai que nous ne prétendons user de ces réserves & de ces provisions que pour l'utilité des églises en qualité de pasteur universel : mais nous ne croyons pas que vous ignoriez ce qui s'est passé sur ce sujet du temps des papes nos prédécesseurs, & que jamais on ne s'est opposé à leurs provisions des bénéfices d'Angleterre. Vous n'avez pas oublié non plus que vous nous avez quelquefois fait demander des réserves, & vos confeillers n'ignorent pas les peines canoniques portées contre ceux qui font des reglemens préjudiciables à la liberté ecclésiastique.

Nous

Nous avons appris nous & nos freres les cardinaux, qu'on a envoyé à différens quartiers de votre royaume An. 1344. des édits & des lettres qui dérogent à cette liberté, à la primauté de l'eglise Romaine & à l'autorité du saint fiege: pour ne rien dire des emprisonnemens de plufieurs ecclefiastiques & de l'audace avec laquelle on empêche l'exécution de nos graces, qui est telle qu'à peine quelqu'un ose-t'il en Angleterre présenter nos lettres. Et ensuite : Considérez que ce ne sont pas les apôtres, mais le Seigneur lui-même qui a donné à l'église Romaine la primauté sur toutes les églises du monde. C'est elle qui a institué toutes les églises patriarcales, métropolitaines, cathédrales & toutes les dignitez qui s'y trouvent : c'est au pape qu'appartient la pleine disposition de toutes les églises, les dignitez, les personnats, les offices & les bénéfices ecclésiastiques. Il est facile d'avancer une prétention si vaste : mais il en eût fallu donner des preuves; & c'est ce que personne ne fera jamais. La lettre est du onzieme de Juillet 1344. Le quatorzieme de Septembre \* 59.

suivant, le pape Clement envoya en Angleterre en qualité d'internonces, Nicolas archevêque de Ravenne, & Pierre évêque d'Astorga, avec pouvoir d'assembler en concile les prélats du pays, pour abolir ce que le pape prétendoit avoir été innové contre son autorité. L'archevêque de Cantorbéri Jean de Stretfort passoit

pour être l'auteur de cette résistance au pape. Jean de Vienne remplissoit depuis dix ans le siege de Reims, où il avoit été transféré de celui de Te-Reims. rouane. Voulant tenir cette année un concile provin- 620. 624. cial à Noyon, il chargea l'évêque de Soissons, comme le premier de la province, d'envoyer à ses confre-

Tome XX.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. res la lettre de convocation, suivant laquelle six évêques se trouverent à Noyon, sçavoir Pierre de Soissons, Hugues de Laon, Jean d'Amiens, Jean de Tournai, Raimond de Terouane & Robert de Senlis. Le concile s'affembla le lundi vingt-fixiéme de Juillet 1144. & on y publia dix-sept canons, dont le premier contient les plaintes si fréquentes en ce temps-là contre ceux qui empêchoient le cours de la jurisdiction ecclésiastique : c'est-à-dire, qui s'efforçoient de mettre des bornes à l'extension excessive que le clergé lui avoit donnée, & qui croissoit tous les jours. Le concile de Novon renvoye sur ce sujet à la constitution du concile tenu à Senlis en 1318. sous l'archevêque Robert de Sup. liv. xc11. n. Courtenai. Il est défendu aux ecclésiastiques de faire des desis en forme suivant l'usage de ce temps-là, & réciproquement défendu même aux laïques de les défier. Défense aux jongleurs ou farceurs de faire marcher le peuple en procession avec des prétendus cierges c. 7. 12. bénis, & aux prêtres de solemniser dans leurs églises de prétendus miracles sans la permission de l'Ordinaire. Ordonné aux religieux Mandians, & aux autres prédicateurs d'exhorter le peuple à payer fidélement les dîmes, sous peine de perdre le pouvoir d'absoudre des cas réservés à l'évêque. Le concile s'efforce de réprimer les véxations des promoteurs, dont on faisoit de grandes plaintes, aussi bien que de l'avarice des procureurs qui consumoient les parties en frais pour des causes

A là cour de France étoit alors un seigneur nommé Le pape donne Louis de la Cerda, & communément Louis d'Espagne, Louis d'Espagne, qui descendoit de Ferdinand fils aîné d'Alfonse le Sage roi de Castille, & de Blanche fille de saint Louis. Ce

injustes ou de néant. Or ces procureurs étoient clercs.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME.

Ce seigneur étant venu à Avignon comme ambassadeur du roi de France, demanda au pape Clement la An. 1344.

propriété des illes nommées alors Fortunées, & à Rain. 1344 n. 39. present Canaries, du nom de la principale d'entr'elles; 290, 915. Th. Valsing. p. exposant qu'elles étoient habitées par des infidéles, 165. sans être soûmises à aucun prince Chrétien; & qu'il étoit prêt à exposer ses biens & sa vie pour y établir la religion. Le pape accorda à Louis d'Espagne les fins de sa requête, & en consistoire public le créa prince des isles Fortunées, lui en donnant de l'autorité apostolique le domaine avec toute jurisdiction temporelle, & lui mit de ses mains sur la tête une couronne d'or en signe d'investiture : à la charge d'en payer tous les ans à l'églife Romaine un cens de quatre cens florins d'or, & aux autres conditions portées par la bulle du quinziéme de Novembre 1344.

Cette donation fut sans effet, & Louis de la Cerda Ugbel. 1. 3.p. ne fit point la conquête des Canaries : mais elle fert 423. Sup. liv. 1x1Y. à montrer que les papes conservoient la prétention ". 8. sur toutes les isles, marquée par Urbain II. dans sa bulle de l'an 1091. où il donna l'ille de Corse à l'évêque de Pise. Et sur le même fondement Adrien IV. To. x. conc. p. donna PIrlande à Henri II. roi d'Angleterre, comme 1144. on voit par sa bulle de l'an 1156. En quoi ce qui me pa- ". 16. roît le plus remarquable, n'est pas la prétention des papes, mais la credulité des princes.

Dès l'année 1343. le pape Clement avoit fait publier une croisade contre les Turcs, & avoit réuni pour reles Turcs, cet effet le roi de Chipre Hugues, le maître des Ro-Rain. 1343. n. 2. diens & le Doge de Venise. Le pape se mettoit luimême à la tête de cette ligue, & fournissoit un certain nombre de galeres aux depens de la chambre aposto-

12 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1344

lique. L'entreprife étoit pour trois ans : pour y subvenir le pape accorda des décimes, & tout ce projet est explique dans une bulle adressée à l'archevêque de Milan & à ses suffragans en date du troissem de Septembre 1343. le pape en envoya de semblables aux archevêques du resse de stralie; de Dalmatie, de Hongrie, de France, d'Espagne & de toute la chrétienté: le rendez-vous des galeres étoit à Negrepont, & le terme à la Toussaint de la même année.

XXVI. Avis au M. ( Rodiens.

A l'occasion de cette entreprise le pape donna les avis suivans à Hélion de Villeneuve maître des Rodiens : Nous avons appris de plusieurs personnes considérables que vous & vos freres ne faites presqu'aucun bon ulage des biens innombrables que vous polfédez tant delà que deçà la mer. Ceux qui en ont l'administration montent de beaux & grands chevaux, font bonne chere, sont superbement vêtus, se servent de vaisselle d'or & d'argent, nourrissent des chiens & des oiseaux pour la chasse, amassent de grands trésors, & font peu d'aumônes. Enfin ils ne paroissent pas se mettre en peine de la propagation de la foi & de la défense des Chrétiens principalement d'Outremer, pour laquelle ces grands biens leur ont été donnez. C'est pourquoi l'on a délibéré s'il scroit à propos que le saint siege créât un nouvel Ordre militaire, qui feroit doté d'une partie des biens du vôtre, afin qu'il y eût de l'émulation entre ces deux Ordres, comme autrefois entre vous & les Templiers. Le pape explique ensuite le projet de son entreprise contre les Turcs, exhortant les Rodiens à y concourir; & ajoûte: Plusieurs se plaignent qu'il y a de grandes inimitiez entre vous, & que vous ne payez pas les pensions de vos

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. freres fervans, & de vos prêtres. La lettre est du huitiéme d'Août 1343.

Le pape Clement fit son légat pour conduire toute Pentreprile, Henri IV. patriarche Latin de Constanti-snime prile nople, & donna le commandement particulier de ses Rama 1944 n.s. quatre galeres à Martin Zacarie noble Genois, capitaine expérimenté, qu'il fit amiral de la flote. Mais ce capitaine ayant été autrefois maltraité par l'empereur Andronic, voulut prendre sur les Grecs l'île de Chio Rain. 1337. m pour s'en rendre le maître. Ce que le pape ayant ap-34pris, & craignant que cette démarche ne détournat les Grecs de leur réunion à l'église Romaine : il manda au légat Henri de rompre cette entreprise, & de marcher droit contre les Turcs. La lettre est du dix-huitiéme de Septembre 1344.

La flote Chrétienne étant donc partie de Negrepont, alla devant Smirne en Natolie que tenoient les Turcs, Passiégea & la prit le jour de S. Simon vingt-huitiéme d'Octobre. Les Chrétiens la prirent de force, & y firent un grand massacre d'Arabes & de Turcs; passant Jo. Vill. x11. tout au fil de l'épée, hommes, femmes & enfans. En- 6. 38. suite le pape sit purisier les mosquées, & on y célébra le service divin ; & il mit la ville en état de défense , jugeant qu'elle seroit bien-tôt attaquée. En effet le Turc Morbassan qui commandoit dans le pays, vint assiéger Smirne avec trente mille chevaux & une infanterie innombrable. Mais après que le siege eut duré près de trois mois, Morbassan voyant qu'il y perdoit beaucoup de monde sans rien avancer, se retira avec la plus grande partie de ses troupes dans les montagnes voisines, & en laissa un petit nombre pour continuer le siége : ce que voyant les assiégés , ils firent une grande

Id. 1344 #. 3.

Id. 1341. n. 5. Hift. Corruf.

54 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1345 d'ortie, tuerent quantité de Turcs, mirent les autres en fuite, prirent & pillerent leur camp. Le légat y célébra la messe en action de graces, comme en un jour de sète, avec de grandes réjouissances.

Alors Morbalian avertí par certains fignaux, defcendit des montagnes, & trouvant les Chreteins en défordre, les défit facilement. En cette action furent tuez le patriarche de Constantinople légat, Martin Zacarie, Pierre Zeno Vénitien; maréchal du roi de Chipre, plusiteurs chevaliers de Rodes, & plus de cinq cens braves Chrétiens. C'étoit le jour de S. Antoine dix-septieme de Janvier 1345. Les autres entrerent dans Smirne, & continuerent de s'y défendre vigoureusement.

Rain. n. 2. 3

Le pape ayant appris ces nouvelles, nomma pour légat de la croisade Raimond Saquet évêque de Terouane, & pour capitaine Bertrand de Bauce, seigneur de Cortedon au diocese d'Avignon; & ils étoient prêts à partir, quand le roi Philippe de Valois écrivit au pape qu'il n'avoir pas agréable que ce prélat & ce chevalier fissent un si grand voyage. Aussi-tôt le pape leur permit de se conformer à la volonté du roi, & lui déclara qu'il n'avoit point prétendu que l'indulgence de cette Croifade s'étendit au royaume de France : ni que personne en partît à ce dessein, dans la crainte où l'on étoit des mouvemens de guerre avec les Anglois. La Lettre est du douziéme de Mai 1345. & le pape y marque que quelques-uns blâmoient cette entreprise contre les infidéles, difant qu'elle ne servoit qu'à les aigrir davantage contre les Chrétiens; Raimond Saquet étoit du conseil du roi & dans sa confiance. Il fut évêque de Terouane dès l'an 1334. & vingt ans après archevêque de Lyon.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

Pour commander l'armée Chrétienne le pape choisit Humbert dauphin de Viennois qui le souhaitoit, & An. 1345. qui en accepta la commission à Avignon en presence gal. Ctri. 10. 1. des cardinaux. Il promit de partir incessamment & de 431s'embarquer au plus tard le second jour d'Août, & d'être à l'isle de Negrepont dans la mi-Octobre, de mener avec lui cent hommes d'armes, tant chevaliers qu'écuyers, & les entretenir à ses dépens tant que dureroit la ligue entre le pape, le roi de Chipre, les Rodiens & les Vénitiens. Enfuite le pape lui donna publiquement de sa main la croix & l'étendart de l'églife Romaine; sa commission est du vingt-sixième de Mai. Le dauphin partit en effet, & s'embarqua à Venise J. Vill. xit. 6. avec plusieurs croisez Italiens & autres : mais son voya-38 ge n'eut aucun succès.

Le jeune roi de Naples André étoit prêt à se faire couronner, & tous les ordres en étoient donnez, dré de Naples. quand il fut assassiné à Averse, où il se trouvoit avec 1bid. p. 246. la reine Jeanne sa femme. C'étoit le dix-septième de 270.860. Septembre 1345. Comme il alloit se mettre au lit, quelques-uns de ses domestiques le tirerent de sa chambre sur une terrasse, sous prétexte de lui dire quelque nouvelle : mais ils lui mirent une corde autour du cou, l'étranglerent & le jetterent dans le jardin qui étoit au-dessous. Ainsi mourut ce prince âgé seulement de dix-neuf ans; & la reine sa femme fut violemment soupconnée d'être complice, étant déja fort décriée comme abandonnée à plusieurs autres.

Le pape ayant été pleinement informé de ce crime , Rain. 1346. n. 47. publia une grande bulle contre les coupables, où sans en nommer aucun, il les déclare tous infâmes, incapables de faire testament, ni aucun autre acte légiti-

me, il ordonne que leurs maisons soient abatues, que personne ne leur paye ce qui leur est dû, ni ne soit tenu de leur répondre en justice. Nous confisquons, ajoute-t'il, au profit des seigneurs tous leurs biens & tous leurs droits : Nous les privons de tous bénéfices & dignitez ecclésiastiques, sans espérance de restitution, de tous honneurs & offices féculiers, les rendant inhabiles à en obtenir de semblables : nous déchargeons leurs vassaux & leurs sujets du serment de fidélite. On ajoûte l'interdit sur tous les lieux où ils se retireront, les peines contre leurs receleurs ou leurs fauteurs, & toutes les autres clauses des censures les plus rigoureuses. On ordonne à tous ceux qui ont connoissance des coupables, ou des circonstances du fait, de venir à révelation pardevant deux cardinaux qui devoient être envoyé légats en Italie. Enfin le pape révoque tous les pouvoirs d'absoudre à l'égard de ces censures. La bulle est du premier de Février 1346.

XXIX. Concile de Pa-

p. 637.

Pendant le carême suivant Guillaume de Melun archevêque de Sens tint à Paris dans la maison épiscopale un concile provincial, où il présida, & cinq évêques y afliferent. Foulques de Paris, Pierre d'Auxerre, Philippe de Meaux, Jean de Nevers & Jean de Troyes: Hift. Par. to. 2. avec les vicaires des évêques de Chartres & d'Orléans. Ils commencement à s'affembler le vendredi de la troisième semaine de carême, & continuerent jusques au mercredi suivant quatorziéme de Mars. Ce concile fit treize canons dont le premier commence comme la decretale Clericis Laïcos de Boniface VIII. par l'ancienne inimitié des laïques contre le clergé, & se plaint que les juges féculiers font de jour en jour emprisonner, mettre à la question, & même exécuter à mort

E. 42.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. des ecclésiastiques : mais on ne dit pas qu'ils soient-

innocens , on le plaint seulement que c'est au préjudi- AN. 1346.

ce de la jurisdiction ecclésiastique.

Le concile continue: L'excommunié qui après l'an- 63.4 née ne se fait pas absoudre dans trois mois ; sera poursuivi comme suspect d'hérésie. Or les Ordinaires peuvent prendre les hérétiques ou ceux qui en sont sufpects: & sur leur réquisition les juges séculiers sont obligez de les prendre, sous peine d'être eux-mêmes excommuniez. Le reste de ce concile regarde principalement les biens temporels de l'église, & il finit par Sup. liv. xent. l'indulgence de l'Angelus accordée à ceux qui le disent à n. 32. l'heure du couvre-feu, c'est-à-dire, à la fin de la jour-

néc.

Berthold évêque de Strasbourg avoit envoyé au pape fon official dès la fin de l'année précédente, avec un magne. plein pouvoir de se soumettre entiérement aux ordres du pape, reconnoître la faute qu'il avoit faite en recevant de Louis de Baviere, quoique malgré lui, le temporel de son église, & lui en faisant hommage. Il promettoit aussi de ne point obéir à Louis, & n'avoit aucun commerce avec lui, jusqu'à ce qu'il fût réconcilié avec l'église Romaine. La procuration étoit du cinquiéme de Novembre 1345. Le pape y eut égard, & accorda à l'évêque l'absolution de toutes les censures qu'il avoit encourues; lui ordonnant pour pénitence la fondation de deux chapelles. La bulle est du vingt-deuxiéme de Mars 1346.

Mais Henri Busman, archevêque de Maïence, bien sup. 1iv. xeiv. qu'elevé sur ce grand siège par le pape Jean XXII. Rain. 13+3. étoit toujours attaché à Louis de Baviere, comme il " 5 5 5 6 6 avoit promis à son chapitre; & ne fut point ébranlé

Tome XX.

AN. 1346. Trith. Chr. Hif. an. 1346.

par les procédures que sit contre lui Benoit XII. & ensuite Clement VI. qui dès l'an 1343, publia contre ce prélat une grande citation; & après lui avoir accordé plusieurs délais, le contumaça dans les sormes, & ensin le déposa de l'archevêthé de Maïence & de toute dignité par sentence du séptiéme d'Avril de cette année 1346. A sa place le pape pourvut de l'archevêché de Maïence Gerlac sils du comte de Nassau, qui avoit été su par le chapitre dès l'an 1330. & avoit d'aputé ce siège à Henri. Il étoit doyen de l'égisse métropolitaine, & le pape esperoit que par sa richesse & pussifiance il abattroit & détruiroit le parti de Henri.

Mais Henri méprifa la fentence du pape, & se tint toujours pour archevêque, ce qui produisit dans le diocéle de Maïence un schilme qui dura huit ans, pendant lesquels Henri survêcut. Il prit même pour coadjuteur Conon de Falquenbourg, chanoine de Feglise de Maïence, homme docte & prudent, dont l'habilete de le secours de ses parens servirent beaucoup à le soûtenir contre Gerlaë. Chacun des contendans exerçoit toute Pautorité spirituelle & temporelle dans les lieux dont il étoit le maître: ils s'excommunioient réciproquement: c'étoit une guerre ouverte, les pillages & les incendies désoloient tout le diocsse; l'église de Maïence ne put réparer en un siécle les pertes de ceshuit années.

XXXI. Derniere fentence contre Louis de Baviere. Sup. n. 17.

Cependant le pape Clement termina les procédures commencées depuis si long-temps contre Louis de Baviere, par une grande bulle qu'il publia le jeudi-faint treiziéme d'Avril cette année 1346. Il reprend l'affaire depuis la monition qu'il avoit donnée contre ce prince trois ans auparavant, il l'accuse de lui avoir manqué plusieurs sois de parole, & confirmant les condamna-

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. tions de Jean XXII. il defend à qui que ce soit de lui obéir, d'observer les traitez faits avec lui, le recevoir An. 1346. chez eux, ni demeurer en sa communion; enfin il le charge de malédictions. Enfuite il enjoint aux électeurs de l'empire de procéder incessamment à l'election d'un roi des Romains: autrement que le saint siège y pourvoiroit, comme ayant donne le droit & le pouvoir aux électeurs.

Outre cette bulle, le pape écrivit une lettre aux n. s. électeurs, où il leur représente les maux qu'a causez la vacance de l'empire qu'il compte depuis la mort de Henri de Luxembourg, & les exhorte à s'assembler incessamment pour l'élection sur la convocation de Gerlac archevêque de Maïence : mais sans y appeller ni admettre le détenteur du marquifat de Brandebourg; c'étoit Louis fils aîné de Louis de Baviere, que le pape prétendoit n'y avoir aucun droit. La lettre est du vingthuitiéme d'Avril.

Cependant le roi de Boheme Jean de Luxembourg & son fils aîné Charles marquis de Moravie, étoient à Charles IV. étu empereur. Avignon, où ils négocioient avec le pape la promotion de Charles à Pempire. Sur cette affaire les cardinaux se trouverent divisez en deux factions. De l'une étoit chef le cardinal de Périgord qui vouloit l'élection de Charles avec les cardinaux François; & Pautre faction étoit celle des Gascons, qui avoit pour chef le cardinal de Comin- J. Vill. x11. 2. ges. Ils en vinrent l'un & l'autre jusqu'à se dire des in- 59. jures devant le pape en confistoire public. Le cardinal de Cominges reprocha à celui de Périgord, d'avoir trempé dans le meurtre du roi André, & ils s'appellerent l'un l'autre traîtres à l'église, se leverent de leurs siéges pour se frapper, & l'auroient fait si on ne se fût

mis entre deux , car ils étoient garnis d'armes offenfives. La cour de Rome en fut toute troublée : les courrifans & les domeltiques des cardinaux s'armerent : les deux chefs de factions baricaderent leurs maisons, & se tinnrent long-temps sur leurs gardes : Enfin le pape & les autres cardinaux les réconciliérent du moins en

apparence.

Le vingt-deuxiéme d'Avril 1346. à Avignon dans la chambre du pape, en préfence de douze cardinaux, Charles de Luxembourg fit au pape une promefle portant en fubstance: Si Diau me fait la grace d'être élû roi des Româins j'accomplirai toutes les promefles & les concessions de l'empereur Henri mont, all, & de fes prédécesseurs. Je déclarerai nuls & révoquerai tous les actes faits par Loüis de Baviere en qualité d'empereur. Je n'acquerai ni occuperai en aucune maniere Rome, Ferrare ou les autres terres & places appartenantes à l'église Romaine dedans ou dehors l'Italie, comme le comé Venaissin : ni les royaumes de Sciele, de Sardaigne & de Corse : Et pour éviter l'occassion de

contrevenir à cette promesse, je n'entrerai point à Rome avant le jour marqué pour mon couronnément; & j'en fortirai le jour même avec tous mes gens : puis je me retirerai incessamment des terres de l'église Romaine, & n'y reviendrai plus sans la permission du saint siége. Avant d'entrer en Italie, & disposte de rien, je poursuivrai auprès de vous l'approbation de mon election, & je ratificrai ensuite cette promesse, excore après mon couronnement. Le roi de Boheme-approusa

8 confirma la promesse de son fils.

En conséquence le pape écrivit aux trois électeurs Valeran de Juliers archevêque de Cologne, Baudouin

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. de Tréves, & Rodolfe duc de Saxe, qu'il jugeoit Charles de Luxembourg digne de l'empire. La diette An. 1346. fut donc convoquée par Gerlac archevêque de Maïen
Mis, p. 133.

ce; non à Francfort suivant la coûtume, parce que

m. 1346.

m. 1345. cette Ville tenoit pour Louis de Baviere, mais à Rensa près de Coblens. Tous les électeurs y furent appellez, mais il ne s'y en trouva que cinq, Baudouin de Tréves, Valeran de Cologne, Gerlac de Maïence, Jean roi de Boheme, & Rodolfe duc de Saxe, & ils élurent tout d'une voix pour roi des Romains Charles de Luxembourg marquis de Moravie l'onziéme de Juillet 1346. On le nomma Charles IV. Le pape ayant appris son Rain n. e. élection, lui écrivit pour l'en féliciter dès le trentiéme du même mois. Ensuite le pape ayant reçu une ambafsade solemnelle de la part de Charles, confirma dans les formes son élection par une bulle où il dit d'abord que Dieu a donné au pape en la personne de S. Pierre la pleine puissance de l'empire celeste & du terrestre. La bulle est du fixiéme de Novembre. Et le vingt-cinq Charles fut couronné à Rome, parce qu'on ne voulut pas le recevoir à Aix-la-Chapelle.

Cependant la croifade contre les Turcs se poursuivoit foiblement sous la conduite du dauphin Humbert. Tréve avec les Les Chrétiens tenoient encore Smirne, où mourut cette année le vingt-huitième de Mars Venturin de Bergame #.71. zélé missionnaire de l'ordre des freres Prêcheurs, qui avoit été chargé deux ans auparavant de prêcher cette Croifade en Lombardie, & s'y étoit rendu fameux des Rain. 1344 n.1. Pan 1334. par un grand nombre de conversions. Le 23. Vill. xr. e. pape donc fachant que les Turcs proposoient une tré- Rain. 1345. n. ve, écrivit ainsi au Dauphin. Vous savez que la guerre est tellement allumée quasi dans toutes les parties de la

62 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1346.

Chrétienté, que ceux qui s'étoient propofez le voyage d'Outrêmer pour le fervice de Dieu, ne peuvent accomplir leurs vœux, & on ne peut lever les décimes & les autres fubfides impofez fur ce fujet. C'est pourquoi il nous paroit non-seulement expédient, mais nécessaire de travailler à la tréve dontvous faissez mention dans vos lettres. Et ensuite: Comme cette entreprise est contre les Turcs, & non contre les Grecs, après que la tréve sera faite, vous ne devez point prendre part aux affaires de Cantacuzene, ni des autres Grecs, dont vous m'écrivez. C'est que Jean Cantacuzene faifoit la guerre au jeune empereur Jean Paleologue, même avec le secours des Turcs. La lettre du pape est du vingt-

XXXIV. Légats pour l'Arménie.

Le catholique des Arméniens ayant reçu la lettre que le pape Benoît XII. lui écrivit en 1341. affembla comme il put un concile où furent condamnées les erreurs dont le pape lui avoit envoyé le dénombrement,

Rain. 1346. n. & le catholique envoya au pape le réfultat de ce conde Med. cod. n. 1. dile par quarte députez, sçavoir deux évêques, Jean de Merchur & Antoine de Trébisonde; le frere Mineur

huitiéme de Novembre.

Vad. 1344 n. 1. Daniel, & un gentil-homme nommé Grégoire Cengi, : les mêmes que le roi d'Arménie avoit envoyez deux ans Rain. 1341 n. auparavant. Dañiel est fans doute l'auteur d'un livre

compose par ordre du roi pour la justification des Arméniens, & que l'on garde encore à Rome. Dans la lettre dont étoient chargez ces ambassadeurs, le catholique disoit : Si dans les livres dont nous nous servons communément il se trouve d'autres erreurs contraires à la foi de l'église Romaine, que nous reconnoissons pour chef de toutes les églises, nous sommes prêts

à les retrancher, à nous servir des décrets & des décre-

Delmary Lines

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. tales qui font en usage chez vous, & que nous vous prions humblement de nous envoyer. Le pape répon- An. 1346. dit: Afin que vous puissiez discerner plus clairement Rain. 1346. n. & réfuter plus facilement les autres erreurs que le démon s'efforceroit de semer chez vous, nous vous envoyons en qualité de légats Antoine évêque de Gaëte, & Jean élû évêque de Coron, chargez du décret & des décretales que vous nous avez demandez : Nous vous prions de les écouter avec docilité, & vous promettons de vous aider en vos besoins autant qu'il sera possible. La lettre est du dernier d'Août 1346. mais les deux légats ne partirent pas si-tôt, puisque leur com-

mission n'est que du dernier de Novembre.

L'année précédente le pape avoit pourvû de l'arche- Vad. 1345. n. 8. vêché de Seleucie sous le patriarche d'Antioche un frere Reg. p. 328. Mineur nommé Ponce, par bulle de septiéme d'Août: 70. mais ensuite il apprit que ce prélat avoit composé, & traduit en Arménien un commentaire sur l'évangile de faint Jean, où il soûtenoit l'erreur condamnée touchant la prétenduë pauvreté de J. C. qu'il avoit montré ce commentaire à plusieurs Orientaux, & en donnoit des copies. Sur cet avis le pape écrivit à l'archevêque de Sultanie & à ses suffragans : Informez-vous soigneusement de ces fats, & si vous les trouvez véritables, défendez à tous les fidéles, sous les peines que vous jugerez à propos, d'ajoûter foi à ce commentaire, ou d'en prêcher la doctrine; au contraire ils doivent la rejetter ou la refuter comme condamnée par l'églife Romaine. Quant à l'archevêque Ponce, obligez-le à abjurer publiquement ce commentaire en présence du clergé & du peuple assemblez, & à prêcher le contraire; autrement s'il ne veut pas obéir, ou s'il retombe

## 64 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1346.

après fon abjuration, vous le citerez à comparoître devant nous dans quatre mois. La lettre est du dernier de Juillet 1346, mais il étoit difficile de faire exécuter une telle citation, & voilà l'inconvénient des missions si éloignées. Le pape sur encore averti que les inquisiteurs du même Ordre des freres Mineurs étoient fort négligens à poursuivre les Fraticelles qui se trouvoient dans leurs provinces : de quoi on ne doit point s'étonner, puissique ils étoient de leur Ordre.

Plaintes contre l'inquisiteur à Florence. J. Vill. xr. c. 57

A Florence étoit inquisiteur de Pierre l'Aquila du mê e me Ordre des freres Mineurs , homme superbe & pécunieux , qui par le désir du gain , s'étoit chargé de la

Vading. 1346. procuration du cardinal Pierre Gomès de Barros, Efpagnol, pour le recouvrement de douze mille florins d'or dûs au cardinal par la compagnie des Acciaïoli qui avoit fait banqueroute. L'inquisiteur ayant été mis-en possession de quelques biens de la compagnie par la régence de la république, & ayant pris une caution suffifante, fit prendre par trois appariteurs Silvestre Baroncelli, un des intéressez à la compagnie, comme il fortoit du palais. Cette action fit du bruit dans la place, on retira le prisonnier des mains des appariteurs, à qui les prieurs de la ville firent couper les mains, & les bannirent pour dix ans. L'inquissieur indigné, & craignant pour lui-même se retira à Siene, excommunia les prieurs & le capitaine de Florence, qu'il laissa interdits, si dans six jours on ne lui rendoit Silvestre prisonnier.

> Les Florentins appellerent au pape de l'excommunication & de l'interdit , & envoyerent à Avignon fix anibassadeurs avec un sindic pour la république. Il portoit cinq mille slorins comptant pour payer au cardinal

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. de la part des Acciaïoli, & s'obligeoit au nom de la-

république à payer en certains termes les sept mille res- An. 1346. tans. De plus ce sindic portoit les preuves par écrit des concussions de l'inquisiteur; & il se trouvoit, disoiton, qu'en deux ans il avoit exigé plus de sept mille florins de divers citoyens sous prétexte d'hérésie : & toutefois Jean Villani témoigne à cette occasion que jamais il n'y eut moins d'hérétiques à Florence : mais ajoute-t'il, pour tirer de l'argent de la plus petite parole proférée contre Dieu, ou d'avoir dit que l'usure n'étoit pas péché mortel, l'inquifiteur condamnoit le coupable à une grosse somme, selon qu'il étoit riche. Les ambassadeurs furent bien reçus du pape & des cardinaux, & proposerent en consistoire public les reproches contre l'inquisiteur, qu'ils convainquirent de mauvaile foi & de concussion, & obtinrent suspension pour un temps des censures qu'il avoit portées.

A cette occasion les Florentins firent un décret, comme on avoit fait à Perouse, en Espagne & ailleurs, portant qu'aucun inquisiteur ne pût se mêler d'autre chose que de son office, ni condamner aucun particulier en peine pécuniaire, mais au feu, s'il se trouvoir hérétique. On ôta à l'inquisiteur la prison que Florence lui avoit donnée, & on lui ordonna de mettre dans les prisons publiques avec les autres ceux qu'il feroit prendre à l'avenir. Il fut ordonné de plus, que le podesta, le capitaine, ni aucun magistrat ne donnât ni appariteur, ni permission de faire prendre aucun citoyen à la requête de l'inquisiteur ou de l'évêque, sans permission des prieurs, pour ôter les occasions de scandales, & de querelles. Que l'inquisiteur ne pourroit avoir plus de six familiers, portant des armes offensi-Tome XX.

ves , ni donner à un plus grand nombre la permiffion An. 1346 d'en porter : que les familiers de l'évêque de Florence feroient réduits à douze , & ceux de l'evêque de Fiéfole à fix. C'est que l'état de Florence comprend aussi ce diocése. Or l'inquisiteur Pierre de l'Aquila avoit permis le port d'armes à plus de deux cens cinquante citoyens : ce qui lui valoit par an mille slorins d'or ou plus; & c'étoit un moyen aux évêques de se faire des

amis.

Après que les Ambassadeurs de Florence surent partis d'Avignon, l'affaire ne fur pas finie. Le cardinal de Barros n'étoit pas content de l'accord qu'ils avoient fait avec lui, & il étoit encore aigri par l'inquisiteur qui s'étoit resugié à Avignon. Le cardinal obtint donc une commission du pape pour faire citer en cour de Rome tout de nouveau l'évêque de Florence, & tous les pré-lats qui n'avoient pas observé l'interdit, avec les prieurs de les autres magistras de la ville : ce qui y causa un grand trouble contre l'église; & on recommença à faire un sindic, & envoyer en cour de Rome. Mais la principale cause de cette citation est que le pape vouloit que Florence révoquât certains articles publicz l'année, précédente, contraires aux prétentions du clergé. En

que Florence révoquar certains articles publiez l'année

J. VIII. 111. 6. précédente , contraires aux prétentions du clergé. En

effet le quatriéme d'Avril 1345, les magiltrats de Flo
rence firent une loi portant entr'autres articles , que

tout clerc qui offenseroit un laïque en matière crimi
nelle , pourroit être puni par le magiltrat séculier en

ses biens ou en sa personne , sans exception de dignité:

& que tout clerc ou laïque qui obtiendroit du pape ou

d'un légat quelque privilége en sa cause, ne seroit

écouté d'aucun magistrat : mais que les parens de l'im
pétrant seroient contraints en leurs biens & en leurs

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. personnes à le faire renoncer au privilege. Telles étoient les loix que le pape vouloit faire révoquer comme pré- An. 1347. judiciables à la liberté ecclesiastique.

Le nouveau roi des Romains Charles IV. étoit devenu roi de Boheme par le décès du roi Jean son pere Université de

tué à la bataille de Creci le vingt-sixième d'Août 1346. Vita PP. p. 253.
Trib. Cir. Hiss. & pour illustrer ce royaume, le pape à la priere de an. 1346. 1360. Charles, érigea une université dans Prague, qui en est 1347. n. la capitale, ordonnant qu'à l'avenir on y donneroit des leçons en toutes les facultez; & que les professeurs & les étudians joüiroient de tous les priviléges dont les autres universitez jouissoient. Le pape ajoûte : Ceux qui y auront étudié, & qui demanderont la licence d'enscigner, & le titre de docteur, seront présentez à l'archevêque de Prague, qui ayant assemblé les docteurs professant actuellement dans la même faculté, examinera le postulant par lui ou par autre, & s'il le trouve capable lui donnera la licence & le titre de docteur. La bulle est du vingt-sixiéme de Janvier 1347. Le roi Charles étoit sçavant pour le temps, & avoit bien étudié en Allemagne & à Paris : il travailla beaucoup à la fondation de sa nouvelle université, & la rendit florissante pendant cinquante ans.

La même année les docteurs de Paris condamnerent les erreurs de Jean Mercœur moine de l'ordre de Cifteaux, avec défense à tous les bacheliers qui expli- Bill. PP. Paris. quoient le livre des sentences, de les enseigner sous Dubonlai to. 4 peine d'être privez de tout honneur de la faculté. Ces p. 298. erreurs furent réduites à trente-neuf articles, dont les uns sont qualifiez erronnez, les autres suspects dans la foi. En voici quelques-uns qui feront juger des autres. I. C. par sa volonté créée peut avoir voulu quelque an. s.

I ii

AN. 1347 chose qui ne devoit jamais arriver. De quelque maniere que Dieu veüille, il veut efficacement qu'il soit ainsi.

Dieu veut qu'un tel péche, & qu'il foit pecheur, & il le veut par sa volonté de bon plaisir. Personne ne péche en voulant autrement que Dieu ne veut

qu'il veüille. Dieu fait que le mal foit, & que le péché foit. Celui qui péche, conforme fa volonté à celle de Dieu, & veut comme Dieu veut qu'il veüille.

Voilà les effets des vaines questions & des mauvaises

subtilitez qui régnoient alors dans les écoles.

xxxvII. Le seizième de Juin 1347, le pape Clement canonisa des saints. S. Yves de Tréguier mot quarante-quatre ens aupasse pur xx.n. ravant, s (çavoir le dix - neuviéme de Mai 1393, & à cette occasion j'estime à propos de rapporter la procé-

dure entiére de la canonifation telle qu'elle est décrite par un officier qui en étoit alors chargé en Cour de Rain. 1347.n. Rome. En voici la substance. Le pape ayant appris par

le rapport de personnes graves que quelqu'un est en réputation de lainteré, & ayant reçu des prieres infrantes & rétérérées pour sa canonisations propose l'affaire aux cardinaux, & par leur conscil commet quelques évêques du pays de celui qu'on dit être saint, ou d'autres personnes d'autorité, pour informer de sa réputation, de ses miracles & de la dévotion du peuple envers lui. Cette information ne doit être que générale & sur la commune renommée; non sur le détail & la vérité, mais seulement pour voir s'il en faut venir à l'information particulière. Si sur leur rapport le pape le juge à propos; il en commettra l'examen aux mêmes ou à d'autres, qui informeront de la créance, des vertus & des miracles du prétendu saint, suivant les articles qu'il leur aura envoyez.

Le pape ayant reçu cette information, en commet Pexamen à quelques-uns de ses chapelains, ou d'autres An. 1347. personnes capables, pour en former les rubriques ou principaux chefs du procès : après quoi le pape donne le tout à examiner à trois cardinaux, un évêque, un prêtre & un diacre, qui doivent ensuite enfaire le rapport tout au long en consistoire : puis dans une autre léance on lit les dispositions des témoins touchant les vertus & les miracles. Avant que de passer outre, le pape détermine avec les cardinaux si la perfection de la vie est assez prouvée, puis on lit les dépositions des témoins touchant les miracles : & sur chacune le pape décide, si l'article est sussifiamment prouvé; & un cardinal l'écrit. L'examen étant fini, le pape demande les avis aux cardinaux, pour sçavoir s'il est à propos de faire la canonisation; & s'ils concluent qu'oui, le pape la détermine secretement. Alors on appelle tous les prélats qui se trouvent en cour de Rome; & le pape leur ayant raconté en confistoire public tout ce qui a été fait . leur demande aussi leur avis.

Ensuite le pape assigne un jour & un lieu auquel il doit s'assembler avec les cardinaux , les autres prélats de sa cour, le clergé & le peuple : puis il choisit sept ou huit prélats pour prêcher publiquement ce jour-là qui doit être un mois après ou environ, afin qu'ils ayent le temps de se préparer. Cependant le pape commet deux cardinaux pour composer l'office du Saint; Pun composera la légende, l'autre les répons, les antiennes & l'orailon. Le jour assigné étant venu, le matin à l'heure du consistoire le pape s'y rendra en chape rouge avec la mitre en broderie de perles, les cardinaux & les prélats en habit ordinaire. Quand le pape & les cardinaux font affis par ordre, comme en confiftoire, le promoteur de l'affaire se leve vis-à-vis du
pape, & ayant pris un texte, il expose le sujet & supplie le pape d'ecouter quelques prelats qui vont en parler, & de définir que celui dont il s'agit, est faint, qu'il
doit être mis au catalogue des faints, & honore par
les sidéles, & sa sète célebrée tous les ans au jour qui ser
ra fixé par le pape. Alors les prélats choisis pour prêcher le font succintement & suivant s'ordre que le pape
leur a marqué: les sermons étant sinis, le pape donne
une indusgence d'un ou deux ans, & d'autant de qua-

rantaines, puis il se retire.

Ensuite le pape regle en conssistoire le jour & l'église où se sera la cérémonie de la canonisation; le jour venu, & l'église étant bien parée & bien éclairée, le pape assis devant l'autel, sera un sermon où il exhortera le peuple à prier pour lui, assin que Dieu ne permette pas qu'il se trompe en cette affaire. Puis on chante le l'éni creator, on prie à genoux, on se leve, & le pape déclare publiquement que celui dont il s'agit est saint et de l'our. Alors on chante le Te Deum; le pape prononce

Poraison du nouveau saint, & donne une indulgence de sept ans & sept quarantaines : enfin il célébre solem-

 LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIÉME. 71
de la Pentecôte vingtiéme de Mai 1347. il fit le rapport de son ambassade d'Avignon, & parla si artificieusement, qu'il fut élu par acclamation tribun du
peuple, comme il l'avoit concerté avec quelques-uns
de la populace. Il fut mis en possession du Capitole
avec une pleine autorité; & aussili-tôt il l'ôta entierement aux nobles de Rome & d'alentour, il en sit prendre des principaux, qui maintenoient les voleurs à
Rome & aux environs, & en sit une justice si sé-

vére, qu'on pouvoit aller en sureté de jour & de

Le premier jour d'Août fête de faint Pierre aux liens de nouveau tribun se fit armer chevalier par le sindie du peuple à saint Jean de Latran; & comme cette cérémonie commençoit par un bain, il se baigna par grandeur dans la cuve où l'on croyoit alors que Confantin avoit été baptisé par saint Silvestre. A cette sête de se faire armer chevalier il tint une grande cour, & ayant assemblé le peuple, il sit un sermon où il de qu'il vouloit remettre toute l'Italie sous l'obesissance de Rome à la maniere antique, maintenant les villes dans leurs libertez & leurs droits. Ensuite il sit publier une settre datée du même jour premier d'Août en ces ter-

mes.

A la gloire de Dieu, des apôtres faint Pierre & faint Hoffm Lead.
Paul, & de faint Jean-Baptille, à l'honneur de la fain-like; 5:
te églife Romaine notre mere, pour la profpérité du pape
notre feigneur, l'accroiffement de la fainte ville de
Rome, de la facrée Italie, & de toute la foi Chrétienne: Nous Nicolas, chevalier candidat du faint Elprit,
févére & clément libérateur de Rome, zélateur d'Italie, amateur de l'univers, & tribun auguste, voulant

An. 1347-

imiter la liberté des anciens princes Romains, failons feavoir à tous, que le peuple Romain a reconnu de l'avis de tous les l'ages qu'il a encore la même autorité, puissance & jurisdiction dans tout l'univers qu'il a euë dès le commencement, & il a révoqué tous les priviléges donnez au préjudice de son autorité. Nous donc pour ne pas paroître ingrat ou avare du don & de la grace du saint Esprit, & ne pas laisser dépérir plus long-temps les droits du peuple Romain & de l'Italie; déclarons & prononçons que la ville de Rome est la capitale du monde, & le fondement de toute la religion Chrétienne: que toutes les Villes & tous les peuples d'Italie font libres & citoyens Romains.

Nous déclarons aussi que l'empire & l'élection de l'empereur appartient à Rome & à toute Italie: dénonçant à tous rois , princes, & autres qui précendent droit à l'empire ou à l'élection de l'empereur qu'ils ayent à comparoître devant nous, & les autres officies du pape & du peuple Romain en l'églisé de saint Jean de Latran, & ce dans la pentecôte prochaine, qui est le terme que nous leur donnons pour tout délait : autrement nous procéderons ainsi que de droit & selon la grace du saint esprit. De plus, nous faisons titer nommément Loüis duc de Baviere, & Charles roi de Boheme qui se disent élus empereurs, & les cinq autres électeurs. Le tout sans déroger à l'autorité de l'églisé, du pape & du saré collège. Cette paient est da-

tée du premier jour d'Août. Ce même jour le tribun fit aussi publier certains pri-

viléges du pape qui lui donnoient commission de gouverner Rome. C'est que les Romains avoient éla pour la recteurs & gouverneurs de la ville Raimond évêque

d'Orviette,

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

d'Orviette, vicaire du pape à Rome pour le spirituel, An. 1347-& Nicolas Laurent avec lui; & le pape leur avoit confirmé cette qualité de recteurs pour autant de temps qu'il lui plairoit. Mais Nicolas ne songeant qu'à son intérêt particulier, exclut du gouvernement l'évêque d'Orviette, qui ne pouvant plus souffrir ses entreprises, sortit de Rome. C'est ce que raconte le pape lui-

même dans une bulle adressée au peuple Romain, où il ajoûte parlant toujours de Nicolas Laurent.

Il n'a pas craint d'étendre ses mains sacriléges à lusurpation des terres & des droits de l'église, & de charger ses sujets de nouvelles impositions. Et ensuite : Au mépris de la religion Chrétienne il a repris les anciennes cérémonies des payens, recevant diverses couronnes extravagantes. En effet Nicolas se fit donner cinq couronnes de différentes feuilles, sçavoir de chêne, de lierre, de mirte, de laurier & d'olivier par les premieres dignitez des cinq différentes églifes. Or parce que les payens regardoient ces arbres comme confacrez à certaines divinitez, les premiers Chrétiens tenoient pour Sup.liv. vs. n. z. actes d'idolâtrie l'usage de ces couronnes, & Tertullien De cor. mil. en a fait un traité exprès.

Le pape releve ensuite la citation faite par Nicolas Laurent à l'empereur Charles de Luxembourg, à Louis de Baviere, & aux électeurs de l'empire, & dit aux Romains: Ce malheureux ne prend pas garde combien en vous flatant ainsi, il vous attire de périls, en excitant contre vous l'indignation du Roi Charles, & de tous les Allemands; & comme il réfroidit notre bienveillance envers vous, travaillant à vous détourner de la dévotion pour nous & pour l'église. Il blasphême Rain.n. 19contre l'église universelle, disant que l'église & la ville

de Rome sont la même chose, par où il se rend sufpect de schisme & d'hérésie. Il a cité par ordonnance affichée les clercs Romains demeurant hors de Rome à AD. Argent.P. y revenir. Un auteur du temps ajoûte que le prétendu tribun écrivit au pape Clement que si dans l'année il ne revenoit à Rome, & n'y réssloit, il seriorit un autre pape

avec les Romains.

Rain. 12.0

La bulle continue: Nous avons fait avertir ledit Nicolas par notre légat Bertrand, prêtre cardinal du titre de faint Marc, de renoncer à ces folies & à ces ereurs. Mais il est demeuré endurci dans son orgueil.

C'est pourquoi nous vous admonestons & vous conseillons de vous désister absolument de suivre ledit Nicolas, lui donner aucun aide, faveur ou conseil: mais l'abandonner, & persister dans l'obésissance de l'égiste, pour vous attirer la continuation de nos graces & de nos saveurs paternelles. La date est du troissem de Décembre 1347. Mais cependant quelques nobles Romains excitez par le cardinal Bertrand conjurerent con-

La même année mourut l'empereur Louis de Bavie-

mains excitez par le cardinal Bertrand conjurerent conBalcuin p. 256.
tre Nicolas Laurent, qui étant abandonné par le peuJ. Fill. xii. e ple quitta Rome, s'enfuit le quinzième de Décembre
déguifé par mer à Naples, & passa près de Loüis roi de

Hongrie.

Mort de Louis re. Comme il aimoit fort la chasse, il sortit de Munic de Busiere.

Riddorf. en. le matin du onziéme jour d'Octobre étant guai & ré
Alls. Argent. p. joili d'un fils qui lui venoit de naître, & il poursuivoit

Alls. Argent. p. joili d'un fils qui lui venoit de naître, à il poursuivoit

d'apoplexie & tomba de cheval au milieu de se gens à deux milles de Munic, & mourut fubitement la trente-trossième année de son regne comme roi des Romains, & la dix-neuvième comme empereur. Sa mort

fut regardée comme une punition divine, parce que depuis quelques années il mettoit des officiers & des An. 1347. juges qui opprimoient les pauvres, & rendoient mal la justice. En ses voyages il étoit fort à charge par les logemens, lui & ses enfans aux prélats, aux églises & aux monasteres. Il haïssoit le clergé séculier, & disoit fouvent que quand il pourroit-amasser de l'argent comme de la bouë, il ne fonderoit pas des chapitres de collégiales. Il mourut ainsi sans avoir été absous des excommunications prononcées contre lui par les papes, & ne faissa pas d'être enterré dans la paroisse de Notre-Dame de Munic avec grande cérémonie comme empereur, par les soins de son fils Louis marquis de Brandebourg.

A Constantinople l'impératrice Anne irritée du progrès de Cantacuzene, ne pouvoit goûter les conseils de Constantinode paix que lui donnoit le patriarche Jean d'Apri; & ple déposé. le prit en telle aversion, qu'elle résolut de le saire dépoler. Elle crut que le meilleur moyen d'y réuffir étoit Nic. Greg. XV. de prendre la protection de Grégoire Palamas & de ses 6.5.7. sectateurs les Quietistes du mont-Athos ennemis du patriarche, à cause de la condamnation de leur tome ou exposition de leur doctrine. L'impératrice tenoit Palamas enfermé dans une des prisons du palais, & avoit écrit dans une lettre aux moines du mont-Athos, que c'étoit à cause des nouveaux dogmes qu'il enseignoit, & par lesquels il troubloit l'église. Mais alors elle prit des sentimens directement opposez, elle lui donna toute sa bienveillance, approuvant sa doctrine, & se conduisant ouvertement par ses conseils. Aussi-tôt la nouvelle doctrine se réveilla & se répandit dans la ville de Constantinople qui en fut toute troublée, car les évê-

An. 1347: ques & les prêtres s'y opposoient avec tous ceux qui etoient les mieux instruits de la religion : ce qui causoit

des disputes continuelles.

L'impératrice consulta sur ce sujet Nicephore Gregoras, & lui proposa les nouvelles opinions de Palamas. Elle trouva Nicephore attaché à la doctrine des peres & des conciles, sans aucune complaisance pour elle, quoique tous les assistants lui applaudissent : ce qui la mit en une surieuse colere. Elle le congédia donc durement, lui ordonnant de donner son avis par écrit, assin que ceux qui pensoient comme elle, eussem plus de moyen de le contredire. Nicephore Gregoras s'etant ainsi déclaré, s'attendoit de jour en jour à être exisé, lorsque Cantacuzene se rendit maître de Constantinople. Car ayant intelligence dans la Ville, il y entra de nuit le septiéme de Février l'an du monde 6855. de J. C. 1347. & avec un si bon ordre qu'il n'y eut point de sang

Nic. XV. e. 8. 1347. & avec un si bon ordre qu'il n'y eut point de sang

Nic. c. p.

Le jour précédent l'impératrice avoit fait déposer le patriarche, nonobstant les remontrances d'un moine vertueux son consesseur qui est sut disgracié. Elle assembla donc les évêques, & tous ceux qui étoient du parti de Palamas : les portes du palais surent sermées à tous les désenseurs du patriarche; lui-même ne surpas admis au concile", mais condamné par défaut : & la sentence de déposition ne portoit autre cause, sinon qu'il avoit anathématisé Palamas avec sa doctrine, & cassé le temé écrit en sa faveur par des tomes postérieurs. Le soir l'impératrice donna un grand repas à ceux, qui avoient eu part à cette action. La joye sut grande & accompancé de conces plaissas & d'éclats de rire peu modétes : mais elle sut troublée vers la fin de la nuit par

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. l'arrivée de Cantacuzene, que l'impératrice après avoir

en vain résisté quelques temps, sut contrainte de reconnoître empereur, mais au second rang après elle &

fon fils.

An. 1347.

Cantacuzene étant entré dans le palais en fit fortir tous les prisonniers qui y étoient retenus pour quelque cause que ce fût, excepté le seul patriarche Jean qu'il Cant. IV. e. 3. alla trouver, & lui fit des reproches d'avoir aigri contre lui l'impératrice, & fomenté la guerre civile; puis il ajouta : Si les évêques ne vous avoient pas dépofé du fiége avant mon entrée à Constantinople, on ne vous auroit point fait d'affaire sur ce sujet; mais quant à la corruption de la doctrine dont les évêques vous accusent, je vous aurois condamné, si vous en aviez été convaincu : si vous vous en étiez justifié, rien ne vous empêcheroit de reprendre votre siége. Or je ne puis vous y rétablir après que les évêques vous ont condamné: mais je vous permets de vous justifier, si vous voulez. Le patriarche ayant témoigné qu'il le désiroit, on convint d'un jour où les évêques s'assembleroient dans le palais. Le jour venu, & les évêques étant assemblez . avec les plus estimez d'entre les moines & les plus considérables du sénat, on appella le patriarche pour subir le jugement, mais il refula d'y venir, quoiqu'il fût cité jusqu'à trois fois suivant la coûtume, & que l'empereur y fût allé en personne.

Alors les évêques tout d'une voix prononcerent sa dépolition, & la rédigerent par écrit, ajoûtant un décret de doctrine, où ils déclarerent tous qu'Acyndinus & son parti, dont étoit le patriarche Jean, avoient de mauvais sentimens sur la religion; & que Palamas & ceux de son opinion parloient & pensoient comme,

les bons théologiens. Quelque temps après les Palamites vinrent se plaindre à l'empereur que le patriarche Jean attiroit à son parti des évêques & des particuliers, disant qu'on lui avoit fait injustice, & criant contre les évêques qui l'avoient dépolé : c'est pourquoi ils demandoient qu'il fût chasse de Constantinople pour faire ceffer la division qui troubloit l'église. L'empereur fut du même avis, & envoya le patriarche à Dimotuc, d'où la même année il le renvoya à Constantinople toujours prisonnier, & il y mourut dix mois après sa dé-

polition, âgé de foixante-cinq ans, ayant tenu environ quatorze ans le siége patriarcal.

Dès que les sectateurs de Palamas virent prospérer les affaires de Cantacuzene, ils s'appliquerent à le gagner, auffi-bien que l'impératrice Anne, tant par les grands qui étoient attachez à elle, que par les femmes dont elle étoit environnée. Ils favorisoient secretement Cantacuzene par des écrits & par divers artifices, pour l'attirer de loin dans leurs sentimens, & ils contribuerent puissamment à le faire entrer à Constantinople. Palamas auroit bien voulu s'en faire lui-même le

patriarche; mais ne pouvant y réuffir, il voulut y mettre Isidore un de ses principaux sectateurs, qui étant moine avoit été élû évêque de Monembasie : mais ayant été convaincu des erreurs de Palamas, il fut dé-Allas, lib. eccl. posé & excommunié, comme il se voit par un tome ou décret fynodique d'Ignace patriarche d'Antioche en date du mois de Novembre, indiction treizième, qui est l'an 1344. Isidore ne laissa pas d'être transféré au siége patriarcal de Constantinople, ce qui causa un schisme dans cette église. Car la plûpart des évêques s'assemblerent premierement dans l'église des Apôtres,

p. 188.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

puis au monastere de S. Etienne, & y anathématise. rent Isidore & tous ceux qui étoient dans ses sentimens; An. 1347. puis ayant fouscrit leur sentence, ils la leur envoyerent hardiment. Ceux-ci s'en plaignirent à l'empereur, qui méprifa les uns, punit les autres de la perte des honneurs, ou des biens, & en bannit plusieurs de Constantinople. Il vint ensuite de toutes parts des lettres portant anathême à Palamas, à Isidore & à leurs sectateurs. Il en vint d'Antioche, d'Aléxandrie, de Trebifonde, de Chipre, de Rhodes & d'ailleurs, d'évêques

& de prêtres, qui s'attachoient à la doctrine des peres, rejettant toute nouveauté.

de Mai.

Cantacuzene non content d'avoir pris les ornemens impériaux en 1341. se fit couronner en forme à Andrino-empereur. ple par Lazare patriarche de Jérusalem, qui s'étoit retiré à Constantinople avec plusieurs autres évêques : c'étoit le vingt-unième de Mai 1346. Mais Isidore & Nic. xv. c. 5. 11. les Palamites persuaderent à Cantacuzene que ce cou- 92.11. 6.4. ronnement n'étoit pas assez autentique, & qu'il falloit le recommencer à Constantinople. La cérémonie s'en sit le treizième de Mai 1347. à l'église de Blaquerne, parce qu'il étoit tombé un côté de celle de fainte Sophie : les deux empereurs Jean Paleologue & Jean Cantacuzene y étoient affis ensemble chacun dans son trône, & les trois impératrices, Anne mere du jeune empereur, Irene femme de Cantacuzene, & Helene leur fille, qui épousa le jeune empereur le vingt-uniéme

Toute l'armée & tout le peuple étoient peinez de Nic. xv. c. 13. l'excommunication prononcée au commencement de la p.717. guerre civile par le patriarche Jean, contre quiconque reconnoîtroit Cantacuzene pour empereur ou commu-

An. 1347

iniqueroit avec Palamas & fes fectateurs. C'est pourquoi le nouveau patriarche l'idore étant monté sur l'ambon lut publiquement une absolution, dont ses adversaires se mocquerent, la regardant comme nulle, & trouvant ridicule qu'un homme coupable de plusseurs crimes précendit absoludre les autres. A la place des éveques & des prêtres qui avoient renoncé à sa communion, il en ordonna plusieurs qui passoient pour ignorans & incapables; & pour consoler Palamas d'avoir manqué le siége de Constantinople, il l'ordonna archevêque de Thessalouque: mais on ne voulut point ly recevoir, quoiqu'il est des lettres de l'empereur, on ne lui permit pas d'entrer dans la ville, & il sur réduit à se retirer dans l'isse de Lemnos.

c. 15.p. 76.

6.9.

Cependant Cantacuzene envoya au pape Clementtrois ambassadeurs, George Spanopoule ou Espagnol protovistiaire, Sigere préteur du peuple & un Latin nommé François, qui servoit l'empereur Grec depuis longtemps, mais étoit connu du pape. Le sujet de l'ambalsade étoit premicrement d'effacer de l'esprit du pape les mauvais rapports qu'on lui avoit faits de l'empereur touchant son alliance avec les Turcs, dont il avoit recherché le fecours dans la guerre civile, & leur avoit donné occasion de tuer ou prendre esclaves plusieurs Grecs. Il avoit même donné une de ses filles en mariage à Orchan leur fultan. Il vouloit donc faire entendre au pape que la nécessité de la guerre l'avoit engagé à cette alliance, sans que la religion y eût aucune part. Il demandoit encore à être déclaré chef de l'entreprise que le pape & les princes d'Occident préparoient contre les infidéles, prétendant y contribuer beaucoup en donnant à l'armée un passage libre en Asie, & en y paffant

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. passant lui-même. Car il se vantoit de ne céder à aucun de ses predécesseurs en zele pour la défense de la Chré-An. 1347. tienté. Le pape reçut fort bien cette ambassade, & promit d'envoyer des nonces qui porteroient sa réponse. La lettre est du quinziéme d'Avril 1348.

En même temps la reine Jeanne de Naples étoit à Avignon où elle s'étoit réfugiée pour éviter les pour-parle pope. fuites de Louis roi de Hongrie, qui la prétendoit Sup. n. 18. complice de la mort du roi André son mari, dont il étoit frere, & successeur. En vertu de ce droit Louis J. Fill. xit. c. vint à Naples, où il entra le vingt-troisiéme de Janvier 1348. & envoya des ambassadeurs au pape le prier de donner au cardinal Bertrand légat dans le royaume, la commission de le couronner roi de Sicile : ou lui permettre d'aller lui-même à Avignon recevoir la couronne des mains de sa sainteté. Le pape écrivit du légat Rain. an. 1348une grande lettre où il dit en substance : Vous répon- "-3drez au roi de Hongrie, que nous ne pouvons en confcience lui accorder le couronnement au préjudice de la reine Jeanne dont nous avons reçu l'hommage pour le royaume de Sicile: & qui se plaint d'en avoir été spolice par ce prince. Elle n'est ni condamnée ni convaincuë de la mort du roi André son mari ; & nous avons donné commission d'en informer à vous, lorsqu'elle étoit sur les lieux, & à trois autres cardinaux depuis qu'elle est ici. C'est à nous seul qu'appartient la punition de ce crime, & le jugement des droits sur ce royaume; & si le roi de Hongrie croit y en avoir, il ne devoit pas commencer par s'en mettre en possession, mais nous demander justice, que nous offrons de lui rendre prompte & favorable. La lettre est du septiéme de Mai.

Mais à la fin du même mois le roi Louis quitta fu-

Matth. Villani lib. s. c. 14. 18.

bitement PItalie, & s'étant embarqué à Barlete, il retourna en Hongrie: ce que la reine Jeanne ayant appris, elle résolut de retourner à Naples avec Louis son cousin, fils de Philippe, prince de Tarente, qu'elle épousa avec dispense du pape, & qui prit le titre de roi de Jérusalem, n'ayant pû encore obtenir du pape celui de roi de Sicile. Ce prince & la reine sa femme manquant d'argent pour seur voyage de Naples, demanderent du secours au pape & aux cardinaux, mais ils n'en obtinrent pas : ainsi la nécessité les obligea de vendre à l'église Romaine la jurisdiction que la reine Jeanne comtesse de Provence avoit sur la ville d'Avignon, Gall. Chr. Ed. moyennant quatre-vingt mille florins d'or. Le contrat

1725. 1. 1. p. 822. daté du dix-neuviéme de Juin 1348. porte vente de la s. s.p. 263.

cité d'Avignon avec tous les fauxbourgs, tout son territoire & ses confins. Et comme elle étoit tenuë en fief de l'empire, la vente fut approuvée & autorifée par Pempereur Charles IV. qui accorda que les papes tiendroient cette ville en franc-aleu, & comme terre entiérement libre.

Quelques-uns regarderent le prompt départ du roi de Peffe générale. Hongrie comme une sage précaution contre la peste qui commençoit à s'étendre en Italie, & qui cette année y fit des ravages effroyables. Les marchands l'avoient apportée de Levant en Sicile & dans les ports de Toscane. A Florence elle emporta entr'autres ; Jean Villani qui Rain. 1348. n. a écrit en Italien Phistoire de cette république depuis

son commencement jusqu'à cette année, avec un caractere de fincérité & de probité qui le rend recommandable. L'ouvrage fut continué par Matthieu Villani son frere, qui dit que la peste commença à Florence

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME.

à l'entrée du mois d'Avril, & dura jusqu'au commencement de Septembre, & qu'il mourut les trois cinquié- An. 1348. mes des habitans. Elle passa ensuite d'Italie en France & en Espagne, & les deux années suivantes en Angle-

terre, en Allemagne & dans le Nord.

gicux.

Pour consoler les fidéles dans cette calamité publique, le pape Clement accorda à tous les prêtres de la faculté d'absoudre de toutes sortes de péchez ceux qui étoient attaquez de ce mal, & leur donner indulgence pléniére; & il donna certaines indulgences aux prêtres qui x1. administroient les sacremens aux pestiférez, & à tous ceux qui leur rendoient quelque office de charité, ou les ensevelissoient après leur mort. La bulle est du dixneuviéme de Mai. A Avignon en particulier il commit des médecins pour visiter les pauvres, & d'autres perfonnes pour les assister pendant la maladie, & prendre foin de leur sépulture; & comme les cimetières ordinaires ne pouvoient les contenir, il acheta un grand champ qu'il fit bénir pour cet effet, & que l'on nomma le Champ-fleuri. L'indulgence encourageoit les malades à mourir, & plusieurs ayant vû leurs héritiers mourir devant eux, donnoient leurs biens aux églises & aux reli-

Plusieurs prêtres timides abandonnoient leurs troupeaux, & en laissoient le soin à des religieux plus hardis. A l'hôtel-Dieu de Paris la mortalité fut telle, que pendant long-temps on portoit tous les jours au cimetière des faints Innocens plus de cinq cens corps dans des charettes : nombre prodigieux vû le peu d'étenduë qu'avoit alors Paris. Les religieuses servoient les mala-

des sans crainte avec leur charité & leur humilité ordi3. Ant. Chr. s.
naire; plusieurs d'entre-elles moururent; mais on les 1,6 2,7 e 2,7 e edit.

renouvelloit souvent. Cette maladie emporta grand An. 1348. nombre de religieux, & les convents demeurerent prefque deserts; à quoi l'onattribua le relachement qui suivit particulierement chez les religieux Mandians. Car cette peste emporta les meilleurs sujets qui soûtenoient les communautés par leur doctrine & leurs exemples : la maladie fut une occasion de relâcher la rigueur de l'observance dans la nourriture & dans le reste; & l'on ne put y revenir quand la maladie fut passée, par la tiédeur des freres & même des supérieurs. Entre les religieux illustres qui moururent de cette contagion on remarque Gerard Eude autrefois général des freres Mi-

neurs, que le pape Clement avoit fait patriarche titu-1341. 11. 4 1348. laire d'Antioche en 1342. à la place d'Isnard, & peu après lui avoit donné l'administration de l'église de Ca-

Ferrar. 22. Aug. tane en Sicile où il mourut. Bernard de Siene instituteur de l'ordre du mont Olivet, mourut aussi de cette maladie dont il fut frappé en servant ses moines qui en étoient infectez; il les avoit gouvernez vingt-lept ans, & mourut à Siene le vingt-deuxième d'Août 1348.

Cette peste emporta Jean André fameux docteur de S. Ant. ibid.

droit canonique à Bologne, dont on a des gloses & des M. Vill. 1. c. 8, commentaires plus amples fur les décretales. A Florence la mortalité étant ralentie, & les citoyens un peu rassurez, ceux qui gouvernoient la république, chercherent à y attirer des habitans, & augmenter sa réputation; & pour cette effet ils réfolurent d'y établir une université où l'on enseignat le droit & toutes les sciences. Ils firent publier leur dessein dans toute PItalie, il leur vint des professeurs en toutes les facultez, qui commencerent leurs leçons le sixième de NovemLIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

bre de la même année. Les Florentins envoyerent ausli à Avignon, & obtinrent du pape Clement une bulle An. 1348. en date du dernier jour de Mai 1349, par laquelle il accorda à leur ville le pouvoir de faire des docteurs en théologie & en toutes les facultez, avec les priviléges de Paris, de Bologne & des autres universitez.

Alfonse roi de Castille se plaignit au pape de ce qu'il avoit donné à un étranger l'évêché de Coria suffra- Evêques étrangant de Compostele. Le pape répondit : Les Apôtres Rain. 1348. 1. dont les évêques sont les successeurs, n'ont-ils pas reçu du Seigneur la mission pour aller hors de leur pays prêcher aux autres nations? Et S. Jacques par qui l'Espagne a reçu la lumiere de l'évangile étoit-il né en Espagne? Faut-il donc s'étonner si le pape suit l'exemple de celui dont il tient la place fur la terre, & devant lequel il n'y a ni distinction de nations, ni acception de personnes : & s'il choifit des personnes capables quoiqu'etrangers pour conduite le troupeau de N. S. ? La lettre est du dix-huitiéme d'Octobre.

Ce n'est pas ainsi que raisonnoit le pape S. Jule I. Sup. liv. x11 m. lorsqu'il reprochoit aux Orientaux Pirrégularité de Por- 355.D.

dination de Gregoire intrus à la place de S. Athanase. A Antioche, dit il, à trente-six journées de distance, on a donné le nom d'évêque à un étranger, & on l'a envoyé à Aléxandrie; & ensuite : On y envoye Gregoire, qui n'y a point été baptisés, qui n'y étoit point connu, qui n'a été demandé ni par les prêtres, ni par les évêques, ni par le peuple; & encore : Quand même Athanase auroit été coupable, l'ordination ne se devoit pas faire ainsi contre les canons & les régles de l'église. Il falloit que les évêques de la province ordonnassent un homme de la même église d'entre ses prê-

An. 1348. tres ou ses clercs. Ainsi parloit ce saint pape, mais c'étoit mille ans avant Clement VI.

JAINE Le peuple vint à s'imaginer que les Juifs avoient pro-Vine, P.P. p. 174, curé la peste en jettant du poison dans les fontaines & 882: Oon, Nong, p. les puits ; & ce bruit s'étant répandu, plusieurs Juifs su-

809. Alb. Arg. p. 147.

rent brûlez & tuez sans autre examen. Ce qui les jetta dans un tel désenjoir, que les meres craignant qu' après leur mort on ne baptisă leurs ensina, les jettoient dans le seu, & s'y jettoient ensuite elles-mêmes pour être brûlez avec leurs maris. Ces massares des justs s'étendirent beaucoup en Allemagne: mais il n'y en eut point à Avignon, où le pape publia deux bulles sur ce sujet; la premiere du quatriéme de Juiller qui désend à aucun Chrétien de forcer les Justs à venir au baptème, ou les tuer, les blesser, ou leur ôter leur argent.

Rain. 13.

me, ou les tuer, les heiter, ou leur oter leur argent, lans jugement du feigneur du lieu. La feconde bulle est du vingt-sixiéme de Septembre, & déclare qu'il n'y a aucune ration d'acculer les Justs d'ètre les auteurs de la peste, puisfu'elle ne regne pas moins dans les pays où il n'y a point de Justs. En conséquence il ordonne aux évêques de faire publier dans les églises défensés de frapper ou tuer les Justs sous peine d'excommunication du pape; que si quelqu'un a différend avec un Just, il doir l'appeller en justice: mais ces désenses n'empêcherent pas les violences de continuer l'année suivante principalement en Allemagne.

XLVII. Retour des partifans de Louis de

La mort de Loüis de Baviere applanit la plûpart des difficultez que Charles de Luxembourg avoit rencontrées à le faire reconnoître empereur; mais une des plus grandes fut la forme d'abfolution des cenfures encourues par ceux qui avoient tenu le parti de Loüis. Dès le quinziéme de Février 1348. le pape envoya à Bau-

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. douin archevêque de Tréves, un modéle de la profes-

sion de foi & du serment que devoient saire ceux qui An. 1348. voudroient être absous, portant en substance : Je crois qu'il n'appartient point à l'empereur de déposer le pape & d'en élire un autre : mais je le tiens pour une hérésie. De plus je jure d'obeir aux ordres de l'église & de N. S. pere lepape Clement VI. sur les rebellions & les autres excès que j'ai commis, & les peines que j'ai encourues, & que je serai fidele & obeissant au pape. l'obérrai à Charles roi des Romains approuvé par l'église. Je n'adhérerai point à la veuve & aux enfans de Louis tant qu'ils demeureront dans la révolte, ni ne les favoriferai aucunement. Enfin je ne reconnoîtrai déformais aucun empereur, s'il n'est approuvé par l'églife.

Le pape envoya une pareille commission à Pévêque Alb. Arg. p. 142. de Bamberg par le prévôt de cette église Marquard de Randec, qui étant parti d'Avignon, & passant à Basse y trouva l'empereur Charles arrivé le même jour vingtieme de Décembre veille de S. Thomas. La commifsion adressée par le pape à l'évêque de Bamberg lui sut envoyée aussi-tôt par l'empereur & aux évêques de Strasbourg, de Basse & de Virsbourg, car ils étoient tous quatre à Basle. Mais la forme d'abjuration parut dure, & quelques-uns conseillerent à l'empereur de ne la pas accepter, de la cacher & d'écrire au pape pour en avoir une autre. On craignit que la Ville de Basle ne refusât de faire serment à l'empereur, à moins qu'on ne levât l'interdit : c'est pourquoi il fallut montrer la commission. Le bourgmestre comparut avec les consuls devant l'empereur, & les évêques, & adressant la parole à celui de Bamberg, dit en Allemand: Sachez que

An. 1348.

nous ne voulons ni avouer, ni croire que le défunt empereur Louis ait jamais été hérétique, & que nous tiendrons pour roi des Romains, ou pour empereur, celui que les électeurs ou la plus grande partie d'entr'eux nous auront donné, quand il ne demanderoit jamais au pape sa confirmation; & nous ne ferons jamais autre chose contre les droits de l'empire en façon quelconque : mais si le pape vous a donné pouvoir de remettre tous nos péchez, nous le voulons bien. Ensuite du consentement du peuple le même Bourgmestre, & un autre chevalier frent le serment conforme à la commission devant Jean de Pistoïe secretaire du pape, qui étoit présent; & ainsi furent levées les censures, & les bourgeois firent le serment ordinaire à l'empereur, duquel l'évêque de Baile, & l'abbé de Morbac reçurent l'investiture. Le jour de Noel l'empereur communia à la messe du point du jour, il lut l'évangile à haute voix tenant l'épée nue à la main, & le lendemain jour de saint Etienne il se retira de Bafle.

p. 150.

Cependant les seigneurs qui lui étoient opposez, s'adresser à Gunther comte de Schoüarzenbourg en Turinge, grand guerrier qui avoit servi sarchevêque de Maience Henri, & même sempereur Loiis de Baviere; & le prierent d'accepter s'empire. Il refusa d'abord, mais enfin il y consentir, supposé que les princes & la noblesse assembles à Francfort déclarassent autentiquement sempire vacant, & qu'il fut est per la plus grande partie des électeurs. Il le sur en effet le jour de la Purisseation second de Fevrier 1,49. par Henri archevêque de Maïence, Loüis marquis de Brandebourg, Rodoisse comte Palatin du Rein, & Henri

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. Henri duc de Saxe; & six semaines après Gunther sut-

reçu dans Francfort. Il y fit un édit le dixiéme jour de An. 1348. Mars, où il dit: Notre prédécesseur l'empereur Louis Gold. Confl. s. d'heureuse mémoire a fait une loi portant, que celui 3-P-+1+ qui est élu roi des Romains à Francfort par les électeurs ou la plus grande partie, a la pleine administration de l'empire avant la confirmation du pape. Nous renouvellons & ratifions cette loi par le présent édit, de l'avis de nos princes ecclésiastiques & séculiers : nous déclarons nuls tous actes faits au contraire . notamment les décrets des papes, comme répugnans à la doctrine chrétienne & apostolique; puisque selon toutes les loix divines & humaines le pape lui-même doit être soûmis à l'empire, & l'empereur quant au temporel, n'est soûmis ni au pape, ni à aucune perfonne fur la terre.

Au commencement du mois de Mai Gunther étant toujours à Francfort, tomba malade; & prit une médecine que l'on crut empoisonnée, parce que le médecin qui en avoit fait l'essai, mourut dans les trois jours, & Gunther lui-même devint auffi-tôt enflé, & perdit l'usage de ses mains qui se retirerent. Cet accident le détermina à s'accommoder avec l'empereur Charles, auquel il céda ses prétentions sur l'empire, & il mourut p. 152. dans le mois.

Le médiateur de ce traité fut Louis de Baviere, fils. H. Rebdorf, p. aîné du défunt empereur, qui reçut alors de l'empe-143 [... lib. 22. reur Charles l'investiture du Marquifat de Brande-P. 181. bourg que son pere lui avoit donné. Pour l'obtenir Louis rendit à Charles des reliques que les empereurs avoient coûtume de remettre à leurs fuccesseurs, & qu'il avoit en sa possession, sçavoir l'épée de Charlema-

An. 1349. gne, la lance de la passion, le côté droit de la croix avec un des clous, la nappe que son disoit servir à la céne de N.S. Ces reliques étoient estimées très-pr cieuses.

Cependant dès le dix-huitiéme de Mars le pape envoya aux deux archevêques Baudouin de Tréves, & Gerlac de Maïence une commilion pareille à celle qu'il avoit envoyée un an auparavant au même Baudouin, & à l'évêque de Bamberg. Mais comme la formule d'abjuration paroifloir trop dure à ceux de Maïence, qui ne vouloient point avoiter qu'ils eussent erré dans la foi, l'empereur Charles pria le pape d'en dresser un plus douce, & le pape lu répondit le fixiéme de Juin, qu'il étoit difficile de changer cette formule compolée & observée du temps de Jean XXIII. outefois qu'il en délibereroit avec les cardinaux.

XLVIII. En Aller Retour des frees Mineurs. au parti de

En Allemagne il restoit des freres Mineurs attachez au parti de Loüis de Baviere, dont plusieurs voulant des l'année précédente reconnoître Charles de Luxembourg, en étoient détournez par les plus opiniâtres, comme on voit par une lettre du pape à leur général du

Ta 1349.n. 1et vingr-cinquiéme de Mai 1348. Mais cette année le peu Valing, 1347.n. qui refloit de ces fireres schifmatiques, & qui demeuroient à Munic, s'adresserent au chapitre général de l'ordre, désirant se faire absoudre des censures qu'ils avoient encouruës: même Guillaume Ocam le plus distingué d'entre-eux renvoya au général l'ancien seau de sordre, qu'il avoit gardé long-temps. Le chapitre

rad 1348. ngériéral qui le tenoit à Vérone de l'année 1348. prééritent requête au pape en faveur de ces freres repentans, & le pape donna une bulle adressée au général, par laquelle il lui donne pouvoir de les absoudre, en faisant LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME.

l'abjuration dont il leur envoye la formule qui est semblable aux précédentes : ajoûtant seulement renoncia-An. 1349. tion expresse aux erreurs de Michel de Cesene. La bulle Vading. 1343. est du huitième de Juin 1349. Michel de Cesene étoit Id serip. p. 259. mort à Munic des l'an 1343. le vingt-neuvième de No-

vembre, & on dit qu'il mourut pénitent.

La peste ayant passé en Allemagne, le peuple commença à se slageller publiquement sous prétexte d'ap-Nouveaux sa-passer la colere de Dieu. A la mi-Juin de cette année de Aug. 149. 1349. il en vint deux cens de Suaube à Spire, qui avoient un chef & deux autres maîtres aufquels ils obeiisoient en tout. Ils passerent le Rein dès le matin, & comme le peuple accouroit, ils firent devant l'église un grand cercle, au milieu duquel ils se dépoüillerent & se déchausserent, gardant seulement une espece de calleçon qui tomboit jusqu'aux talons. Alors ils entrerent dans le cercle, & en ayant fait le tour, ils se prosternerent l'un après l'autre, les bras étendus en croix, les suivans passoient sur les premiers, & les touchoient doucement de leurs foüets, puis ces premiers se levoient & passoient, se slagellant eux-mêmes de leurs souets qui avoient des nœuds chacun avec quatre pointes de fer; cependant il chantoient en Allemand, invoquant Dieu souvent. Trois, qui avoient la voix très-forte, s'arrêterent debout au milieu du clergé, donnant le ton aux autres, & se slagellant. Ensuite à un certain signal tous étant à genoux, se prosternerent en croix sur le visage priant & sanglotant; & leurs maîtres firent le tour, les avertissant de prier pour attirer la clémence de Dieu sur le peuple, pour leurs bienfaiteurs, pour ceux qui leurs faisoient du mal, pour tous les pécheurs, pour les ames du purgatoire. Enfin ils se levoient &

s'alloient revêtir; & ceux qui avoient gardé leurs ha-An. 1349. bits & le bagage, vinrent à leur tour en faire au-

: Ensuite un se leva & d'une voix forte lut une lettre que l'on disoit avoir été présentée par un ange dans l'église de S. Pierre à Jérusalem. Elle portoit que J. C. etoit irrité contre le monde pour ses crimes, entr'autres qu'on n'observoit pas le dimanche, qu'on ne jeûnoit pas le vendredi, les blasphêmes, les usures, les adulteres. Que J. C. étant prié par la fainte Vierge & par les anges, de faire miséricorde, avoit répondu, que chacun devoit pendanttrente-quatre jours se bannir de chez

lui, & se flageller.

\$12

Les flagellans furent reçus à Spire avec tant d'affecp. 15e. tion, que l'on s'empressoit à les loger. Or ils ne recevoient pas d'aumônes en particulier, mais en commun pour acheter des torches & des bannières, car ils en avoient de fort précieuses. Toutefois, quand on les prioit à manger, ils y alloient par la permission de leurs maîtres. Ils se slagelloient deux fois le jour, le matin & le soir, soit dans la ville, soit dans la campa-

Vita PP. t. 1. p. gne, & une fois la nuit en secret : ils ne parloient point aux femmes, & ne couchoient point sur des lits de plume. Tous portoient des croix rouges devant & derriere à leur habit qui étoit noir, & à leur bonnet. Ils avoient des foüets pendus à leurs ceintures, & ne demeuroient pas plus d'une nuit en chaque paroisse, excepté le dimanche, auquel ils s'arrêtoient deux nuits.

> De Spire plus de cent personnes entrerent dans leur confrerie, de Strasbourg environ mille, promettant obéissance à leurs maîtres pendant les trente-quatre

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. jours : car on ne recevoit personne qu'à cette condition. Il falloit de plus qu'il eût de quoi dépenser au moins An. 1349.

quatre deniers par jour, afin de ne pas être réduit à mandier, & qu'il assurat qu'il s'étoit confessé avec contrition & qu'il avoit pardonné à ses ennemis, & obtenu le consentement de sa femme. Le denier d'alors en Leblane.p. 245. valoit neuf des nôtres, & par conséquent les quatre faisoient troissous de notre monnoye. A Strasbourg le nombre des flagellans devint si grand qu'on ne les pouvoit compter. Des femmes aussi embrasserent cette pé- Rebdorf. an.

nitence, & se dépouillant jusqu'au sein, se fustigeoient 13+7-1-4+0. comme les hommes. La superstition se mêloit à cette dévotion, les flagellans prétendoient s'absoudre les

uns les autres de leurs péchez, & se vantoient de faire des miracles, comme de chasser les démons : me- M.S.ap. nant avec eux des femmes qui disoient en avoir été délivrées.

Plusieurs d'entre les religieux Mandians, & d'entre Alb. 150. les prêtres désapprouvoient ces flagellations; & le pape Rain. n. 20. en étant informé, publia une bulle adressée à l'archevêque de Maïence, & à ses suffragans, où il dit: Nous avons appris avec douleur qu'en Allemagne & dans les pays circonvoisins, il s'est élévé, sous prétexte de dévotion & de pénitence, une certaine superstition suivant laquelle une multitude profane d'hommes fimples se sont laissé tromper par des imposteurs qui disent que N. S. a apparu à Jérusalem au patriarche, quoique depuis long-temps il n'y ait point eu de patriarche présent à Jérusalem, & lui a dit certaines choses absurdes & même contraires à la fainte écriture. Ce qui a poussé ces pauvres gens à une telle folie, qu'ils se pro-

menent par divers pays divifez en troupes, qui toute-

An. 1349. fois ont correspondance entre elles : mépriant tous les autres , menant une vie singuliere, sans persuison d'aucun supérieur , & nonobstant les loix qui défendent de telles assemblées , & se sont fait de leur autorité des statues & des réglemens déraisonnables. Ce qui nous afflige le plus , c est que queques religieux principalement des Ordres Mandians se laissent en

traîner à leur séduction, & prêchent en leur faveur. Afin donc de prévenir les maux que ces assemblées pourroient causer dans l'église & dans l'état, nous vous ordonnons de les dénoncer publiquement réprouvées & illicites; & d'avertir & exhorter tous les fidéles, clercs ou laïcs engagez dans cette superstition de s'en retirer: s'ils ne le font, vous les y contraindrez par censures ecclésiastiques, & ceux sur lesquels vous avez jurisdiction temporelle, par peinestemporelles. Quant aux religieux ou aux autres qui prêchent ou dogmatisent pour autoriser ces erreurs, vous les ferez prendre, & les tiendrez prisonniers jusques à nouvel ordre. Nous ne prétendons pas toutefois empêcher que les fidéles n'accomplissent la pénitence qui leur sera imposée canoniquement ou qu'ils feront par dévotion & avec une intention pure dans leurs mailons ou ailleurs fans fuperstitions ni assemblées telles que dessus. La bulle est du vingtiéme d'Octobre 1349. & se trouve aussi adressee à l'évêque de Magdebourg & à ses suffra-

Bans.

A Paris le recteur & ceux que l'on avoit députez
frent une conclusion contre les flagellans, qui fut examinée & approuvée par toute l'université dans une afsemblée genérale le mardi d'après la Toussaints, c'està-dire, le troisséme de Novembre de la même année.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. Par le conseil des docteurs en théologie de Paris le roi -Par le conseil des docteurs en theologie de rans ie roi
Philippe défendit que les flagellans ne vinssenten FranCe sous peine de la vie; & ce sut aussi par ces docteurs st.

Redulf possiss.

Redulf possiss. que le pape fut pleinement informé de cette nouvelle Leod. c. 3. superstition; car ils lui envoyerent des députez pour ce fujet. Les flagellans disoient entr'autres folies que le sang qu'ils répandoient abondamment se mêloit avec celui de J. C. pour la rémission des péchez.

Comme le Jubilé réduit à cinquante ans devoit être l'année suivante, le pape Clement crut à propos d'en rafraîchir la mémoire par une bulle qu'il envoya à tous les évêques, & qui contient celle qu'il avoit donnée le vingt-leptième de Janvier 1343. Celle-ci est du dix-hui- Sup. 11.14 tieme d'Août 1349. & ajoûte seulement ordre aux évêques de la publier dans leurs diocèles, afin que tous les fidéles se disposent à gagner l'indulgence.

L'effet de ces bulles fut grand, & le concours de M. Vill. I. e. 56. pelerins à Rome prodigieux. L'ouverture du Jubilé se fit à Noël 1349. où l'on comptoit 1350. car l'année commençoit à Rome par cette fête, comme on voit dans la bulle du premier Jubilé de 1300. Or cette an- Sup. liv. 1xxx1x. née le froid fut extrême, mais la dévotion & la pa- ". 69. tience des pelerins étoit telle, que rien ne les arrêtoit, ni les glaces, ni les neiges, ni les eaux, ni les chemins rompus. Ils étoient pleins jour & nuit d'hommes & de femmes de toute condition. Les hôtelleries & les maisons qui se rencontroient sur les chemins n'étoient pas suffisantes pour y contenir les hommes & les chevaux, & leur donner le couvert. Les Allemands & les Hongrois plus accoûtumez au froid se tenoient dehors, & passoient la nuit serrez ensemble à grandes troupes avec de grands feux. Les hôteliers ne pouvoient

1200

repondre à tout le monde, non-feulement pour donner du pain, du vin & de l'avoine, mais pour recevoir de l'argent; & il arriva fouvent que les pelerins voulant continuer leur voyage, laifferent l'argent de leur écot fur la table, & aucun des paffans n'y touchoit, jufqu'à ce que l'hôte le vint prendre. Par le chemin il n'y avoit ni querelles ni bruits, mais ils compatifloient les uns aux aurres, s'aidoient, se consoloient avec patience & charité. Quelques voleurs du pays commencerent à en piller & à en tuer, mais les pelerins eux-mêmes se se-courant réciproquement, les tuoient ou les prenoient, & eles gens du pays faisoient garder les chemins.

On ne crut pas possible de compter le nombre des pelerins: mais par l'estimation des Romains le jour de Noël, les fètes solemnelles qui suivirent, & pendant le carême jusqu'à Paques, il y en eut continuellement à Rome depuis un million jusqu'à douze cens mille. A l'Ascension & à la Pentecôte plus de huit cens mille. Mais quand l'été vint, les pelerins commencerent à manquer par l'occupation de la récolte, & le chaud excessif; & toutefois le moins de pelerins qu'il y eût, fut de deux cens mille étrangers. Les ruës de Rome étoient continuellement si pleines qu'il falloit suivre la foule, soit à pied soit à cheval. Les pelerins offroient tous les jours de la visite à chacune des trois églises qui plus qui moins suivant leur dévotion.

Le dimanche de la passion on montra pour la premiere fois le suaire de N. S. c'est-à-dire, l'image portée par la Véronique: & alors la presse fur si grande dans l'église de saint Pierre que plusieurs surent étoussez en ma présence. Ce sont les paroles de Henri moine de Rebdorf, par lesquelles il semble montrer que dès lors on

attribuoit

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. attribuoit le nom de Veronique à la femme que les peintres représentoient portant la sainte face de N. S. & An. 1350. Chossel. moisse dont on a fait ensuite une femme essective & une sainte: 1 Janvier 2. au lieu que le nom de Veronique signifie l'image mê-205. me de la fainte face, ainsi nommée des le temps du pape Innocent III. Matthieu Villani ajoûte que pour la con- Sup. liv. 1xxva solation des pelerins on montroit le saint suaire tous ". 11. les dimanches, & toutes les fêtes solemnelles, & qu'il

y eut quelquefois jusqu'à douze personnes écrasées dans

la presse. Les Romains étoient tous devenus hôteliers, donnant leurs maisons aux pelerins à cheval, & leur faisant payer le gîte fort cher tant pour eux que pour leurs chevaux. De plus il falloit que les pelerins pourvussent à leur nourriture, & les Romains pouvant avoir les vivres en abondance & à bon marché, eurent la malice de tenir fort chers toute l'année le pain & le vin & la viande : faisant défenses aux marchands d'en apporter de dehors, pour vendre le leur plus cher. A la fin de l'année comme au commencement la multitude des pelerins fut plus grande; & alors vinrent les grands feigneurs, les dames & les personnes considérables d'Italie & des autres pays. Aux derniers jours on dispensa tous ceux qui se trouverent à Rome de ce qui leur manquoit du temps de leurs stations, afin que tous pusfent gagner l'indulgence.

Pendant le cours de cette année le cardinal Anni- Rain. n. 3. 4. bal de Cecano évêque de Tusculum, vint à Rome en M. Fill 1. e. 88. qualité de légat, afin de pourvoir à la tranquillité publique & à la commodité des pelerins. Mais les Romains en furent mécontens, parce qu'il donnoit des dispenses pour abreger le temps des stations : ainsi les Tome XX.

Pelerins faisoient à Rome moins de séjour & de dépenie. Plusieurs sois comme il étoit dans son logis ils y tirerent des sleches, & firent insulte à ses domessiques, & les attaquoient quand ils marchoient par la ville. Le légat indigné partit de Rome, & s'en alla en Campanie: mais il mourut en chemin empossonné avec plusieurs

des fiens.

Plufieurs princes repréfenterent au pape qu'ils ne pouvoient aller à Rome gagner le Jubilé: entr'autres les rois de Cattille, d'Arragon, de Portugal, & de Chipre, & le Duc d'Autriche. C'est pourquoi ils demandoient en grace au pape qu'ils pussent gagner l'indulgence d'une autre maniere. Le pape différa de leur répondre, & manda seulement au Duc d'Autriche Al-

14. 1350. n. z. bert, qu'il en délibéreroit avec les cardinaux. Enfuite il fit cette réponse à Hugues roi de Chipre : Nos freres les cardinaux confidérant que cette indulgence est accordée non-seulement pour le salut des ames, mais encore pour l'honneur des saints, n'ont aucunement voulu confentir qu'on l'accordat à personne , qu'à ceux qui visiteroient leurs églises. La lettre est du quatorziéme d'Août. Depuis le pape permit à Jean archevêque de Brindes inter-nonce en Sicile, de donner l'indulgence de Jubilé à trente personnes, à condition que s'ils avoient effectivement résolu d'aller à Rome, & avoient été retenus par des empêchemens légitimes, ils payeroient la fomme à laquelle seroient évalués les frais de leur voyage, pour être employée à l'augmentation de la foi, & en autres œuvres pies, suivant la disposition du pape.

Mar. lib.xvi. .. Le roi de Castille étoit Alfonse XI. surnommé le M. Vill. 16. 41, justicier. Il n'avoit garde d'aller à Rome gagner le Ju-

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. bilé, étant occupé au fiége de Gibraltar dès l'année

précédente ; il étoit prêt de le prendre , quand la peste An. 1350. le mit très-violemment dans son armée, & il en mourut lui-même le vingt-sixiéme de Mars âgé de trentehuit ans. On croit que s'il eût vêcu, il eût achevé de chasser les Mores d'Espagne. C'étoit un grand prince; si ses vertus n'eussent été obscurcies par un concubinage de vingt-quatreans avec Leonor de Gusman. Il eut pour successeur son fils Pierre âgé de quinze ans depuis surnommé le cruel.

Cependant le pape envoya des nonces à Constantinople comme il avoit promis à l'empereur Cantacuze- Négociation ne en 1348. Ces nonces furent deux évêques Guillau- Cantacuzene. me Emergat de l'ordre des freres Mineurs, évêque de Sup. 11. 42. 1349. 11. Kiffaure en Crete, & Gaspert ou Hugues de Spert de 121. 6º Reg n. Pordre des freres Prêcheurs, évêque de Ceneda dans Raia, 1350 n. l'ordre des freres Prêcheurs, évêque de Ceneda dans la Marche Trevisane : leur commission est du treiziéme Février 1350. & le pape les chargea de deux lettres de la même date, l'une à Cantacuzene, l'autre à Assan capitaine de Constantinople. Ils furent très-bien reçus de Cantacuzene, qui en parle ainsi dans son histoire.

Le pape ayant traité avec tout l'honneur convena- Lib. tv. c. 9. ble les ambassadeurs de l'empereur, les renvoya, & avec eux deux évêques très-vertueux l'un & l'autre, & parfaitement instruits des lettres humaines : ce qui les rendoit très-agréables en conversation, & très-capables de persuader. Aussi l'empereur prenoit-il plaisir de s'entretenir avec eux tous les jours, & eux de leur côté avoient grand soin d'écrire tout ce qu'il leur disoit chaque jour sur le sujet de leur commission, pour en faire leur rapport au pape. Et ensuite après avoir dit ce que

An. 1350.

les nonces propoferent de la part du pape tant sur la guerre contre les insidéles, que sur l'union des églifes, il ajoûte : L'empereur commença par témoigner sa reconnoissance envers le pape pour l'assection qu'il lui portoit, & la disposition où il étoit d'agir contre les enmeis des Chrétiens; puis il continua : La guerre contre ces barbares me réjoüit doublement, tant parce qu'elle sera utile à toute la Chrétienté, que parce que j'y prendrai part moi-même. Car je prétens y employer mes vaisseaux, mes armes, mes chevaux, mes sinances & tout ce qui est à moi, m'estimant heureux d'y exposer ma propre vie.

p. 785.

Quant à l'union des églises, je ne puis exprimer à quel point je la désire. Je dirai seulement que s'il ne falloit que me faire égorger pour y parvenir , je présenterois non-seulement ma tête, mais le coûteau. Toutefois une affaire de cette importance demande une grande circonspection: puisqu'il ne s'agit pas d'un intérêt temporel, mais des biens célestes & de la pureté de la foi. Il ne faut pas s'en fier à foi-même, comme si on pouvoit seul arriver à une si haute connoissance : c'est ce qui a produit originairement la division des églises. Car si ceux qui les premiers ont introduit les dogmes que soûtient à présent l'église Romaine, au lieu de se fier à eux-mêmes, & mépriser les autres prélats, leur avoient laissé la liberté d'examiner, le mal n'auroit pas fait tant de progrès. S. Paul communiqua aux apôtres ce qu'il enseignoit, craignant, comme il dit, de courir en vain.

Gal. 11. 2.

La conduite contraire n'a pas réuffi à l'empereur Michel le premier des Paléologues, & n'a fait qu'augmenter la division: moi-même je ne crois pas qu'on LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIE'ME. 101
me perfuadăt jamais avant la définition d'un concile
universel de m'attacher à des nouveautez, ou d'y
contraindre les autres. Ceux que l'on veut forcer, 1776.
commencent par boucher leurs oreilles pour ne pas entendre le premier mot. Je ne crois pas que vous-même
déssiles vous sier à moi touchant ma créance, si je pasfois à votre doctrine ainsi facilement & sans examen.
Car quelle constance-peut-on avoir touchant les choses
récentes à celui qui n'est pas sermement attaché aux opinions qu'il a reçües de ses ancêtres, & dans lesquelles is

a été nourri?

Je crois done qu'il faut, si vous le trouvez bon, tenir un concile universel où se trouvent les évêques d'Orient & d'Occident. Si on le fait, Dieu est fidéle, il ne permettra pas que nous nous écartions de la vérité. Or si l'Asie & l'Europe étoient comme autrefois foûmises à l'empire Romain, il faudroit assembler chez nous le concile : mais à présent il est impossible. Le pape ne peut venir ici, & il ne m'est pas facile de me tant eloigner à cause des guerres continuelles. Si donc le pape le trouve bon, nous nous assemblerons en quelque place maritime au milieu de nous, où il viendra avec les évêques d'Occident, & moi avec les patriarches & les évêques de leur dépendance. Si le pape en est content, qu'il m'envoye incessamment quelqu'un pour me le faire sçavoir, & marquer le lieu & le temps de l'assemblée. Car il ne me faudra pas peu de temps pour faire venir les patriarches & les évêques.

Les nonces contens de cette réponde, & ayant reçu les préfens de l'empereur s'en retournerent. Ils rendirent compte au pape de leur voyage, & lui montrerent le journal qu'ils avoient écrit. Le pape envoya promptement à l'empereur dire que la proposition de tenir un concile lui paroissoit très-bonne; mais qu'il falloit assembler les évêques de sa dépendance pour convenir du temps & du lieu. Peu de temps après il écrivit encore à l'empereur, le priant de ne pas attribuer à sa négligence le délai du concile. Je ne souhaite rien plus, ajoûtoit-il, que l'union des églises, mais les princes d'Italie & les plus grands rois de nos quartiers sont en guerre, & prêts à s'attaquer l'un l'autre avec de nombreuses armées, & il est de mon devoir comme pere commun, de procurer la paix entr'eux : après quoi je n'aurai rien plus à cœur que ce qui regarde le concile & la paix des églises. Sur cette réponse l'empereur envoya Jean de l'ordre des freres Prêcheurs de Galara près de Constantinople pour remercier le pape de ces bonnes dispositions, & le prier d'y perlévérer : mais la mort du pape dissipa ce projet de concile.

LIL Cependant Conflantinople avoit changé de patriar-Callife parin-che. Ifidore tomba malade de honte & de chagrin du che de Contlan-mauvais fuccès de fes prétenduës prophéties; car il prekine Grag. lis. noit fes fonges pour des révélations, & en faifoit les

xviii.e.i.e.i.e. regles de fa conduite : ce qui étoit ordinaire aux Pa-Hiß. Byr. 10. 1. lamites. Après donc une longue maladie il mourut à la fin de l'an 1349, ayant tenu le fiége de Constantino-

la fin de l'an 1349, ayant tenu le fiége de Constantinople deux ans sept mois , & quinze jours. Les Palamites eurent grand soin qu'on lui donnât un successeur de leur secte, & après plusseurs ligies qui leur surent proposés , l'empereur sit venir du mont-Athos un moine nommé Calliste , ami de Palamas , & nonobflant la répugnance de plusseurs évêques , le sit ordonner patriarche. C'étoit un homme ignorant & sé-

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME vére jusqu'à la dureté: c'est pourquoi, avant que trois mois fussent passez depuis son ordination, la plûpart des évêques le féparerent de sa communion, protestant avec serment qu'il étoit Messalien. Il le nioit aussi avec ferment, & accusoit de divers crimes ses accusateurs : l'un avoit ouvert des sépulcres, l'autre avoit péché avec une femme, l'autre tenoit l'hérésie des Bogomiles, l'autre avoit vendu le sacerdoce à des hommes infâmes. Ce schisme dura long-temps, mais enfin l'empereur Cantacuzene se rendit médiateur entre le patriarche & les évêques, & leur perfuada de se pardonner récipro-

An. 1350.

Le roi Philippe de Valois mourut le 22. d'Août LIII. 1350. après avoir regné vingt-deux ans, & Jean son pe de Valois. fils aîné duc de Normandie, lui succéda. Il fut sacré fross. 15. lean roi de Fr. fross. 15. c. 151. de Reims la même année le dimanche vingt-sixiéme de C. Nang. p. 81.4. Marlet. 1. 1. p. Marlet. 1. 15. Septembre par l'archevêque Jean de Vienne, qui mou-614-H.Rebdo.p.440. rut le quatorziéme de Juin suivant. Le roi Jean après Via PP. p. 259. fon facre, alla à Avignon visiter le pape, qui à sa priere, 891. fit douze cardinaux le vendredi des quatre-temps 17. de

quement, & se désister de leurs accusations.

Décembre cette même année. Le premier fut Gilles Alvarès d'Albomos, archevê-

que de Tolede depuis l'an 1337. Il fut fait cardinal dinaux. prêtre du titre de faint Clement. Le second cardinal fut 1. 767. Pastour de Sarrats ou Sarrefeuderi en Vivarès de l'ordre des freres Mineurs évêque d'Assise, puis archevêque d'Embrun, & cardinal prêtre du titre de saint Marcellin & saint Pierre. Le troisième fut Raimond de Canillac du diocèse de Mende, chanoine régulier de l'ordre de saint Augustin, prévôt de l'église de Maguelone, p. 808. 895. puis archevêque de Toulouse en 1345. & enfin cardinal prêtre du titre de sainte Croix en Jérusalem. Le

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. quatrieme fut Poitevin de Montesquiou Gascon du An. 1350. diocèle d'Auch, docteur en droit civil. Il fut prep. 897. mierement évêque de Basas en 1325. en 1334. Jean XXII. le fit évêque de Maguelone, & quatre ans après, sçavoir le vingt-septiéme de Janvier 1339. Benoît XII. le transféra au siège d'Albi. Il fut cardinal prêtre du titre des douze apôtres. Le cinquiéme fut Nicolas de Capoche noble Rop. 829. main. En 1341. Benoît XII. le nomma évêque d'Utrect, mais il y renonça ensuite, & Clement VI. le fit évêque d'Urgel en 1348. Il fut cardinal prêtre du titre de saint Vital: mais on le nommoit communément le p. 900. cardinal d'Urgel. Le sixième fut Pierre de Cros Limoufin , docteur en théologie , proviscur de la maison de Sorbonne & doyen de l'église de Paris. En 1343. Clement VI. le fit évêque de Senlis, d'où fix ans après il passa au siège d'Auxerre, demeurant toujours provileur de Sorbonne. Il fut cardinal prêtre du titre de 2.901. faint Martin-aux-Monts. Le septiéme fut Ponce de Villemur Gascon, chanoine régulier, bachelier en droit canon : il fut fait évêque de Pamiers en 1348. & prêtre cardinal du titre de faint Sixte. Le huitième fut Guillaume d'Aigrefeüille, né près saint Superi au diocèse de Limoges. Dès sa premiere jeunesse il fut moine Benedictin à Beau-lieu sur la Dordogne : mais le pape Clement dont il étoit parent, étant alors archevêque de Rouen le prit bientôt auprès de lui, & il lui demeura toujours attaché. En 1346. il fut nommé par le pape à l'archevêché de Sarragoce, & quoiqu'il ne fût point sacré pour cette église, on ne laissa pas de le

nommer le cardinal de Sarragoce, depuis qu'il fut car-

dinal prêtre du titre de fainte Marie au de-là du Ti-

p. 380.

Delinety Goog

bre.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. 101 bre. Le neuvième fut Gilles Rigaud de Roussi abbé de faint Denis dès Pan 1348. Il fut cardinal prêtre du titre AN. 1350. de sainte Praxede, & le pape lui envoya le chapeau Felili. lib. v. n. rouge qu'il reçut à Paris au palais en présence du roi 19. Jean le jour de Paques fleuries dixième d'Avril 1351. Frois. 16.153. par les mains des évêques de Laon & de Paris, suivant la commission qu'ils en avoient du pape. Ce cardinal

mourut à ce qu'on croit la même année.

Le dixième fut Jean du Moulin, ou plutôt de la Molineirie. Il naquit en Limousin, & entra dans l'ordre des freres Prêcheurs à Brive-la-Gaillarde, & étant docteur en théologie, il fut établi inquisiteur à Toulouse en 1344. Trois ans après il fut maître du sacré palais, puis général de l'ordre en 1349. & enfin cardinal prêtre du titre de fainte Sabine. Les deux derniers ne furent que cardinaux diacres. L'onziéme Rainald des Ursins Romain, archidiacre de Liége, & notaire du p. 907. pape ; son titre fut faint Adrien. Le douziéme & dernier cardinal fut Jean d'Euse fils du vicomte de Carman, & petit neveu du pape Jean XXII. il fut p. 90%. chanoine de l'église de Tours, & notaire du saint siège : son titre de cardinal fut saint George au voile d'or.

Le jour de Noël, qui cette année 1350, étoit un samedi, le pape donna les ordres sacrés à Humbert, phin patriarche. Dauphin de Viennois, dont il faut reprendre l'histoire p. 156. 890. de plus haut. Ce prince étoit un homme mou & esse. M. Ill. 1. 1. 16. Mill. 1. 1. 16. miné, de peu de courage & de sermeté, qui vécut de de plus haut. Ce prince étoit un homme mou & esse. Mill. 1. 1. 16. miné, de peu de courage & de sermeté, qui vécut de de plus de la despes de la fat de quelque temps dans la débauche : puis il voulut por-131ter les armes, & fut chef de la Croisade contre les Turcs, dont il revint avec peu de réputation, comme nous l'avons vû. Mais avant ce voyage se trouvant veuf sans

Tome XX.

An. 1350: enfans, & chargé de dettes, il céda fon Dauphiné au roi Philippe de Valois en 1343; moyennant une grande fomme d'argent. A fon retour il ratifia ce traité, se défaisissant du Dauphiné pour en mettre en possession Charles petit-fils du roi Philippe, & depuis roi; & c'est depuis ce temps que le fils ainé du roi de France héritier présomptif de la couronne a toujours porté le titre de Dauphin.

La ratification se fit en 1349. à Lyon chez les freres Précheurs, dont le Dauphin Humbert prir Bhabit & Précheurs, dont le Dauphin Humbert prir Bhabit & Précheurs, dont le Chartreux. Enfuite le pape à l'instance priere du roi Jean le sit pa triarche titulaire d'Aléxandrie : & de peur qu'il ne prétendît revenir contre le traité qu'il avoit fait avec le roi, le pape lui donna les trois ordres sacrez tout

H.Robel p. 440. de suite à sa sête de Noël 1350. A la messe de la nuit il Pordonna sous-diacre, à celle du point dujour diacre, & à la derniere prêtre. Ensuite l'archevêché de Reims vint à vaquer par le décès de Hugues d'Arci qui Monto. III. 30. avoit succédé à Jean de Vienne. Hugues fut premiere-

Madia. Ilia vs. avoit fuccédé à Jean de Vienne. Hugues fut premièrement moine Benedictin à Fleuri-fur-Loire, puis abédé de Ferieres, évêque de Laon, & enfin archevêque de Reims. Il fut un des trois évêques qui fonderent à Paris le collége de Cambrai, & il mourut le dix-huitiéme de Février 1351. c'est-à-dire, 1352. avant Pàques. Alors le pape Clement donna au Dauphin Humbert la commande ou administration perpétuelle de l'église de Reims, dont il joût trois aus, & mourut le 22. de Mai 1355.

1.VI. Au commencement de l'année 1351. le roi Jean Prifongies Mo-étant logé à Ville-neuve près d'Avignon, le Rône en-Bal Capin. 2. tre deux, y fit faire un Tournoi où se trouva toute la p. 1038. An. 1351.

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. cour du pape. Alors le roi se donna tout entier aux affaires de la province de Languedoc, & ne refusoit audience à personne. Le vingt septiéme de Janvier le vicaire géneral de l'archevêque de Toulouse Etienne Aldebrand vint de la part de ce prélat se plaindre de la rigueur excessive dont les moines usoient envers ceux d'entr'eux qui commettoient de grandes fautes, les mettant en une prison obscure & perpétuelle qu'ils appelloient Vade in pace. Ils ne leur donnoient pour nourriture que du pain & de l'eau, & leur ôtoient toute communication avec leurs confreres : enforte que ces malheureux mouroient toujours désespérez. Sur cette plainte le roi ordonna que désormais les abbez & les autres supérieurs des monasteres visiteroient & consoleroient deux fois le mois ces freres enfermez, & qu'il leur seroit permis de demander aussi deux fois le mois la compagnie d'un moine de la communauté. Il en fit expédier des lettres patentes dont il commit l'exécution au fénéchal de Toulouse & aux autres sénéchaux de Languedoc. Les freres Mineurs & les freres Prêcheurs se donnerent de grands mouvemens pour la révocation de cette ordonnance, & reclamérent l'autorité du pape: mais le roi demeura ferme, & voulut qu'ils obeifsent, ou qu'ils sortissent de son Royaume : ils exécuterent donc son ordre, mais avec grande répugnance.

La même année 1351. les cardinaux avec plusieurs autres prélats, & une grande multitude de curez s'é-les religieux Manleverent en cour de Rome contre les religieux Man-dians. dians, demandant leur suppression, & soûtenant for- p. 815. tement en confistoire que ces religieux n'étoient ni appellez ni choisis par l'église ; qu'il ne leur apparte-

An. 1351.

noit pas de prêcher, d'otiir les confessions, & de donner la sépulture, d'islant que ce dernier article les avoit
fort enrichis. Un cardinal sit un grand discours sur ce
sujet, sans que les Mandians, qui étoient présens,
dissent rien pour lui répondre: mais le pape prit leur
désense, à dit: Ces religieux ne sont pas si méprisables que vous prétendez, ils tiennent leur vocation de
Dieu & de l'église, étant appellez pour aider à la conduire. On ne doit pas moins les compter entre ses ministres pour être venus plus tard, comme saint Paul
bien qu'appellé le dernier, est du premier rang entre
les apôtres.

Le pape continua adressant la parole aux prélats. Que prêcheriez-vous au peuple si ces freres gardoient le filence? Parleriez-vous de l'humilité? vous qui entre toutes les conditions du monde êtes les plus superbes & les plus pompeux dans vos montures, & tout le reste de vos equipages. Parleriez-vous de la pauvreté? vous qui êtes si tenans & si avides que tous les bénéfices du monde ne vous suffisent pas? Je ne parle point de la chasteté, Dieu connoît la conduite de chacun, & comment plusieurs flatent leurs corps, & vivent dans les délices. Plusieurs d'entre-vous haissent les Mandians, & leur ferment la porte, de peur qu'ils ne voyent comment ils vivent : tandis qu'ils font du bien à des boufons & à des infâmes. Vous ne devez pas trouver mauvais si les Mandians ont reçu quelques biens dans le temps de la mortalité derniere, pour le foin qu'ils ont pris des malades & des mourans que plusieurs curez abandonnoient. S'ils ont fait quelques bâtimens, c'est plutot pour l'ornement de l'église, que pour leur commodité particuliere : mais vous voudriez tout avoir

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. pour l'employer, Dieu sçait à quels usages. Voità pour-

quoi vous en voulez à ces pauvres religieux. Enfin le An, 1351. pape leur représenta les maux qui arriveroient à l'église, s'il leur accordoit ce qu'ils demandoient contre les Mandians; & conclut en disant, qu'ils missent par écrit leurs plaintes de part & d'autre, & qu'il leur donneroit de

bons commissaires.

Si l'on se plaignoit de la rigueur des prisons monasti-

ques, on se plaignoit au contraire de la douceur de cel-cleres. les des clercs criminels. On le voit par une lettre de 1028. Simon Islip archevêque de Cantorbéri à Raoul Strafort évêque de Londres, où il dit: Au dernier parlement, nous nous plaignions des juges féculiers qui condamnent, & font exécuter à mort des clercs & même des prêtres. Mais on nous répondit que les clercs fous prétexte de leur privilége, sont plus hardis à commettre des crimes; & que quand ils sont pris ou du moins accufez & convaincus, le juge ecclésiastique les reclame, on les lui remet avec respect : mais il les fait garder négligemment; & ils font si bonne chere dans la prison, qu'au lieu d'être une peine, c'est pour eux un lieu de délices, & ils en fortent plus méchans qu'auparavant. Quelques-uns quoique notoirement coupables & chargez de crimes inexcufables font reçus fi facilement à la purgation canonique, qu'ils conservent l'espérance de recommencer leur premiere vie. Et ce mauyais exemple est pour les autres clercs une tentation de commettre des crimes au préjudice de la paix du Royaume.

Par ces railons, de l'avis de nos freres les évêques qui étoient en ce parlement, nous avons ordonné ce qui suit : Les juges ecclésiastiques de notre province

de Cantorbéri auront soin de faire garder convenablement les clercs qui leur seront remis en vertu du privilége clerical, fuivant la qualité des personnes, & des crimes; ensorte que la prison leur soit une peine. Si ce sont des malfaicteurs notoires & diffamez publiquement, de maniere que leur délivrance puisse caufer du scandale dans l'église, & du danger dans l'état, on les nourrira de pain & d'eau le mercredi, le vendredi & le samedi : les autres jours , du pain & de la petite biere ; le dimanche , quelque légume de plus ; sans qu'on puisse y rien ajoûter pour quelque cause que ce soit. Que si les prisonniers sont innocens, ils ne pourront être reçus à la purgation canonique qu'après des informations exactes faites juridiquement sur les lieux. La lettre est du dix-huitieme de Février 1351.

Vers le même temps le pape Clement accorda au roi Privilégesauroi de France Jean & à la reine Jeanne sa seconde semme gerant. 4 p. diverfes graces spécifiées dans les lettres. rar la pro-27, 67. 6. 26. Da Tilla p. 42. miere en date du vingt-neuviéme d'Avril 1351. il leur

permet de faire célébrer l'office divin pour eux, & leur fuite dans les lieux interdits. Par la seconde, il leur permet de se choisir un confesseur capable qui pourra les absoudre même des cas pour lesquels il faudroit confulter le faint siège. Il accorde au confesseur plusieurs autres pouvoirs que l'on peut voir dans ces bulles. Enfin il permet à tous les clercs commensaux de la maison du

roi, de dire l'office à l'usage de l'église de Paris.

Cinq ans auparavant le même pape avoit accordé

au roi Jean, encore duc de Normandie, la permission de toucher les choses saintes pour satisfaire sa dévotion, excepté le corps de N. S. Et quand votre confesseur, ajoûte-t'il, ou un autre prêtre vous donnera la fainte

LIVRE QUATRE-VINGT-QUINZIEME. communion, il pourra aussi vous donner le précieux

fang, nonobstant tout statut ou usage contraire; & cela, votre vic durant, quand même vous seriez roi. La lettre est du vingt-uniéme de Juin 1344. & l'année suivante il accorda la même grace à Eude duc de Bourgogne. Or il recommande à l'un & à l'autre que le prêtre qui lui donnera la communion fous les deux espèces, le fasse avec tant de sécret & de précaution, qu'il ne puisse rien

se répandre du précieux lang hors les vases lacrez, & qu'il n'en puisse arriver aucun scandale.

La communion sous les deux especes étoit encore Mabill. Muss. dans lufage ordinaire au commencement du douzième ld. affa SS. fac. siécle : mais dans le siécle suivant l'usage étoit presque 3-p. 1. pref. n. 75universel dans l'église Latine, que les laïques ne communioient que sous l'espece du pain : comme dit expressément Alexandre de Alès, fans que nous voyons aucune constitution ni aucune loi pour ce changement qui s'est introduit insensiblement.

Question fur le Vading. n. 1 3.

Cette année s'émut une question entre les freres Mineurs & les freres Prêcheurs touchant le fang de J. C. sang de J. C. Le jour du vendredi-saint quinziéme d'Avril, François Baïle gardien des freres Mineurs à Barcelone dit publiquement en chaire dans son monastere, que le sang de J. C. répandu à sa passion sut séparé de la divinité; & par conséquent qu'il n'étoit point adorable du culte de latrie dans les trois jours de sa mort. Nicolas Rosel de l'ordre des freres Prêcheurs alorsinquisiteur au royaume d'Arragon en écrivit à Jean du Moulin auparavant général de l'ordre, & alors cardinal du titre de fainte Sabine, qui en avertit le pape Clement ; & le pape Emer dirett. p. après une assemblée solemnelle manda par ses lettres 262.9.10 patentes à l'inquisiteur de faire révoquer publique-

Vid. Bal. vita.

ment cet article, comme erroné & sentant l'hérésie. An. 1351. & le condamner solemnellement. Ce que l'inquisiteur exécuta dans l'église cathédrale de Barcelone. S. Pierre & faint Jean allant au fépulcre, auroient pu agiter cette question, s'ils n'eussent été occupés de pensées plus férieuses: mais je n'en vois plus l'usage depuis la résurrection de N. S. si ce n'est à l'occasion de quelque pré-Sup. liv. 1XXII- tenduë relique, comme celle que Henri III. roi d'Angleterre reçut en 1247.

## LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME.

'E M PEREU R Jean Cantacuzene promettoit depuis , quatre ans de convoquer un concile général pour Niceph. Grec appailer les troubles de l'églife, particulierement ceux lib. xviii. 6. 3. Cantacuz. iv.c. de la Gréce excitez par Gregoire Palamas: mais il se réduisit à assembler les évêques de Thrace, parce que c'étoit la seule province qui restât à l'empire de Constantinople. Encore ne les appella-t'il pas tous, mais ceux qui favorisoient Palamas, la plûpart moines rustiques & ignorans. Nicephore Gregoras alla trouver l'empereur, & s'efforça de le détourner de faire tenir ce concile; & n'ayant pû rien gagner sur ce prince, il résolut de s'exposer à tout pour la désense de la religion, & commença par prendre l'habit monastique pour montrer qu'il renonçoit à la cour. Le jour du concile étant venu, qui étoit le 27. de mai 1351. des le grand matin plusieurs catholiques vinrent trouver Gregoras; la plûpart menoient depuis long-temps la vie monastique, quelques-uns étoient accablez de vieillesse, & tous venoient avec un grand zele pour la défense de la vérité.

Greg. c. 4.

c. s.

Entre

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. 113

Entre eux se distinguoient le métropolitain d'Ephese agé de plus de quatre-vingt ans, mais encore vigoureux de corps & d'esprit. L'archevêque de Gano étoit aussi un venérable vieillard, mais chasse depuis longtemps de son siège. L'évêque de Tyr y vint aussi ayant en main les decrets faits autresois par le Patriarche d'Antioche contre l'erreur de Palamas; & chargé d'expliquer de vive voix les intentions du patriarche. Les disciples de Gregoras, & leurs disciples ne manquerent pas de se ranger auprès de lui en cette occasion, & plusseur autres qu'il n'avoit jamais vús. Leur nombre augmenta encore par ceux qui les suivirent comme ils marchoient au palais.

Ils y entrerent fur les huit heures du matin, & des . 6. licteurs portant les faisseaux de verges avec les haches, accoururent' & les arrêtérent dans le vestibule, disant que l'empereur étoit empêché. C'est qu'il étoit à table avec les Palamites, aufquels il donnoit un grand repas. Il étoit midi quand on fit entrer Grégoras & sa troupe dans la salle de l'empereur Alexis, où les Palamites étoient déja assis, & l'évangile placé au milieu. L'empereur l'adora, puis il s'assit & sit asscoir les catholiques, & commença à parler, mêlant à son discours des fermens & des imprécations contre lui & contre ses enfans, s'il favorisoit un parti plus que l'autre. Il déclama fortement contre Barlaam, Acyndinus & les autres adverfaires de Palamas, & menaça d'être plus févére qu'il n'avoit été par le passé : soûtenant qu'ils devoient ou acquiescer à la condamnation de Barlaam, ou être condamnez avec lui.

Grégoras parla ensuite pour répondre à l'empereur, & lui adressant la parole, il fit un long discours, où il Tome XX. P

AN. 1351.

Ment le nom de Barlaam, comme s'il étoit caufe de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre qu'il foditient, & il ufe de cetartifice pour tromper les fimples, s'eachant que Barlaam ett odieux à tous les Grecs, à caufe de la religion des Latins. Mais Palamas étoit dans cette erreur avant que Barlaam vint à

Sep. Iiv. 200. 2. Constantinople, & il assuroi devant moi & devant pluficurs autres, qu'il voyoit la substance de Dieu par les
yeux corporels; son maître Grégoire Drimys soûtenoit
la même proposition; & je leur montrois par les saintes écritures leur impertinence & leur ignorance, autant que le temps le permettoit, les chargeant de confusion. Dans la suite du temps Barlaam vint de Calabre sa patrie, demeurer avec les Grecs: il sut connu
des grands princes, & gagna leur amitié par sa science,
& vous sur plus agréable qu'à aucun autre. Quelque
temps après j'appris parun bruit public déja fort répandu, que Barlaam ayant trouvé à Thessalonique quelque
discours de Palamas, s'avoit repris d'avoir écrit & dit
expressioners qu'il voyoit la substance de Dieu par les

p. 18.2. yeux corporels. Après cela comment peut-il se prévaloir du nom de Barlaam qui étoit son ami lorsqu'il vim. 31. que je me suis toujours déclaré contre cet étranger vivant ou mort? Au reste ce n'est pas une raison d'absoudre Palamas, parce qu'il a été accusé par un Latin.
Nous ne sommes pas éloignez d'eux, parce qu'ils sont
Latins, mais à cause de certains reproches, qui étant mis
à part, nous ne resuserions point seur communion pour
tout le reste.

n. 38. Sup. Gregoras infifte enfuite fur la condamnation de Palamas par le patriarche Jean. Il exhorte l'empereur à LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIÉME. 115
rendre la paix à l'église en faisant brûler le livre de Palamas plein d'obscuries suivant le stille des hérétiques, qui ont grand soin d'envelopper leurs erreurs, au lieu que la verité est simple & facile à entendre. Gregoras finit sa longue harangue en promettant de s'expliquer plus au long, lorsqu'il aura plus de liberté. C'est ajoû-te-t'il, à Palamas à choisir ou d'embrasser avec nous la simplicité de la foi, ou de soustrir sans nous inquiéter que nous nous s'eparions de sa communion. Car ce n'est pas la coûtume de léglise de faire aucune violence, ni à ceux qui comme lui ne veulent pas suivre la vraye religion, n'i à ceux qui la suivent comme nous : ce seroit

L'empereur Cantacuzene fut fort offensé de ce dis- 6.2. cours, & fit trois reproches à Gregoras : qu'il détournoit la question évitant artificieusement de parler de la lumiere du Thabor; qu'il ne vouloit point que l'on traitât les matieres théologiques, enfin qu'il étoit d'une opiniâtreté infléxible. Gregoras s'attacha principalement à l'objection sur la lumière du Thabor, qui en effet étoit le fond de la dispute, & il dit : Cette question dont Palamas fait son fort, ne devoit jamais être agitée, & il n'allégue aucune autorité des peres pour appuyer son opinion. Il est depuis long-temps dans l'erreur des Iconoclastes, qui disoient qu'à la transfiguration la chair de N. S. fut changée en une lumiere incorruptible & en la divinité incréée. Mais qu'est-ce que cette lumière? "... Est-ce une substance & quelque chose de subsistant par soi-même? ou une qualité incorporelle & qui subsiste dans une autre chose? Si c'est une substance, est-elle angelique ou divine? & si elle est divine, comment a-t'elle été changée en la divinité ?

une conduite tyrannique.

An. 1351.

Grégoras, ou plutôt un auteur qu'il cite, s'étend sur ce raisonnement, mais il semble que ni l'un ni l'autre ne distinguoit pas assez la substance corporelle de la spirituelle, qui ne peuvent jamais être changée l'une en l'autre; & on pouvoit résuter Palamas par une voye bien plus courte, en lui sostenant que la lumiére du Thabor n'étoit pas moins corporelle & créée que celle du soleil; & quie ce qu'il y eut de surnaturel en ce miracle, su te leulement la maniere dont cette lumiére sur produite hors le cours ordinaire de la nature. Palamas ne pouvoit répondre rien de solide à cette objection.

Lib, xx. c. 1

Grégoras vint ensuite au second reproche de l'empereur, qui étoit de ne vouloir pas que l'on traitât les matieres théologiques. Sur quoi il dit en substance: Les canons portent que nous devons craindre de parler des choses de Dieu, & qu'il n'est pas permis à tout le. monde d'en discourir ; & personne ne peut nier qu'il est défendu d'examiner trop curieusement les loix de nos peres, & d'ébranler les bornes qu'ils ont posées dans l'églife. Il cita fur ce sujet plusieurs passages des peres, & vouloit continuer, quand il fut interrompu par l'empereur, qui après avoir préludé quelque temps, saissa à Palamas le soin de traiter cette matiere. Celui-ci se trouvant embarrassé, revint au sujet qu'il traitoit le plus volontiers, & dit : Quand j'entends direaux peres que la lumiére du Sauveur étoit incréée, & une autre divinité & une autre opération que la substance de Dieu : je ne puis me résoudre à dire que l'opération & la substance de Dieu foient la même chose; & je tiens pour incréés tous les effets miraculeux de cette opération, même la voix hu-

maine de l'anesse de Balaam. La premiere session du

. . . .

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME.

concile ayant duré jusqu'à la nuit, fut alors terminée, AN. 1351. & la suivante remise au troisséme jour. Grégoras dit, An. 13 que comme chacun se retiroit, le peuple chargeoit de malédictions Palamas & ses sectateurs, & combloit de loüanges ses adversaires, comme défenseurs de la foi : mais Grégoras est si passionné contre Palamas & contre Cantacuzene qu'il ne s'attire pas grande

créance.

La seconde session se tint au jour marqué trentième 6.6.7. de Mai. Grégoras qui ne vouloit pas y venir, y fut entraîné par ceux de son parti; mais quand ils furent entrez, ils l'abandonnerent intimidez par les menaces de l'empereur, & se retirerent peu à peu. L'empereur voulut d'abord les en empêcher, mais Palamas lui confeilla de les laisser aller. Ils sortirent donc, & Grégoras lui-même ; enforte que les Palamites demeurez les maîtres firent ce qu'ils voulurent. Ainsi fihit la seconde session. La troisséme se tint le huit ou le neuvième de Juin; & les catholiques la commencerent par leur profession de foi, puis ils lurent vingt articles extraits des livres de Palamas contenant ses erreurs. On commença à les examiner, mais après qu'on en eut vû & condamné trois, la nuit survint, & obligea de terminer la sesfion. Dans la quatrième & dernière on continua l'examen des vingt articles; Palamas fit lire quelques paf- 6.3. sages des peres pour autoriser sa doctrine, mais la plûpart falsifiez ou détournez de leur vrai sens. Enfin la doctrine de Palamas fut approuvée par le jugement du concile, & on impola filence aux catholiques, dont les deux évêques d'Ephele & de Gano furent dépolez & dépoüillez des marques de leur dignité. Cette seffion fut longue, & ne finit qu'aux flambeaux, quoi-

Lib, XXL c. t.

An. 1351 que ce fût vers la-mi Juin. Quelques jours après Grégoras eut ordre de garder son logis qui lui fut donné pour prison.

Suites du Concile.

Combef: aut
noviss.p. 135.

p. 146. D.

Les Palamites composerent un tome ou décret contenant le résultat de ce concile : mais cet écrit ne ressemble ni aux actes des anciens conciles ni à leurs définitions. C'est une longue déclamation contenant de grands lieux communs, des louanges de Cantacuzene, de Palamas & du patriarche Calliste, & quantité d'injures contre Barlaam, Acyndinus & Grégoras, le tout d'un stile très-passionné, & chargé d'une infinité de paroles, mais sans faits précis, ni même sans aucune dase. Palamas qui semble être l'auteur de cet écrit, s'efforce d'y justifier son imagination sur la lumiére du Thabor par plusieurs passages des peres Grecs, mais détournez de leur vrai sens ; & tous ses raisonnemens aboutissent à confondre les effets miraculeux de la puisfance divine avec l'opération qui en est la cause; & à distinguer réellement cette opération d'avec la substance de Dieu, comme les personnes divines sont distinguées entr'elles. Ce tome marque une cinquiéme fession après les quatre rapportées par Grégoras; & celleci fut sans doute des seuls Palamites, qui regardoient les autres comme juridiquement condamnez, & vou-

loient, disoient-ils, leur ouvrir une porte de pénitence.

En cette seffion on lut encore un grand nombre de paffages des peres; puis par ordre de l'empereur , le grand garde-chartes demanda les voix, & la sentence de la fession précédente sut confirmée. A la fin du tome sont les souscriptions: premierement des deux empereurs

Jean Cantacuzene & Jean Paléologue, puis de vingtquatre évêques, dont les trois premiers sont Callisse patriarche de Constantinople, Philothée métropolitain d'Héraclée qui fuccéda à Calliste dans le patriarcat. Gré-An. 1351. goire métropolitain de Thessalonique qui est Palamas. Ils prennent tous des titres vains & ambitieux suivant Pusage du temps ; comme l'humble Jacques métropolitain de Calcédoine hypertime & exarque de toute la Bithynie.

Environ deux mois après que le tome eut été dresse Greg. lib. xx1.6 & souscrit, les Palamites persuadérent à Cantacuzene de le consacrer, pour ainsi dire, par une cérémonie nouvelle & extraordinaire. Le jour de l'Assomption de Notre-Dame quinzième d'Août 1351. dans l'eglise de fainte Sophie à huit heures, après l'office du matin, on fit solemnellement la lecture du tome en présence du patriarche, des évêques, des prêtres, de tout le clergé; des Magistrats & de la plus grande partie du peuple : puis l'empereur revêtu de ses ornemens, mit de ses propres mains sur l'autel les deux volumes qui contenoient les trois tomes, sçavoir les deux contre Barlaam & Acyndinus, & ce dernier qu'ils comptoient pour le troifiéme.

En 1346. le pape envoya deux Légats au catholique d'Arménie, sçavoir Antoine évêque de Gaëte, & Jean Lettre du pape élû évêque de Coron, depuis archevêque de Pise. An-d'Arménie. toine mourut en chemin, & Jean rapporta au pape les 32. réponfes du catholique & de l'églife de la petite Arménie, sur lesquels le pape ayant délibéré avec les cardinaux, quelques évêques & quelques docteurs en théologie & en droit canon, écrivit au catholique en ces termes : Nous n'avons pû tirer de ces réponses, quant à plusieurs articles, ce que vous croyez nettement, soit par la faute de l'écrivain ou de l'interprete :

AN. 1351. (c'est pourquoi nous avons crû devoir faire les questions suivantes.

Croyez-vous que tous ceux qui au baptême ont reçû la foi catholique, & se sont ensuite séparez de communion d'avec l'église Romaine, sont schismatiques & hérétiques, s'ils persévérent opiniatrement à demeurer séparez de la foi de cette église; & que personne ne puisse être sauvé hors l'obédience du pape ? Croyezvous que faint Pierre ait reçu de J. C. la pleine puiffance de jurisdiction sur tous les sidéles, que toute la puilfance que les autres apôtres ont euë en certaines provinces ait été soûmise à la sienne; & que tous les papes successeurs de saint Pierre ayent la même puissance que lui? Croyez-vous qu'en vertu de cette puissance le pape puisse juger immédiatement tous les fidéles, & déleguer pour cet effet tels juges ecclésiastiques qu'il voudra? Croyez-vous que le pape ne peut être jugé de personne que de Dieu seul, & qu'on ne peut appeller de ses jugemens à aucun juge ? Croyez-vous qu'il puisse transferer les évêques, les abbez & les autres ecclésiastiques d'une dignité à l'autre, ou les dégrader & les déposer s'ils le méritent? Croyez-vous que le pape ne doive être foûmis à aucune puissance séculiere, même royale ou impériale, quant à l'institution, la correction ou la destitution ? que le pape seul puisse faire des canons généraux, & donner indulgence pleniere, & décider les doutes en matiere de foi? Ces questions font voir quelle idée la cour de Rome avoit alors de l'au-

torité du pape.

Le refle de la lettre, qui est très-longue, contient des questions sur les erreurs des Arméniens, soit particulieres foit communes avec les Grecs ou les Orientaux

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE ME. fur l'état des ames après la mort, fur les facremens & Peucharistie en particulier. Enfin le pape se plaint qu'ils An. 1351. n'ont point observé ce qu'ils avoient promis, & qu'ils ont méprifez les avis & les instructions de ses nonces & de ses légats. La lettre est du vingt-neuvième de Septembre 1351. En même temps le pape écrivit à Constantin roi d'Arménie le priant de tenir la main à l'acceptation & l'exécution de cette lettre, & lui donnant avis qu'il lui envoye six mille florins des deniers de la chambre apostolique, à prendre dans le royaume de Chypre:

A Damas l'émir qui gouvernoit la ville pour le sultan d'Egypte, voulant tirer de l'argent des Chrétiens, mis

n. 18.

fit mettre le feu en deux endroits de la ville ; & après qu'il fut éteint, il supposa que les Chrétiens l'avoient fait exprès, s'en prit aux plus riches d'entr'eux, qui étoient en grand nombre, & les fit mettre à la question. Quelques-uns par la violence des tourmens confesserent qu'ils l'avoient fait afin de chasser les Sarrafins; & ceux qui voulurent se garantir de ce péril, donnerent à l'émir quantité d'argent; ils furent en si grand nombre qu'il en tira de grandes richesses; & quant aux autres il leur donna le choix de renier la foi de I. C. ou de mourir en croix. Plusieurs reniérent, mais il y en eut vingt-deux qui demeurerent fermes dans la foi ; & l'émir les fit attacher à des croix , & mener par la ville sur des chameaux; & ils vêcurent troisjours en ce tourment. On menoit le pere crucifié devant son fils renégar, & le fils devant son pere : les renégats privient avec larmes les crucifiez de se délivrer de cette cruelle mort, & d'embrasser la religion de Mahomet : mais les martyrs demeuroient fermes, &

Tome XX.

désavouoient les apostats, ne les reconnoissant plus An. 1351. pour leurs parens. Vous voulez, disoient-ils, nous ôter les biens de la vie éternelle, à laquelle vous avez renoncé lâchement par la crainte des peines temporelles; pour nous ce nous est un plaisir & une grace singuliere de pouvoir suivre notre Sauveur J. C. Ils moururent ainsi constamment dans les tourmens à la vue des insidéles : mais le fultan ayant appris cet action de son émir. le manda aussi-tôt, & le sit couper par le milieu du

pape avec le roi d'Arragon.

Le pape Clement étoit très-mécontent de Pierre roi d'Arragon, comme il paroît dans une lettre qu'il lui avoit écrit l'année précèdente, où il disoit : Dans vos états les églifes & le clergé sont opprimez, & la liberté ecclésiastique violée. Si quelqu'un porte des rescrits du faint siège adressez à des juges ecclésiastiques contre des laïques vos sujets, vos officiers ne lui permettent pas de s'en servir, ni aux juges de procéder en exécution. Il y a quelque temps que Bernard Alagnan chanoine de Valence, & notre nonce, prononça une fentence d'excommunication, & fit quelques autres poursuites contre des laïques vos sujets, qui resusoient opiniâtrement de lui payer ce qu'ils devoient à la chambre apostolique. Sur quoi vous fites venir devant vous le nonce Bernard; & après lui avoir dit plusieurs injures indignes de votre rang, vous le voulûtes' contraindre par de terribles menaces à révoquer ses procédures; & comme il le refusoit constamment, vous tirâtes l'épée contre lui : puis les assistans ayant retenu ce mouvement de colere, vous le fites mettre dans une obscure prison, dont vous ne le tirâtes que pour le traiter plus cruellement. Il fut mené sur le haut d'u-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. ne tour, où vos gens le tenant par les pieds le suspendirent en dehors la tête en-bas menaçant de le préci-An. 1351.

piter à la vue de son pere qui étoit au pied de la tour : c'est ainsi que le nonce fut forcé à révoquer ses procédures. Enfin vous avez méprilez les censures que vous aviez encouruës pour ne nous avoir pas payez le cens que vous nous devez à cause du royaume de Sardaigne & de Corfe. La lettre est du vingt-sixiéme de Novembre 1350.

Pour faire cesser ces plaintes, quelques cardinaux & Rain. 1351. 20 quelques commissaires tirez du conseil d'Arragon, sirent un traité qui porte en substance : Le roi promettra que-dans les terres de son obeissance, il n'empêchera point le libre exercice de la jurisdiction ecclésiastique, ni les fonctions des collecteurs & des autres officiers du pape. Le roi déclare que ce qui a été fait à Perpignan contre Bertrand d'Alayan collecteur du pape n'a point été au mépris du pape, il en demande absolution, & quant à celle de ses officiers, le pape en ordonnera ce qui lui plaira. Le pape accordera au roi pour les besoins du royaume la levée d'un subside volontaire sur les prélats & les autres ecclésiastiques. Le roi observera le concordat fait par l'évêque de Tusculum touchant les arrérages du cens dû pour le royaume de Sardaigne. Le roi supplie le pape pour l'utilité des églifes & le falut des ames, de renvoyer les prélats qui sont en cour de Rome, & les obliger à la résidence en leurs églifes. Il le prie auffi de pourvoir aux prélatures & aux bénéfices de personnes du pays. Le roi nomma ses procureurs pour l'exécution de ce traité, qui fut passé à Girone le vingt-quatriéme de Septembre 1357.

An. 1351.

An. 1351.

An. 1351.

Italia: Arragon Pierre le ceremonieux étant

Perpignan le feiziéme de Decembre 1350. fit une
rodonnance portant que déformais dans les actes publics

on ne compteroit plus les annees fuivant fére Efpagnole
usitée depuis le regne des Gots, qui remontoit à l'empire de Jules Céfar, trente-huir ans avant la naislance de
J. C. en forte qu'en 1350. on comptoit 1388. mais il
voulut que l'on comptât les années de J. C. en commen-

çant à Noël.

7 I. Depuis près de cent ans l'inquisition subsission en France où le pape Alexandre IV. l'avoit établie l'an 
Supsifica. Sur 1255. à la priere de saint Louis : mais depuis, le pape 
Nicolas IV. en faveur de Charles roi de Sicile, en 
excepta les comtez d'Anjou & du Maine qui apparte-

Rain. 1351. n. noient à ce prince. Après que lui & fes héritiers au royaume de Sicile eurent cessé de posséder ces deux comtez réunis à la couronne de France, les inquisiteurs qui étoient de l'ordre des freres Prêcheurs douterent s'ils devoient aussi cessér d'Anjou & du Maine, & s'adresser et ces provinces d'Anjou & du Maine, & s'adresser et ux que les hérétiques trouvassent un lieu de resuge; c'est pourquoi nous donnons plein pouvoir à Guillaume Chevalier frere Prêcheur docteur en théologie, & aux autres freres du même ordre inquisiteurs dans le royaume de France, d'exercer librement leurs charges en ces comtez, comme dans les provinces de Touraine & de Poitou. La bulle est du vingt-sixiéme de Septembre 1151.

VII. Cette année Pierre de la Jugie, archevêque de Nar-Concile de bonne tint à Béziers un concile provincial. Ce prélat Bélevii. 1. étoit noble Limoulin, & neveu du pape Clement par \$454.1136.

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. La mere : il fut premierement moine Benedictin, puis

An. 1351. prieur de sainte Livrade au diocèse d'Agen : après quoi

le pape son oncle le fitabbé de S. Jean d'Angeli & de la Grasse au commencement de son pontificat. Il alla ensuite à Orléans, où il étudia en droit-canon, & sut passé docteur en 1344. le pape le sit venir à Avignon, & lui donna l'archevêché de Saragoce par bulle du second de Mars 1345. & le dixiéme de Janvier 1347. il Tom. 2. p. 697. le transféra à Narbonne.

Voulant donc tenir fon concile provincial, il y ap- To. XI. conc. p. pella ses suffragans, & premierement il en avertit Hu- Baluz. con. Narb. gues élu évêque de Beziers par une lettre du vingt- p. pi. neuviéme de Septembre 1351. où il dit : Nous avons résolu de tenir un concile provincial le septiéme jour de Novembre à Béziers dans votre églife cathédrale : nous vous mandons d'y citer tous les abbez ou autres supérieurs, & les ecclesiastiques séculiers ou réguliers qui doivent y assister selon la coûtume; & nous defendons d'y amener plus de six chevaux de selle & deux somiers pour vous & votre famille. Cet article étoit assez inutile pour l'évêque chez lequel se devoit tenir le concile, mais la lettre étoit circulaire, & fut envoyée aux autres évêques de la province, sçavoir Arnaud de Maguelone, Jean de Nilmes, Guillaume II. d'Alet, Etienne d'Elne, Elie d'Uses, Pierre d'Agde, Girbert de Carcassone. Dès l'entrée du Concile il s'émut une contestation entre cet évêque & les autres. Il prétendoit être assis le premier à la gauche de l'archevêque, les autres soutenoient qu'on devoit suivre le rang d'ordination, conformément au droit commun. Enfin Parchevê que ordonna que l'évêque de Carcassone seroit assis après celui de Maguelone, qui étoit son ancien de

promotion ; sauf à l'évêque de Carcassone de prouver dans l'an sa prérogative.

An. 1351. Sup. liv. xcitt. m. 23.

Ce concile fit douze canons, dont les huit premiers sont répétez du concile d'Avignon tenu vingt-cinq ans

Saur. 1. 4. p. 329. Can. 9-

Martene The- auparavant. Les quatre derniers portent défense de faire aucune violence aux porteurs de lettres, ou d'autres actes pour l'exercice de la jurisdiction ecclésiastique. Les curez doivent assister aux testamens, ou du moins

en avoir connoissance pour faire exécuter les legs pieux. Les bénéficiers ne doivent entrer dans l'église qu'en ha-

c. 12.

bit décent, sous peine pécuniaire. Les confesseurs écriront les noms de leurs pénitens, afin que l'on voye s'ils ont satisfait au précepte de la confession an-

nuelle.

Vita t. 1. p. 260. Sup. liv. exxxvi. n. 45. Rain. n. 39.

Sur la fin de cette année 1351. le pape Clement tomba considérablement malade, & on le crut en danger. Alors par le conseil des cardinaux il modéra la rigueur de l'ordonnance du conclave faite par Grégoire X. au concile de Lyon. Clement VI. fit donc une nouvelle constitution par laquelle il permet aux cardinaux d'avoir dans le conclave chacun deux serviteurs clercs ou laïques à leur choix. Tous les jours ils pourront avoir à dîner & à souper un plat de viande ou de poisson avec un potage : des herbes crues , c'est-à-dire , quelque salade, du fromage, du fruit ou des confitures : mais ils ne pourront manger du plat l'un de l'autre. Pour la bienseance, ils pourront avoir entre leurs lits des séparations de simples rideaux. La constitution est du 10. de Décembre.

Le lendemain le pape en donna une autre où il dit: Si autrefois étant en un moindre rang, ou depuis que nous fommes élevez fur la chaire apostolique, il nous

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. est échappé soit en disputant, en enseignant, en prêchant ou autrement, d'avancer quelque chose contre la foi catholique & les bonnes mœurs : nous le révoquons & le soûmettons à la correction du faint siége. Remarquez que ce pape parle même de ce qu'il a dit & prêché depuis son pontificat. Il guérit de cette maladie,

& vêcut encore un an. Il avoit fait plusieurs procédures, & fulminé des sentences contre Jean Visconti archevêque de Milan, bie qui avoit usurpé Bologne, & s'étoit rendu très-puisun jour consistoire, un des cardinaux laissa tomber Alb. Arg. p. 156. adroitement une lettre qui fut ramassée & portée au pape, & il la fit lire dans le consistoire. Elle étoit d'un haut stile, écrite au nom du prince des ténébres au pape Clément son vicaire & à ses conseillers les cardinaux. Il rapportoit les péchez communs & particuliers de chacun qui les rendoient très-recommandables auprès de lui; & il les encourageoit à continuer en cette maniere d'agir , afin qu'ils méritassent pleinement la grace de son royaume : méprisant & blâmant la vie pauvre & la doctrine des apôtres qu'ils haïffoient & combattoient comme lui. Mais il se plaignoit que leurs instructions n'étoient pas conformes à leurs œuvres, & les exhortoit à s'en corriger, afin qu'il leur donnât un plus grand rang dans son royaume. Comme cette lettre marquoit bien les vices des prélats, il s'en repandit grand combre de copies. Elle portoit : Votre mere la superbe vous saluë, avec vos sœurs l'avarice, l'impudicité & les autres qui se vantent que par votre secours elles sont bien en leurs affaires. Donné au centre de l'enfer en présence d'une troupe de démons.

Cette lettre parut peu de temps avant la maladie An. 1352. du pape, qui en tint peu de compte & les cardinaux auffi.

Plusieurs l'attribuerent à l'archevêque de Milan, qui prétendoit rendre ses défauts plus supportables, en publiant ceux des premiers prélats de l'église, & se van-M. Vill. II. c. ger des censures portées contre lui. Et toutesois ce pré-

lat follicità fi puissamment sa réconciliation avec le pape & gagna si bien les cardinaux, que le pape lui accorda l'investiture de Milan & de Bologne pour douze ans, à la charge de payer douze mille florins d'or par an. La bulle est du vingt-huitieme d'Avril 1352. Rain. 1352. n. & le dimanche sixième de Mai les censures furent le-

vées, & l'archevêque reconcilié solemnellement à l'église. C'est ainsi, dit Matthieu Villani, que par la pitié & l'argent on vient à bout de toutes les grandes affaires avec les pasteurs de l'église.

Le pape Clement informé que dans le diocèse & la province d'Embrun il se trouvoit une grande multi-Dauphiné. tude d'hérétiques, qui mettoient en péril les catholiques des pays voifins, écrivit une lettre adressée aux

Vading. a. 15. évêques, aux abbez & à tout le clergé, aux seigneurs, aux juges & aux communautez, où il dit: Nous avons donné charge à Guillaume élu archevêque d'Embrun & à Pierre de Monts, frere Mineur, inquisiteur du lieu & des provinces voisines, de les purger de l'héréfie dont elles sont infectées. C'est pourquoi nous vous prions & vous mandons de les offiter de vos confeils, leur donner secours, guides & escorte, même à vos dépens, s'il est besoin. La lettre est du septième de Rain. n. 20.

Mars 1352. Le pape écrivit aussi sur ce sujet au Dauphin Charles, fils aîné du roi de France, à Louis roi

dc

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. de Naples, & à la reine Jeanne son épouse. Je ne vois point quels étoient ces herétiques du Dauphiné, sinon An. 1352. un reste de Vaudois.

En même temps parut en Catalogne un nommé Ni- Emeric. dirett. colas originaire de Calabre, mais qui avoit long-temps vêcu en Espagne. Il soutenoit qu'un certain Espagnol nommé Gonfalve du diocèse de Cuença, étoit le fils de Dieu engendré au ciel de toute éternité, quoiqu'il parût avoir un pere & une mere fur la terre. Que ce Gonfalve ne mourroit point : que le Saint-Esprit s'incarneroit un jour, & qu'alors Gonfalve convertiroit tout le monde. Qu'au jour du jugement il prieroit pour tous ceux qui seroient morts en péché mortel & damnez, & obtiendroit leur salut. Enfin Nicolas de Calabre distinguoit en l'homme trois parties : l'ame que Dieu le pere a faite, le corps ouvrage du Fils, l'esprit creé par le S. Esprit

Edoüard III. roi d'Angleterre voyoit plusieurs bénéfices de son royaume possédez par des cardinaux, en Angleterre. des officiers de la cour de Rome & plusieurs autres qui 12. n'y faisoient aucune résidence. Pour y remédier il fit saisir tous ces bénéfices, & en mit en possession fes officiers : ne permettant pas aux beneficiers & à leurs agens ou procureurs d'en percevoir les fruits. De quoi le pape averti admonesta le roi, & lui ordonna, sous peine d'excommunication, de donner dans quatre mois main-levée de ces saisses, attendu que ces bénéficiers étoient dispensez de la résidence, soit pour le service qu'ils rendoient à l'église, soit pour cause d'études ou autrement. Ordonnant de plus la restitution des fruits perçus, en vertu de la saisse avec les dommages & intérêts. Le roi envoya au pape, reconnoissant sa faute, & promettant d'obeir à ses ordres; &

Tome XX.

An. 1352.

- le pape prorogea le terme qu'il lui avoit donné jusques au premier jour confisorial d'après l'Ascention prochaine. C'est ce que porte la bulle du 15. d'Ostobre 1351, mais le pape Clement ne vêcut pas jusqu'à ce terme.

Abfolution a roi de Pologne, Dlugof. lib. p. 1088. D. Rain. 1349.

Depuis environ deux ans Cafimir roi de Pologne étoit chargé de censures ecclésiastiques pour plusieurs crimes. Ayant remporté des victoires, & fait des conquêtes sur ses voisins, il s'abandonna à la débauche, & méprisant la reine Adeleïde sa femme, quoique belle & fage, il prit des troupes de concubines qu'il entretenoit en divers lieux. Les évêques & les seigneurs du pays lui donnerent plusieurs fois des avis salutaires; & les prélats voyant leurs remontrances inutiles, s'adresserent enfin au pape Clement, & en obtinrent une sentence portant que le roi seroit admonesté de quitter toutes ses concubines, & se contenter de sa femme légitime. Le roi irrité de cette procédure fit charger de tributs & de corvées quelques villages appartenans à l'évêque de Cracovie, qui en fut indigné, & frappa de censures premiérement le palatin de Sandomir exécuteur de cette violence . & ensuire le roi lui-même.

Pour lui fignifier ces cenfures, il envoya Martin Bariezca, vicaire de l'églife de Cracovie, qui se présenta hardiment devant le roi, & exécuta sa commission. Le Roi entra en grande colere, mais il se contenta de charger Martin d'injures sans lui toucher. Ensuite échaussé par ses courtisans, il le sit arrêter le jour de sainte Luce treiziéme de Décembre 1349. & la nuit suivante un de ses domessiques par son ordre le noya dans la Vissule. On attribua à la vengeance divine de ce crime les malheurs survenus depuis dans la Pologne, où les

Lithuaniens firent de grands ravages,

p. 1090. C.

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE ME.

Le roi Çasimir en sut touché, & en 1352. il envoya à Avignon Albert, chancelier de Dobrzin, pour reconnoître en son nom le crime qu'il avoit commis, & déclarer qu'il étoit prêt à en subir la pénitence, & pour traiter des autres affaires du royaume de Pologne. Le pape Clement reçut favorablement le chancelier Albert, & lui accorda l'absolution du roi avec modération de la pénitence. Les principales conditions furent que le roi rendroit la liberté à tous les villages de Cracovie, & feroit bâtir cinq églises solidement, entr'autres celle de Vislicie à laquelle il avoit une dévotion particulière. Albert obtint aussi du pape pour le roi Casimir une décime de quatre ans sur tout le clergé de Pologne, afin de s'oppofer aux infultes des Lithuaniens. Enfin il obtint que l'Eglise de Breslau en Silésie demeureroit soumise à la métropole de Gnesne, nonobstant la prétention de Charles roi de Boheme, qui vouloit que l'évêque de Breslau fut suffragant du nouvel archevêque de Prague. Le roi Cafimir accomplit fidélement la pénitence qui lui étoit impofée.

Le pape Clement VI. mourut cette année 1352. le Mort de Clefixième de Décembre, après avoir tenu le faint Siège ment VI dix ans & fept mois. Ses funerailles furent faites fo- Papet. conat. p. lemnellement le lendemain dans la cathédrale d'Avi-86. gnon, d'où l'été suivant son corps sut transféré à la 6.43. Chese-Dieu, où il avoit été moine, & on y voit encore son tombeau. Il fut très-libéral pour donner des bénéfices par les expectatives & la clause Anteserri, ou de préférence. Il entretenoit sa maison à la royale, ses tables servies magnifiquement, grande suite de chevaliers & d'écuyers, quantité de chevaux qu'il mon-

An. 1352.

toit souvent par divertissement. Il se plaisoit fort à agrandir ses parens; il leur acheta de grandes terres en France, & en fit plusieurs cardinaux, mais quelques-uns étoient trop jeunes & d'une vie très-scandaleuse. Il en fit quelques-uns à la priére du roi de France, dont il y en avoit aussi de trop jeunes. En ces promotions il n'avoit égard ni à la science ni à la vertu. Il avoit luimême de la science raisonnablement, mais ses manieres étoient cavalieres & peu ecclésiastiques. Etant archevêque il ne garda pas de mesure avec les femmes, mais if alla plus loin que les jeunes seigneurs; & quand il fut pape, il ne sut ni se contenir sur ce point, ni se cacher. Les grandes dames alloient à ses chambres comme les prélats : entr'autres une comtesse de Turene pour laquelle il faisoit quantité de graces. Quand il étoit malade, c'étoit les Dames qui le servoient, comme les parentes prennent soin des séculiers. Ce portrait de Clement VI. est tiré mot pour mot de Matthieu Villani.

Reglement des Cardonux, Rain, 1352, n Les cardinaux étant entrez au conclave, firent un reglement pour borner la puissance du pape; dont voic la substance. Il ne fera point de cardinaux que leur nombre ne soit réduit à seize; il ne pourra y en ajoûter que quatre, pour faire au plus le nombre de vingt; & il ne pourra les créer que du consentement de tous les cardinaux, ou des deux tiers au moins. Il ne pourra en déposer ou faire arrêter un que de l'avis uniforme de tous, ni porter contr'eux aucune censure que de l'avis de deux tiers : il ne mettra la main sur leurs biens, ni de leur vivant ni après leur mort. Il ne pourra alissen inféoder les terres de l'église Romaine, que de l'avis des deux tiers des cardinaux. Leur collège a droit de

LIVRE QUATRE-VINGT-SELZIEME. percevoir la moitié de tous les fruits & revenus des amendes, condamnations & autres émolumens de l'église Romaine en quelque province ou lieu que ce soit suivant le privilége de Nicolas IV. Aucun parent ou allié du pape ne sera pourvu de la charge de maréchal de la cour de Rome, ou du gouvernement des provinces, ou des terres de l'église. Le pape n'accordera à aucun prince des décimes ou autres subsides, ni ne les réservera à sa chambre que de l'avis des deux tiers des cardinaux, & il leur laissera la liberté de leurs suffrages dans les délibérations. Tous les cardinaux qui sont à présent jureront que celui d'entr'eux qui deviendra pape, observera inviolablement ce que dessus; & celui qui sera elu pape, cardinal ou autre, fera le même jour la même promesse. Les cardinaux jurerent de garder ce réglement, les uns purement, & simplement; les autres avec la restriction, s'il étoit conforme au droit.

Comme ils étoient enfermez dans le conclave, ils apprirent que le roi de France Jean se pressoit de venir pape. à Avignon pour avoir un pape à son gré; ce qui ne lui ... pouvoit manquer, tant il avoit de cardinaux à sa dé- se votion & de son royaume. Sur cette nouvelle voulant l'ua 10th 1. p. conserver l'honneur & la liberté de l'église, ils se hâte-321. rent de faire un pape de leur mouvement; & le mardi 18. du même mois de Décembre 1352. ils élûrent pape Etienne Aubert codinal évêque d'Ostie, qui prit le nom d'Innocent VI. il fut couronné le dimanche vingt-trois Décembre, & le dernier jour du même mois il envoya sa lettre circulaire à tous les évêques pour leur donner part de sa promotion. Etienne Aubert étoit ne Vita p. 918, près de Pompadour en la paroisse de Beissac au diocèse 923de Limoges. Il fut docteur & professeur en droit civil

à Toulouse, & juge-mage de la même ville vers l'an An. 1353. Sup. Irv. xv. n. 1335. En 1337. il fut fait évêque de Noyon; puis transfere à Clermont en 1340. Deux ans après, Clement VI. le fit cardinal du titre de faint Jean & faint Paul, & en 1352. évêque d'Ostie, & grand pénitencier. Il tint le faint siège neuf ans, & près de neuf mois, & passoit pour homme simple & de bonnes mœurs.

Visap. 925.

Le quinzième de Février 1353, qui étoit le vendredi des quatre-temps de carême, il fit cardinal Audoüin Aubert son neveu, fils de son frere Gui Aubert. Audoüin étoit sçavant en droit civil & canon, & le pape Benoît XII. lui donna premierement un canonicat à sainte Radegonde de Poitiers avec l'expectative d'une

prébende. En 1349. le pape Clement VI. le fit évêque de Paris à la place de Fouques de Chanac mort le 25. de Juillet de la même année; mais en 1350, vers la fête de Noël il fut transféré à Auxerre, dont l'évêque Pierre de Cros venoit d'être fait cardinal, & Pierre de la Forest évêque de Tournai fut transféré à Paris. L'ufage étoit alors de donner aux cardinaux le nom de l'eglife qu'ils avoient gouvernée; c'est pourquoi Innocent VI. lui-même avant que d'être pape se nommoit le cardinal de Clermont. Il eût donc aussi fallu nommer Audoüin Aubert le cardinal d'Auxerre : mais il y en avoit déja deux qui avoient possédé cet évêché, sçavoir Talerand de Périgord & Pierrede Cros. Ainsi le pape transféra son neveu Audoüin à Maguelone, afin qu'il

Gal Chri. 10.3. en pût prendre le titre : mais il semble que cette translation ne fut qu'une formalité; & il ne paroît pasqu'Audouin ait effectivement gouverné l'église de Maguelone. Le pape son oncle lui donna le titre de S. Jean & S: Paul qu'il avoit eu lui-même.

naux. Il fit une constitution touchant les commendes, où il dit : L'expérience a fait voir que le plus souvent

fuspendit plusieurs réserves de dignitez dans les Cathé- An. 1353. drales, & d'autres bénéfices faits par Clement VI. en Refemenfaits faveur des cardinaux; & il ordonna aux prélats & aux Files 557, autres bénéficiers qu'il trouva à fa cour, d'aller réfider 51, frain 1535 en

chacun à son bénéfice, ce qui fut exécuté. Il diminua ses domestiques, sa dépense & celle de tous les cardi-

à l'occasion des commendes le service divin & le soin des ames est diminué, l'hospitalité mal observée, les bâtimens tombent en ruine, & les droits des bénéfices se perdent tant au spirituel qu'au temporel. C'est pourquoi à l'exemple de quelques-uns de nos prédécesseurs, & après en avoir délibére avec nos freres les cardinaux, nous révoquons absolument toutes les commendes & les concessions semblables de toutes nos prélatures, dignitez & bénéfices féculiers ou réguliers. La date est du

mes. Il révoqua comme abusif le réglement des cardinaux touchant la conduite du pape futur, quoiqu'il l'eût juré comme les autres : mais avec la restriction s'il étoit conforme au droit. En cette bulle le pape dit : Grégoire X. & Clément. V. nos prédécesseurs ont fait des constitutions qui défendent aux cardinaux de vaquer à aucune autre affaire qu'à l'élection du pape pendant

dix-huitiéme de Mai 1353. Le pape retrancha encore quelques autres abus. L'impunité des meurtres que ses officiers accordoient pour un peu d'argent, moyennant que le meurtrier transigeat avec les parens; le tribut que les mêmes officiers tiroient des femmes proftituées, & le jeu des dés qui attiroit quantité de blasphê-

Id. n. 29.

la vacance du faint siège. De plus l'écrit dont il s'agit, porte préjudice à la plénitude de puissance que Dieu même de sa bouche a donnée au pape seul, puisqu'il prétend la borner & la restraindre par certaines régles. Car cette puissance ne seroit pas pleine si le pape dépendoit du consentement, de la discrétion & du concours de quelques autres; & ces sermens téméraires seroient préjudiciables aux autres églifes. C'est pourquoi après en avoir murement delibéré avec quelques cardinaux & plusieurs docteurs & jurisconsultes, pour ôter tout scrupule, nous déclarons que les cardinaux n'ont eu aucun pouvoir de faire le contenu de cet écrit : qu'il est nul & ne peut avoir aucun effet, & que nous & nos fuccesseurs papes ne sommes point obligez à l'observer, ni les sermens faits en conséquence. La bulle est du 30. de Juin 1353. Mais le pape & les cardinaux ne savoientils pas tout ce qui est ici enonce, quand ils firent leur reglement?

légat en Italie.

Presque toutes les villes & les places qui appartenoient à l'église Romaine en Italie, étoient alors occupées par des tyrans & d'autres usurpateurs. Pour les ramener à fon obéissance le pape Innocent y envoya un légat, sçavoir Gilles Alvarès d'Albornos, cardinal prêtre du

Vite tom. 1. p. titre de saint Clement. Il étoit de la premiere noblesse de Castille, & étudia à Toulouse, où il se rendit fort capable en droit civil & en droit canon. Il fût chapelain du roi Alfonse XI. archidiacre de Calatrava, puis archevêque de Tolede, & il l'étoit déja quand il se trouva près du roi de Castille à la bataille de Tarisse en 1340. car il étoit brave selos sa naissance. Enfin le pape Clement le fit cardinal, & il fut obligé de quitter

5. ib. n. 54. l'Espagne pour éviter la fureur de Pierre le Cruel, par-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. ce qu'il avoit pris le parti de la reine maltraitée injus-

tement. Le pape l'établit son légat par bulle du trentié- AN. 1353. me de Juin, où ildit: Nous voyons avec douleur la division qui regne depuis long-temps en Lombardie, en Rain. 1353. n. 2. Toscane, & en quelques provinces voisines: d'où suivent des meurtres, des pertes de biens, la négligence du service divin, le pillage des églises & des lieux qui en dépendent, le mepris de la liberté ecclésiastique, & ce qui est de pis la naissance & le progrès des schismes & des héréfies. Cependant les affaires importantes & difficiles qui nous retiennent deçà les monts, nous empêchent de nous y rendre en personne, commenous le défirerions: c'est pourquoi nous vous envoyons en Lombardie, aux patriarchats d'Aquilée & de Grade, aux archevêchez de Milan, de Ravene, de Genes, de Pife, de Spalatro, de Raguse, d'Antivari, & de Zara, les dioceles de Pavie, de Plaisance, & les autres qui y sont nommez, la Toscane & les terres de l'église Romaine, pour y rétablir la paix, & procurer en tout le bien de la religion.

Le légat étant arrivé en Italie ne trouva dans les do- XIX. maines de l'église que deux places, où il put demeu- à Rome. rer en surete, Montesiascone dans le Patrimoine, & Montefalco dans le duché de Spolete, mais ensuite il étendit son pouvoir. Il menoit avec lui Nicolas Laurent le prétendu tribun de Rome, dont il faut reprendre Sup. liv. xev. m. les avantures. Etant excommunié par le pape Clement VI. & abandonné par le peuple Romain en 1347. il se réfugia en Pouille près de Louis roi de Hongrie alors maître de Naples, que le pape fit prier de le prendre & le lui renvoyer, ou le livrer à son légat le cardinal Bertrand de Deuce. Mais Nicolas rentra à Rome en

Tome XX.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. 1350. & y auroit été plus puissant que devant, si les

Romains n'avoient craint d'irriter le pape, & de perdre le profit temporel du Jubilé. Nicolas Laurent fut donc réduit à fortir d'Italie déguisé, & passa en Boheme Vita PP. p. 356. à la cour de Charles élû roi des Romains. Après avoir été quelque temps à Prague, il fut reconnu & présenté au roi, qui le fit arrêter, & remettre au pouvoir d'Ernest archevêque de Prague, dequoi le pape le remercia par une lettre du dix-septiéme d'Août 1350. le priant de lui envoyer Nicolas, ce qui fut exécuté. Ce malheureux fut donc amené prisonnier à Avignon, & aussitôt le pape commit trois cardinaux pour lui faire fon procès. Il demeura prisonnier pendant le reste de la vie de Clément VI. & il se trouva qu'il n'avoit fait aucun attentat contre l'église en particulier.

Aussi le pape Innocent le sit absoudre des censures dont il étoit chargé , le délivra de prison , & le renvoya en Italie avec le cardinal Albornos, espérant qu'il seroit utile à la réduction du pays, principalement de Rome où il étoit encore en grande considération. C'est ce qu'on voit dans une lettre du pape à Hugue d'Arpajou son inter-nonce à Rome, qui lui en avoit mandé le trifte état; & le pape y parle ainsi : Pour remédier .

Rain. 1353. n. 5. à ces maux nous renvoyerons bien-tôt à Rome notre cher fils Nicolas Laurent chevalier Romain, esperant que ses souffrances l'auront rendu sage, & que renoncant à ses premieres fantaisses, il s'opposera par son industrie qui est grande, aux efforts des méchans, & favorisera les bonnes intentions de ceux qui desirent la tranquillité & l'utilité publique. La lettre est du

quinzieme de Septembre 1353. C'est ainsi qu'Innocent VI. fait l'éloge d'un homme que Clement VI.

avoit chargé de tant de malédictions.

Charles de Luxembourg roi de Boheme & des Ro- AN. 1353. mains étendoit de plus en plus son autorité en Allema- Eglise d'Allegne, & y établissoit la paix. Au mois de Décembre de Rebt p. 447. cette année il vint à Maïence, invité par le clergé & an. 1353. le peuple qui lui demandoient sa protection contre Sap. 160, 2001. Henri de Virnebourg, leur ancien évêque déposé par le pape Clement VI. & Conrad de Falquenstain son coadjuteur. Car Henri disputoit toujours le siège de Maïence à Gerlac de Nassau à qui le pape l'avoit donné. Il accompagnoit alors le roi Charles qui commençoit à s'informer de l'état de la ville & du diocèle, quand Henri mourut subitement la veille de Noël 24. du même mois. Alors Conrad par la médiation du roi transigea avec Gerlac qui demeura paisible possesseur de Parchevêché; & ainsi finit le schisme de Maïence qui

L'année suivante 1354. le jour de sainte Agnès vingt- lidem. Vine I. uniéme de Janvier mourut l'archevêque de Treves Bau- Missell. Baluz. douin de Luxembourg, oncle du roi Charles. Il étoit dans la soixante-huitieme année de son âge, & avoit gouverné cette églife quarante-fix ans avec grande réputation. Son successeur fut Boëmond d'Edersdorf, doyen de la grande église, élu archevêque par le cha-

pitre.

avoit duré huit ans.

Le roi Charles fit aussi la paix avec les deux fils de Alb. Arg. p. 156. Pempereur Louis de Baviere, Louis marquis de BranRetdeuf p. 441.

debourg, & Albert duc de Baviere. Louis rendit au Beilitring peff.

n. 541. roi Charles ce que l'on appelloit les enseignes de l'empire : sçavoir la fainte lance, les clous, une partie de la vraye croix, & quelques autres reliques. Cette lance devoit être la même que le roi Henri l'Oiseleur avoit

Sij

retirée des mains de Rodolfe II. roi de Bourgogne vers An. 1354. l'an 930. & que l'on prétendoit être la lance du grand Constantin: mais alors, je dis au quatorzieme siecle, on croyoit que c'étoit celle dont le côté du Sauveur avoit été percé. Le roi Charles avoit promis de remettre dans trois jours ces reliques à Nuremberg ou à Francfort : mais il les fit porter à Prague sa résidence, de quoi la Boheme eut une grande joye.

Rain. 1354. B.

Charles pria même le pape Innocent d'instituer une fête en l'honneur des instrumens de la passion : ce que le pape lui accorda par une bulle du treizieme de Février, où il dit en substance : Charles roi des Romains & de Boheme nous a fait présenter une requête portant qu'il a en fa garde la fainte lance & un des clous de la croix, comme les ont eus les empereurs ses prédécesseurs : qu'en ces quartiers-là on a grande devotion à ces reliques, & qu'il s'y fait un grand concours de peuple ; c'est pourquoi il nous a supplié d'ordonner une fête en leur honneur pour l'Allemagne & la Boheme. A quoi ayant égard nous ordonnons que l'on célébre folemnellement tous les ans dans ces deux Royaumes le vendredi d'après l'octave de Paques une fête au nom de ces reliques, avec un office propre, qui sera compose par des prélats & par d'autres docteurs au choix. du roi. Et nous accordons à ceux qui le jour de la fête visiteront l'église où seront ces reliques, trois ans & trois quarantaines d'indulgence; & cent jours pour la messe & chacune des heures de l'office. Le pape écrivit sur ce sujet une lettre circulaire aux archevêques de Magdebourg, de Prague, de Cologne, de Treves, de Maïence, de Salsbourg, de Breme, de Riga & à leurs fuffragans. Le roi Charles raffembla à Prague quantité d'autres reliques,

## LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME.

Il intercéda auprès du pape Innocent pour la reconciliation du duc de Baviere Albert, & le pape donna AN. 1354. commission aux évêques de Virsbourg & de Spire d'absoudre ce prince de toutes les censures, qu'il avoit encourues pour avoir suivi le parti de l'empereur Louis fon pere. La bulle est du dernier jour de Mars

1354.

En ce temps vivoit à Vauvert près de Bruxelles Jean - Rusbroc prêtre & chanoine régulier, auteur fameux pour la théologie mystique, & la pratique de l'oraison. Il naquit en 1294. & à l'âge de onze ans, il commença à étudier fous la conduite d'un chanoine son parent : mais environ quatre ans après, c'est-à-dire, à quinze ans, ayant à peine bien appris les fondemens de la grammaire, il réfolut de renoncer aux etudes humaines, pour se donner tout entier à celle de la sagesse divine, & à la pratique de la vertu. Il fut ordonné prêtre à l'âge de vingt-quatre ans , & continua de s'adonner à la vie intérieure, parlant si, peu, & négligeant tellement son extérieur qu'il se rendoit méprisa-

Jean Rusbroc

ble aux gens du monde.

c. 6.

Il avoit déja 60. ans; & avoit donné au public quelques livres de spiritualité fort estimez, quand il se retira à Vauvert près de Bruxelles dans la forêt de Soignies, où étoit une communauté de chanoines réguliers. Rufbroc y fit profession, & quelques temps après il fut élu prieur. En cet état il reçut une visite de Gerard le Grand, docteur & savant théologien qui demeuroit à Déventer, & avoit fondé la congrégation de Videsheim. La réputation de Rusbroc l'excita à le venir voirs & l'avertit que plusieurs étoient scandalisez de ses écrits, & en prenoient occasion de le calomnier ; à quoi Rus-

An. 1354 broc répondit : Maître Gerard , foyez fur que je n'ai pas mis un mot dans mes écrits que par le mouvement du Saint-Esprit , & en la présence singuliere de la fainte Trinité.

e. s.

c. 11.

Sa maniere d'écrire étoit que quand il se croyoit éclairé par la grace, il se retiroit dans la forêt & s'y cachoir, & c'elt ainsi qu'il composa tous ses ouvrages. Quelquesois il étoit plusieurs semaines sans écrire: & quand il recommençoit, quoiqu'il cût oublié ce qu'il avoit écrit, son discours étoit aussi suive ue s'il Pavoit composé tout en un jour. Comme il sçavoit peu de latin, il écrivoit en sa langue vulgaire, c'est-à-dire, en Flamand ou bas Allemand: mais tout sut traduit depuis en latin, & c'est ainsi que nous l'avons. Sa réputation lui attira plusieurs personnes nobles & puissantes de l'un & de l'autre sex qui venoient le consulter, même, de plusseurs docteurs: il en venoit de Strasbourg, de Basse, d'autres villes du Rhein.

Le plus célébre fur Jean Taulere de l'Ordre des freres Prêcheurs, «docteur en théologie, fameux pour sa science & pour sa vertu. Il venoir voir souvent Rustrocs, il Pavoit en grande vénération, & prossita beaucoup auprès de lui pour la science de la vie intérieure & contemplative, comme on voit par ses écrits. Car encore que Taulere fut bien plus grand théologien que Rusbroc, il lui étoit inférieur quant à la contemplation, à laquelle Rustroc s'adonna dès sa première jeunes-

Spood 1355 n. se, au lieu que Taulere ne s'y appliqua qu'à cin-Rain n. 38. quante ans, & mourut peu d'années après, sçavoir en

XXII. L'empereur Jean Cantacuzene ayant appris la proteuzene empe-motion d'Innocent VI. au pontificat, lui envoyaun ren. LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME.

frere Prêcheur nommé Jean , avec des lettres, par lefquelles il lui témoignoir fon des far pour la réunion des An. 1354églises. Le pape l'exhorte par la réponse à demeurer ferme dans cette bonne résolution, & lui promet , s'il l'exécute , toute sorte de secours spirituels & temporels. C'étoit de ces derniers qu'il s'agissoir principalement:

C'étoit de ces derniers qu'il s'agiffoit principalement : ear Cantacuzene étoit fort presse par les Turcs & par le jeune empereur Paleologue. La lettre du pape est du 27. Canter liv. 19.

c. 36.

c. 37.

d'Octobre 1353. Cantacuzene crut alors se fortifier en faisant reconnoître empereur Matthieu son fils aîné, il consulta sur ce point le patriarche Calliste, qui ne voulut pas s'expliquer, & se retira du palais patriarcal au monastere de saint Mamas qui lui appartenoit. De-là il envoya dire à l'empereur Cantacuzene auquel il avoit promis d'aller rendre réponse : Je n'irai ni à votre palais ni au mien , si vous ne me faites serment de ne point déclarer votre fils Matthieu. L'empereur ne laissa pas de le faire, prétendant y être forcé par les grands; & fit prendre à son fils les ornemens impériaux, sçavoir les souliers rouges & le bonnet orné de perles & de pierreries. Mais il étoit de toute nécessité qu'il fût aussi sacré selon la coûtume : c'est pourquoi Cantacuzene fit venir autant qu'il put d'évêques de Thrace, & les ayant assemblez dans le palais impérial avec coux qui se trouvoient déja à Constantinople, il leur demanda à tous ensemble ce qu'il falloit faire à l'égard du patriarche Calliste. Ils répondirent de concert qu'il falloit envoyer vers lui, & l'inviter à reprendre son siège, puisque personne ne l'accusoit de rien.

L'empereur y envoya deux évêques Daniel d'Eno
 Joseph de Tenedo, avec deux des premiers du

An. 1354 clerge de Constantinople. Etant arrivez au monastere de faint Mamas ils dirent a Calliste de la part de l'empereur:
Si vous m'aviez dit de bonnes raisons pour opposer à la proclamation de mon fils, peut-être l'auriez-vous empêchée : mais il semble que vous n'ayez voulu l'empêcher que par force. Maintenant puisqu'on ne peut révoquer ce qui est fair, la division & la dispute ne fervent plus de rien, vous devez reprendre votre siège & votre maison que personne ne vous a ôtez, & donner l'onction facrée & la couronneau nouvel empereur, qui ne peut s'en passer avoir pris les autres marques de

Le patriarche dit pour toute réponfe, qu'il déclaroit excommunié quiconque lui feroit violence surce point. De quoi s'évêque Daniel étant indigné, dit : Il ne reste donc qu'à faire un autre patriarche. Et Callisse reprit : Je le souhaite de tout mon œur. Perdicas un des députez dit : Je ne sçai ce que veut dire ce point sur lequel il ne veut pas être nécessité. Les autres députez dirent : C'est une renonciation à la dignité, qu'il proteste de ne jamais reprendre, quand même on voudroit sy contraindre. Les députez ayant sait deur rapport à l'empéreur & au concile, l'empereur st écrire le tout par le notaire de l'église.

Ensuite les évêques commencerent à traiter de l'élection d'un patriarche, & l'empereur dit : Je sçai que l'ancienne regle venuë de la tradition des apôtres est que les évêques assemblez, après avoir invoqué le Saint Esprit, choississent trois sujets qu'ils proposent à l'empereur pour en tonsissent au mais la mauvaisé cossume en introduit qu'agissant contre nos lumieres; & nousmoc« quant de Dieu, nous laissons prier pour attirer sa gra-

ce

sa dignité.

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME.

ce, & nous nommons celui que nous avons choisi depuis long-temps. La plûpart des empereurs l'ont fait & An. 1354. moi-même plusieurs fois: mais pour m'en corriger, je p.859. vous rends l'ancienne liberté pour l'élection d'un patriarche; & je choisirai un des trois que vous aurez nommez. Cet usage de nommer à l'empereur trois sujets pour le siège de Constantinople n'étoit pas si ancien que croyoit Cantacuzene : puisque quand Théodose choifit le patriarche Nectaire, on lui en proposoit plusieurs Sup. liv. xviii.

autres.

Les évêques nommerent à Cantacuzene trois personnes, Philothée évêque d'Héraclée, Macaire de Philadelphie, & Nicolas Cabafilas qui n'étoit encore que particulier. L'empereur choisit Philothée, & peu après il fut ordonné patriarche. Il avoit embrassé la vie monastique dès sa premiere jeunesse, & avoit gouverné la Laure du mont-Athos avant que d'être évêque : il étoit Canac. 17. c. grand sectateur de Palamas. Le patriarche Calliste après avoir demeuré assez long-temps au monastere de saint Mamas, passa premierement à Galata, & s'y cacha entre les Latins: puis par leur moyen il alla à Tenedo trouver le jeune empereur Jean Paleologue, dont il fut trèsbien reçu, comme s'étant attiré cette disgrace à cause

de lui. Philothée étant donc ordonné patriarche, couronna fuivant la coûtume le nouvel empereur Matthieu Cantacuzene à Constantinople dans l'église de Notre-Dame de Blaquernes avec la femme Irene Paleologue fille du despote Démétrius fils de l'empereur Andronic le vieux. Ensuite Pempereur Jean Cantacuzene voulant Ducange. Famil. de plus en plus autoriser le tome ou decret du concile p. 261. Sup. n. 2.
qu'il avoit fait tenir en 1351. le sit souscrire par son fils Combest aust.
novist. p. 162. Tome XX.

An. 1354 Matthieu, & mettre de sa main sur l'autel, en sa préfence de lui pere, & du patriarche Philothée au mois de Février indiction septiéme, c'est-à-dire, l'an 1354.

XXIII. Cependant le lègat Gilles d'Albornos faisoir de Finde Nicolas grands progrès en Italie, particulierement aux environs de Rome. Les Romains s'étant enrichis par le Jubilé, Milles 47. Les principaux d'entr'eux commencerent à retirer dans

4ssi de Rome. Les Romains s'étant enrichis par le Jubilé, les principaux d'entr'eux commencerent à retirer dans leurs terres des méchans qui faissoient beaucoup de mal, pillant, tuant & mettant en trouble tout le pays. Ponce Perrot évêque d'Orviete, étoit alors vicaire du pa-

12. 1. 2. 25. ce Perrot évêque d'Orviete, étoit alors vicaire du paJughel. 18. 1.7. pe à Rome. Il étoit né en Languedoc, avoit été archidiacre de Vendôme dans l'églife de Chartres, &
fut pourvû de l'évêché d'Orviete en 1348. C'étoit un
honnête homme & de grande autorité. Jourdain des
Urfins fénateur de Rome s'étant retiré, l'évêque Ponce
entra au Capitole pour le garder jusqu'à ce que le pape eût pourvû d'un fénateur, mais Jacques Savelli

entra au Capitole pour le garder jusqu'à ce que le pape eût pourvû d'un fenateur , mais Jacques Savelli loûtenu par les Colones fen chassa par force ; & Rome demeura sans gouverneur. On n'y rendoit point de justice , ce n'etoit que voleurs dedans & dehors, les pelerins & lés autres étrangers étoient comme des brebis entre les loups. En cet état le peuple chossit un bon vieillard nommé Jean Cerroni , qu'ils mirent en possession du Capitole sous le nom de receur : & il fut consirmé par le vicaire du pape après lui avoir prêté serment. Cette élection se fut le lendemain de Noël vingt-sixiéme de Décembre 1351. A l'entrée du mois

de Septembre suivant le recteur outragé par Luc Savelli
M. Più III. e & mal obéi du peuple, sortit de Rome, & se retira

siida 13.

le comte Bertold des Ursins, & Etienne Colone. Comme la disette étoit sort grande en Italie, le peuple

Delinio by Li 00gli

les accusa de l'avoir augmentée à Rome en permettant la traite du blé. On les attaqua dans le Capitole le 15. de Février : Etienne se sauva, mais Bertold fut assommé

à coups de pierres.

Depuis long-temps Jean de Vico qui se nommoit pré- Rain. 1352. n. fet de Rome, s'étoit emparé de Viterbe, de Toscanelle & de quelques autres places du patrimoine en 3th Toscane, & avoit encouru par-là les excommunications prononcées en général par Jean XXII. contre les usurpateurs des terres de l'église Romaine; & ce pape fit des procédures contre lui en particulier, qui furent confirmées & renouvellées par Clement VI. Jean de Vico méprifa ces censures pendant plus de six ans : ce qui donna sujet au pape Clement de le tenir pour sufpect d'hérésie, comme méprisant les cless de l'église. C'est pourquoi le jeudi-saint cinquieme d'Avril 1352. il publia contre lui une citation peremptoire, & trois mois après une bulle par laquelle il l'excommunia comme défaillant & contumace en matiere de foi. La bulle est du 9. de Tuillet.

Le légat Albornos essaya d'abord de faire la guerre M. P.II. liv. 111. au prétendu préfet de Rome; mais avec peu de succès; puis s'étant saissé quelque temps amuser par des propositions de paix, il reprit les procédures faites contre lui, & au mois de Février 1354. il prononça l'excommunication, & la fit publier par toutes les villes d'Italie, Mais voyant, continue Matthieu Villani, que pour ramener cet homme au droit chemin, il falloit d'autres remedes que le son des cloches & la fumée des cierges, il en vint à la voye de fait, & se pourvut de troupes fagement & fans déclarer son intention. Florence lui fournit deux cens chevaux, & avec quelques

autres qu'il avoit, il fit la guerre au préfet de Vico, An. 1354. auquel il ôta Toscanelle par traité au mois de Mars c. 108. 1354. & ce fut sa premiere conquête sur lui. Le pape Rain. 1354. n. 1. Payant appris, en félicita le légat, & l'exhorta à con-

tinuer par une lettre du 10. Avril.

M. Vill. III. c. A Rome après la mort de Bertold des Ursins les grands demeurerent divisez, & firent dans la Ville des baricades où ils combattirent pendant tout le mois d'Août 1353. Enfin le peuple abandonnant les grands & leurs différends, se sit un tribun nommé Baronelli, qui étoit scribe du sénat, c'est-à-dire, secretaire du sénateur. C'étoit un homme de basse naissance & de peu de capacité, qui toutefois s'étant formé un conseil de gens de bien, reprima les méchans, & rétablit un peu la justice & la liberté: mais les Romains voyant que le cardinal légat faisoit la guerre avantageusement, traiterent avec lui, & se mirent sous sa protection, l'excitant violemment contre les habitans de Viterbe. Ainsi ren-

forcé de cavalerie, il se vit en état de faire de plus grands exploits.

e. 91.

Nicolas Laurent qu'il avoit ramené, fut très-bien reçu à Rome, & y reprit son ancienne autorité. Il chassa le tribun Baronelli, & le peuple continuoit de le nommer tribun lui-même; mais le pape lui donnoit un titre plus relevé, comme on voit dans une lettre qu'il lui écrivit alors, où il le nomme chevalier & sénateur de Rome. En cette lettre le pape l'exhorte à profiter du passé, reconnoître les graces de Dieu, & employer son pouvoir pour maintenir la justice. La date est du 30. d'Août 1354. Nicolas se conduisit assez bien pendant quelque temps, & fit mourir un frere hospitalier nommé Morial ou Montreal qui fomentoit depuis long-

le peuple contre lui.

. Le huitième d'Octobre sur les trois heures après midi ils prirent les armes & coururent au Capitole, criant : Tuë; Nicolas surpris se mit à une fenêtre tenant le gonfanon du peuple & le remuant dehors, il commença à crier : Vive le peuple. Mais le peuple tiroit des fleches contre lui, & crioit, demandant sa mort. Il soutint cet assaut jusques au soir; & voyant que le peuple s'aigrissoit & s'échauffoit de plus en plus, & qu'il n'avoit point de secours à attendre, il songea à se sauver par industrie. Il prit l'habit d'un valet, & fit ouvrir les portes du palais, afin que le peuple s'amusat à piller suivant sa coûtume; & feignant de piller comme les autres, il prit un paquet composé d'un matelas & d'autres garnitures de lit, & descendant le premier & le second escalier il disoit : allons, pillons, il y a bien de quoi. Il étoit prêt à se sauver, quand un homme qu'il avoit offensé, le reconnut avec son paquet sur le cou, & criant : C'est le tribun, il le frappa. D'autres le tirerent hors du palais, le percerent de coups, lui couperent les mains, l'éventrerent, & lui ayant mis une corde au cou, le traînerent jusqu'à la maison des Colones: où ayant planté deux fourches & une traverse, ils y pendirent ce misérable corps, & il demeura plufieurs jours sans sépulture. Tel fut la fin du tribun Nicolas Laurent.

An. 1354.

Árt. 1.

gustin enseignant publiquement dans leurs écoles, Erreursen Fran- avança plusieurs erreurs, dont il fut obligé de se rétracter, suivant le decret de la faculté de théologie & du chancelier de l'église de Paris. Il sit cette rétractation le quinziéme jour de Mai 1354. & voici ses principales erreurs. La charité que l'on perd une fois, ne fut jamais vraye charité. L'homme peut mériter dignement la vie éternelle, ensorte que Dieu lui feroit tort s'il ne la lui donnoit pas. Quand il n'y auroit point de libre arbitre, il ne laisseroit pas d'y avoir du peché. Dieu peut imposer quelque nécessité en prévenant la volonté

> pour la bonne action. On enseignoit en même temps des erreurs semblables en Angleterre, comme on voit par une lettre du pape Innocent écrite à l'archevêque d'Iorc le dix-hui-

Rain. 1355. n. tieme d'Août de l'année suivante. Il lui parle ainsi: Nous avons appris que dans votre dioccie quelquesuns assurent que personne ne peut mériter la vie éternelle par quelques bonnes œuvres que ce foit, même procédant de la grace. D'autres soutiennent que la peine du dam , c'est-à-dire , la privation de la vue de Dieu ne leur est point duë. Que le premier homme seroit mort, quoiqu'il n'eût jamais péché. Que le péché originel ne rend point coupable, & plusieurs autres semblables. C'est pourquoi nous vous ordonnons de proceder suivant les canons contre ceux qui les enseignent. La suite fera voir l'importance de cet ordre.

L'hérésie des Fraticelles duroit encore chez les freres Mineurs, & ils sourenoient toujours que le pape Jean XXII. n'avoit pû révoquer la constitution de Nicolas III. Exit qui seminat, touchant la pauvreté de J. C. LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME.

& que le pape ne pouvoit supprimer Pordre des freres Mineurs pour quelque cause que ce fut. On en prit Sup. liv. 1354. deux à Montpellier nommez Jean de Chastillon & #. 33-François d'Arquate, l'un prêtre & l'autre frere convers, qui furent menez à Avignon, où on les examina par ordre du pape, & on leur demanda: Le pape peut-il H.Knygton. P. changer votre habit, & vous transférer à l'ordre des freres Prêcheurs? Ils répondirent : Non. Peut-il vous dispenser pour avoir des greniers & des celliers à mettre vos provisions? Non. Croyez-vous que le pape

Jean XXII. fût chef de l'église? Non. Sa decretale Quo- Sup. liv. xeii. n rumdam exigit est elle bonne, raisonnable & conforme 43. à la loi? Non. Elle est faite exprès pour la condamnation des quatre freres brûlez à Marseille & au mépris de la pauvreté de J. C. & de S. François. Croyez-vous que la mort de ces quatre freres ait été méritoire? Ils répondirent que c'étoient des saints; & soûtinrent plu-

fieurs autres propositions contre l'autorité du pape,

pour lesquels ils furent condamnez & livrez au juge séculier, qui les fit brûler.

Avant le supplice, Jean de Chastillon sit publiquement cette déclaration. Je dis que le pape Jean fut hérétique & ennemi de la fainte églife pour les erreurs contenues dans ses quatre constitutions Ad conditorem, Cum inter nonnullos, Quia quorumdam, & Quia vir reprobus, qui sont ouvertement contre la sainte écriture & la vie des Apôtres : & je soûtiens que les papes ses fuccesseurs Benoît XII. Clement VI. & Innocent VI. qui ont fomenté & soûtenu les mêmes hérésies, ont été hérétiques & excommuniez, & ont dû être privez de toute dignité. J'en dis autant de tous les prélats & autres qui sont établis pour défendre la foi catholique.

An. 1354- Jean de Chaftillon & fon compagnon furent ainfi brûlez le mardi de la Pentecôte troifieme Juin 1354. Ils croyoient foûtenir Fhonneur de leur ordre , & prétendoient comme les autres de leur fecte qu'on ne devoit élire de pape qu'entre les freres Mineurs.

Ughel. t. 6. p. 427. Vad. 1354. n.

Le pape écrivit ensuite sur ce sujet à Jean archevêque de Capouë qu'il avoit transféré à ce siège en 1352. La lettre est du vingt-neuviéme d'Octobre 1354. & porte en substance : Nous avons appris que dans votre diocèle & votre province quelques superstitieux nommez communément Fraticelles s'attribuent de leur propre autorité le ministere de la prédication, & enseignent de grandes erreurs : séduisant les simples par un habit d'une humilité feinte, & par des discours affectez; parlant contre la foi & contre le respect dû au faint siège. C'est pourquoi nous vous mandons d'informer & de procéder contre ces méchans suivant les priviléges de l'inquisition simplement & sans forme de procès, & de les corriger & punir selon les canons, implorant, s'il est besoin, le secours du bras séculier; lans préjudice à vos suffragans & aux inquisiteurs d'exercer leur jurisdiction contre les mêmes personnes. Le pape adressa la même lettre à l'archevêque de Pise, qui avoit déja mis en prison quelques-uns de ces fraticelles : aux archevêques de Naples & de Benevent, & au légat Gilles Albornos. Enfin cette lettre fut envoyée le vingt-uniéme de Décembre à l'évêque de Caffa fur la Mer noire, car les Fraticelles s'étoient répandus jusques-là.

XXVI. Congrégation de Gentil de Spolete diffipée.

Les freres Mineurs tinrent cette année à Affife leur chapitre général, qui fut le cinquante-deuxiéme. On y proposa de poursuivre l'extinction de la petite congré-

gation

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE ME. 153 formée par frere Gentil de Spoléte, & autorifée

gation formée par frere Gentil de Spoléte, & autorifée par le pape Clement VI. Elle ne comprenoit que quatre mailons, & les freres qui la compoloient, menoient tatisfisment une vie fingulière par la pauvreté & la forme de leurs avec lesques ils ne vouloient rien avoir de commun. Quelques-uns donc proposerent au chapitre de les déférer au pape en plein consistione & les poursuivre comme ceux de la réforme de Narbonne. Mais Guillaume Farinier général de l'ordre s'y opposa, pour éviter le scandale au dehors & la division au dedans; & il obtint que l'on agiroit plus doucement en cette assaire, & qu'on lui en laisseroit tout le soin.

Gentil de Spoléte en fournit l'occassion lui - même: car le général ayant commandé quelque chose à un frere do la petite congrégation , Gentil tira le frere de la présence du général , & lui dir : Il n'a rien à vous commander , principalement en ce qui regarde la demeure en nos petits monasteres : car c'est de quoi il s'agistion. Les assistances furent indignez , & pour exciter le général à vanger le mépris de son autoricé , ils lui découvrirent plusseurs faits qui tendoient à la ruine de sinssitute ; en disant : Ceux qui veulent se sons tiral discipline des supérieurs , passent à cette congrégation: l'esprit de liberté y domine ; ils reçoivent indistérement les bons & les mauvais sujets , la bonne & la

mauvaise doctrine.

Le général s'en étant informé fecretement, trouva qu'effectivement ils avoient reçu quelques hérétiques ou gens fufpects dans la foi. Ils difoient que c'étoit dans Respérance de les convertir; & ils avoient à la vérité chasse les opiniatres, mais on les trouvoit toujours cou-Time XX. V

An. 1354.

pables d'avoir communiqué avec eux, & les avoir renvoyez sans les dénoncer à l'inquisition. Ce fut le principal fondement des plaintes que le général porta au pape Innocent VI. lui représentant le péril d'un schisme dans l'ordre, plus dangereux que sous Clement V. Il obtint donc une bulle du dix-huitiéme d'Août 1355. par laquelle Innocent révoque celle de Clement VI. en faveur des quatre monasteres qui composoient la petite Congrégation, & les remet sous l'obeissance du général & des supérieurs ordinaires. Ensuite le général fit si bien que par les ordres du légat Gilles Albornos, frere Gentil fut emprisonné au couvent d'Orviete avec deux freres qu'il menoit à Rome. Ainsi fut dissipée sa petite Congrégation.

Cependant l'empereur Charles de Luxembourg vint en Italie pour se faire couronner. Le quatorziéme d'Octobre 1354. il arriva à Udine dans le Frioul résidence du patriarche d'Aquilée, qu'il prit avec lui pour l'accompagner dans ce voyage. C'étoit Nicolas de Luxem-

bourg son frere naturel que Clement VI. avoit à sa priere transféré de l'évêché de Naümbourg en Saxe au siége d'Aquilée le vingt-deuxiéme d'Octobre 1350. après la mort du B. Bertrand de faint Génies. Nicolas tint ce siége jusqu'en 1358.

L'empereur Charles étant entré en Lombardie, envoya aupape, Thieri évêque de Minden lui en porter la nouvelle, & lui demander la permission de se faire couronner à saint Pierre de Rome. Le pape par sa lettre du vingt-uniéme de Novembre lui promit d'envoyer des cardinaux pour faire cette fonction ; & cependant manda au legat Gilles Albornos d'aider l'empereur de ses conseils & de ses forces. Avant que d'al-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. ler à Rome, l'empereur devoit, suivant la coûtume, recevoir la couronne de fer à Monza au diocèse de Mi-An. 1354. lan; mais le changement qui venoit d'arriver, & la puif-

sance des Visconti faisoit craindre que l'empereur n'y trouvât de l'opposition.

L'archevêque Jean Visconti étant au comble de sa M. Vill. IV. c. puissance & de sa prospérité temporelle mourut subite. ment le samedi quatrieme d'Octobre cette année 1354. sans avoir le temps de pourvoir au salut de son ame, ni de faire son testament, ou de régler la succession de ses états entre ses neveux. Ils étoient trois, Maffée ou Matthieu, Barnabo ou Barnabé, & Galeas, qui sirent leur partage à l'amiable, & vêcurent en grande union. Ils firent élire archevêque de Milan Robert Visconti fils d'Antoine, & archiprêtre de l'église métropolitaine, auquel le pape en donna la provision comme 359. on voit par sa lettre aux trois freres, du neuviéme de No-

vembre.

C'étoit donc de la part de ces princes que l'on crai- Rain. 1354 n. 9. gnoit quelque opposition au couronnement de l'empereur, & pour y remédier en cas de besoin, le pape commit trois patriarches, celui de Constantinople, Nicolas d'Aquilée, & Fortanier Vassal de Grade. La commission est du vingt-deuxième de Novembre, & le pape y explique ainsi les raisons des trois couronnes de l'empereur. Celle d'argent que l'empereur reçoit à Aix-la-Chapelle signisse Péloquence & la sagesse par laquelle l'empereur doit réprimer & confondre les hérétiques. La couronne de fer qu'il reçoit à Monza marque la force pour écraser les rebelles. Enfin la couronne qu'il reçoit à Rome fignifie sa puissance pour maintenir la liberté de l'églife. Voilà les explications

AN. 1355.

L'archevêque Robert loin de s'oppofer au couronnement de l'empereur Charles, le couronna lui-même non

Prevo. cont. Fr. à Monza, mais à Milan dans l'églife de faint Ambroife, où il lui donna la couronne de fer le jour de l'Epiphanie fixieme de Janvier 1355. en prélence du patriarche d'Aquilée & de pluficurs évêques & feigneuss.

C'est ce que l'empereur témoigne lui-même dans sa

lettre écrite le neuviéme du même mois à Pierre Ber-

trandi cardinal évêque d'Ostie, destiné pour le couronner à Rome.

Sa commission est du dernier jour de Janvier , & le pape lui dit en substance : Notre cher fils Charles ayant éte élu roi des Romains & son élection approuvée par

\*\*5.6.7.6°\*\*. le pape Clement VI. il nous a prié de le Taire comonner à Rome par quelques-uns de nos freres les cardinaux , fachant bien que nous sommes retenus deçà les monts par des affaires importantes. C'est pourquoi nous avons jetté les yeux sur vous & sur le cardinal Gilles du titre de saint Clement légat du saint siége; & nous vous ordonnons de vous rendre à Rome, & y sacre le roi le jour qu'il choistra , & le couronner lui & la reine Anne son épouse. Enstite le pape prescrit fort au long toute la cérémonie du couronnement , avertissant de retrancher ce qui ne convient qu'au pape présent en personne.

Pr. card. p. 345. 547.

Le cardinal Bertrandi partit d'Avignon le lundi neuviéme de Février 1355. Le mercredi premier d'Avril il coucha à Sura près de Viterbe, où coucha aufil fempereur Charles, & le lendemain ils d'înerent enfemble à Sezane. Ce même jour qui étoit le jeudi-faire le car-

Rain. 1355. n. à Sezane. Ce même jour qui étoit le jeudi-faint le car-

de Pâques cinquiéme d'Avr I que l'empereur avoit choisi pour cette cérémonie. Il couronna aussi l'impératrice An. 1355. Anne venuë exprès d'Allemagne après l'empereur, qu'elle joignit à Pife. La messe dite , l'empereur monta à cheval avec ses ornemens impériaux, & traversant toute la ville de Rome, alla de faint Pierre à faint Jean de Latran où il dîna : puis sous prétexte de chasse il alla coucher à faint Laurent hors de la ville, suivant la promesse qu'il avoit fait au pape de sortir de Rome le même jour : car c'étoit une des conditions de son couronnement. Il accomplit aussi ou ratifia toutes les autres promesses qu'il avoit faires depuis son élection, soit à Clement VI. soit à Innocent, & en donna des actes autentiques.

Au mois de Janvier de la même année 1355. le jeune empereur Jean Paleologue rentra à Constantinople, zene se retire Jean Cantacuzene son beau-pere l'avoit comme relegué 46. à Thessalonique, ne lui laissant guéres que le titre d'empereur. Jean ou Calojean, comme on le nommoit à cause de sa beauté, n'avoit ni troupes ni argent pour se rétablir : mais il avoit l'affection du peuple & des grands, qui le regardoient toujours comme leur véritable maître. François Cataluze noble Génois établi à Constantinople & puissamment riche fit ensorte par son industrie & par son argent que l'empereur Jean Paleologue arriva par mer à Constantinople secretement gap. 865. & de nuit. Son arrivée causa un grand mouvement dans la ville, le peuple s'arma & se déclara pour lui; mais Cantacuzene ne se mit point en défense sous prétexte d'attendre du secours.

Le patriarche Philothée craignant l'insulte du peu- 6.40. ple, quitta le palais patriarcal & se cacha : car il se

c. 42.

croyoit défagréable au jeune empereur, comme intrus à la place de Calliste qui avoit tout fait & tout souffert pour lui. Paleologue offrit des conditions de paix à Cantacuzene, qui les accepta volontiers, & déclara à Paleologue la réfolution qu'il disoit avoir prise depuis longtemps, de quitter lemonde & d'embrasser la vie monaftique. Il l'exécuta dès le lendemain, & ayant quitté dans le palais même les ornemens impériaux, il se revêtit d'un habit de moine & changea son nom de Jean en celui de Joafaph. En même temps fa femme Irene prit aussi le nom d'Eugenie avec l'habit de religieuse. Joasaph

2. 879.

prétendoit se retirer au mont-Athos. Pendant le même hiver Calliste revint de l'isle de Ténédos où il s'étoit retiré, & reprit le siège patriarcal de Constantinople sans que personne osat s'y opposer. Il ne demanda pas même le jugement des évêques fur son rétablissement, mais prétendant avoir été traité avec la derniere injustice, non-seulement par l'empereur mais par les évêques : il jugea lui-même sa cause, & vouloit demander justice de ses persécuteurs. Paleologue l'empêcha, disant qu'il falloit mépriser tout ce qui s'étoit fait pendant les divisions & les contestations pasſées.

Baluz. 1 it. 1. 1. 1. 3-28.347.

Louis d'Arragon roi de Sicile mourut à l'âge de 16. indie. Arrag. p. ans le seiziéme d'Octobre 1355. laissant pour successeur son frere agé seulement de treize ans, & imbécile. Au mois de Décembre Pierre le cérémonieux roi d'Arragon vint à Avignon, où il célébra la fête de Noël avec le pape Innocent, & lui fit l'hommage du royaume de Sardaigne, comme il l'avoit fait à Benoît XII. Ce prince étoit laid & de très-petite taille.

L'empereur Jean Paleologue se voyoit pressé d'un XXIX.

côté par les Turcs, & de l'autre par Matthieu Cantacuzene qui tenoit encore Andrinople & les lieux circonTraité de Jean voisins. C'est pourquoi il rechercha le secours des La-Paleologue avec tins, & commença par traiter avec Paul archevêque Rain. 1355. n. de Smirne internonce du pape, touchant sa réunion 33. avec l'église Romaine. Par le conseil de ce prélat il fit une bulle d'or où il dit en substance: Je jure sur les faints évangiles d'observer tout ce qui suit. Je serai fidéle & obéissant au saint pere & seigneur Innocent VI. souverain pontife de l'église Romaine & de l'église universelle, & à ses successeurs, & je recevrai ses légats & fes nonces avec toute révérence. Je ferai mon possible pour soûmettre tous mes sujets à son obéissance; & parce qu'il est difficile de ramener les peuples endurcis par une longue habitude, je fuis convenu avec l'archevêque Paul & Nicolas Sigeros mon mégateriaque; c'étoit l'officier qui commandoit en chef les troupes étrangeres de la garde de l'empereur, & son vrai nom étoit megaëtairiarque. L'empereur continuë : Je suis convenu Ducange gloss. que le pape les renvoyera avec trois galeres, & quand ils seront arrivez à Constantinople je donnerai mon fils le despote Manuel Paleologue à l'archevêque de Smirne pour le mener au pape avec une galere : il m'en laiffera deux, en amenera deux autres en ces quartiers, & les laissera toutes à ma disposition pour la défense du pays.

Quand le pape aura mon fils entre ses mains, il m'envoyera le plus promptement qu'il pourra quinze vaisseaux avec cinq cens chevaux, & mille hommes de pié. Lorsque cette armée sera arrivée à Constantinople, elle servira six mois sous nos ordres contre les Turcs, & les Grecs nos ennemis; & pendant ce temps

21. 35.

le légat du pape donnera les bénéfices & les dignitez ecclésiastiques à des Grecs capables qui reviendront volontairement à l'union & à l'obéissance de l'église, selon que lui & nous le jugerons meilleur. Que si dans les fix mois de l'arrivée de la flote, les Grecs ne veulent pas se réunir à l'églile, nous ferons avec le conseil du légat, qu'ils se soumettront absolument. Nous donnerons au légat pour son logement un grand palais qui demeurera au pape & à ses légats à perpétuité. Nous lui donnerons aussi une belle église où lui & ses suecesseurs puissent célébrer l'office divin- Je donnerai à mon fils aîné, c'étoit Andronic, un maître Latin pour lui enseigner les lettres & la langue Latine. Je donnerai trois grandes maisons où l'on tiendra des écoles des lettres Latines; & je prendrai soin que les enfans les plus confidérables d'entre les Grecs les aillent apprendre. En cas que je n'accomplisse pas tout ce que dessus, je me juge des maintenant pour lors indigne de l'empite, & j'en transporte tout le droit à mondit fils : je transporte au pape la puissance paternelle que j'ai sur lui, & je le lui donne en adoption : en forte que le pape

de Décembre.

Rain 1336 m Les deux envoyez Paul archevêque de Smirne, & Nicolas Sigeros le megaëtairiarque arriverent dans une petite galere, & débarquerent à Avignon près l'églife

puisse acquérir l'empire au nom de ce fils, sui donnée une femme, des tuteurs & des curateurs, », & disposer de l'empire en son nom. Ensin en accomplissant mespromesses prétens être le gonfalonier de l'église, « le principal ches de l'armée Chrétienne qui passer adais des la mer. Fait à Constantinople en notre palais des Blaquernes s'an du monde 6864, de J. C. 1355, le 15.

Notre-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. Notre-Dame des Miracles Pan 1356. dans l'octave de la Pentecôte qui avoit été le douziéme de Juin. Ils An. 1356. étoient porteurs d'une lettre close portant créance pour eux & de la patente que je viens de rapporter : à laquelle le pape repondit par une grande lettre à l'empereur datée du vingt-uniéme de Juillet, où il s'étend sur la joye que lui donne l'espérance de la réunion des églises & sur les louanges de l'empereur Jean, qu'il exhorte à la persévérance; & finit en lui recommandant les deux nonces qu'il chargea de cette lettre, sçavoir Pierre Thomas évêque de Patti en Sicile, & Guillaume évêque de Sisopoli ou Sizon en Carie.

Le pape écrivit aussi à François Cataluse noble Gé- Cornativille p. nois, à qui l'empereur Jean pour récompense de ses ser-237. vices avoit donné en mariage sa sœur avec l'isle de Metelin en principauté. Le pape écrivit aussi au patriarche Calliste, dont toutefois il n'avoit point reçu de lettre: il écrivit à plusieurs grands de l'empire Grec, à Hugues roi de Chipre, à Jean Gradenic doge de Venise, au maître des Rodiens, & aux Génois: mais il ne put fournir les vaisseaux & les troupes dont on étoit convenu : ainsi cette négociation sut sans effet.

Pierre Thomas évêque de Patti naquit en Périgord au diocèle de Sarlat, de basse condition. Son pere étoit ment de S. Pierre un fermier si pauvre qu'il ne pouvoit nourrir ses deux Thomas Carme. enfans, ce fils & une fille. Pierre alla chercher à vivre Boll. 29. Janv. en un bourg voisin, où demandant l'aumône il ne laissa pas de fréquenter les écoles, & y profita si bien, qu'en peu de temps il instruisit des enfans. Ensuite il vint à Agen, où pendant plusieurs années il étudia la grammaire & la logique, vivant toujours d'aumône & de son travail : car il enseignoit la grammaire aux Tome XX.

An. 1356.

- écoliers de la province, & ensuite la logique; ce qu'il fit jusqu'à l'age de vingt ans. Le prieur des Carmes avec le professeur voyant l'habileté dece jeune homme, le menerent à Leitoure, où il enseigna pendant deux ans. Puis le prieur des Carmes de Condom admirant sa subtilité & la pureté de ses mœurs, l'amena à son couvent, & le revêtit de l'habit de l'ordre. Il y sit profession, & cinq ans après il suc ordonné prêtre.

Enfuire on l'envoya étudier à Paris, où dix ans après il fut fait bachelier en théologie. Etant revenu en fa province, il fut fait procureur de l'ordre, & vint en cour de Rome, c'est-à-dire, à Avignon, où étoit le général de l'ordre, qui le voyant de petite taille & de peu d'apparence, avoit honte de le mener avec lui devant les cardinaux. Mais le cardinal Talairand apprenant qu'il étoit honme de mérite & de sa province de Perigord, voulut le voir & le retint à dîner. Après le repasonagita une question suivant l'usage des cardinaux, & frere Pierre Thomas y sit si bien connostre sa siccince & sa fustilité, que depuis la cour de Rome admira se se fa subtilité, que depuis la cour de Rome admira se services se se sui superior de l'entre se se fa subtilité, que depuis la cour de Rome admira se se fra subtilité, que depuis la cour de Rome admira se se resultant de l'entre d

Enfin à la poursuire du cardinal de Perigord le chapitre général des Carmes ordonna que Pierre Thomas iroit à Paris achever son courspour être passé docteur en théologie. Il y vint donc, & sit des leçons de la sainte écriture dans son couvent. Or selon les statuts de l'université il ne pouvoit être licentié qu'il n'eût enseigné encore cinq ans: mais la troisséme année il sur élu extraordinairement par le suffrage des docteurs qui connoissoient la capacite, & il sur fait docteur. Aussir il retour a à Avignon, o à il prêcha devant le pape, & sur professeur dethéologie en cour de Rome. Il faisoir souvent

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. deux ou trois sermons par jour, & acquit une estime générale des cardinaux & des prélats : en sorte qu'il attiroit de grandes aumônes au couvent. En ses sermons il n'épargnoit personne, pas même le pape : ordinairement il failoit rire au milieu du sermon, mais il faisoit aussi pleurer, & renvoyoit à la fin tout le monde édifié & consolé. Tout ceci se passa sous le pontificat de Clement VI.

Le pape Innocent VI. envoya Thomas nonce près de Louis roi de Naples & la reine Jeanne sa semme. Ensuite quand l'empereur Charles IV. vint en Italie, le pape déclara Pierre Thomas son nonce pour aller au devant de ce Prince, & ensuite vers Etienne roi de Rain. 1354.70 Rascie qui avoit envoyé des ambassadeurs au pape, témoignant vouloir renoncer au schisme des Grecs, & se réunir à l'église Romaine : comme fait voir la réponse du pape datée du vingt-quatriéme Décembre 1354. Or comme cette légation à l'empereur & à un roi étoit importante, & demandoit un prélat qualifié, le pape Sieil. fac. t. 1.p. donna à Pierre Thomas l'évêché de Patti en Sicile, par 402. bulle du seiziéme Novembre de la même année. Il ne 3. vita lnn. p. fit rien auprès du roi de Servie, qui ne s'étoit adressé au pape que dans l'espérance d'avoir du secours contre le roi de Hongrie. Le légat fit seulement paroitre son courage, en refusant de baiser le pie du roi, & méprisant la défense qu'il fit à ses sujets d'entendre la messe du légat sous peine de perdre les yeux. Il fut ensuite envoyé aux Vénitiens & à Louis roi de Hongrie, mais il n'y réussit pas ; & tel étoit l'évêque de

Patti, quand il fut envoyé légat à Constantinople. Michel Pisani de l'ordre des freres Mineurs, inqui-

fiteur à Venise, sit emprisonner quelques Juiss qui trainte à Venise. après avoir professe long-temps le Christianisme, y "Vading. 13 165

An. 1356.

AN. 1356 avoient renoncé & même embrassié des hérésses. Quelques officiers du doge Jean Gradenic s'y opposerent; & ayant pris tous les familiers de l'inquisition, les firent mettre à la question, prétendant que dans la capture de ces héréstiques ils avoient pris quesque chose de leurs biens. L'inquisiteur s'en plaignit au pape qui écrivit au doge, le priant de n'apporter aucun obstacle à l'exercice de l'inquisition, qu'il devoit plutôt savorsier. La lettre est du premier de Mai 1366. Mais l'affaire tirant en longueur, s'inquisiteur fut obligé luimême d'aller à Avignon la solliciter. Cependant le doge Gradenic vint à mourir; se Jean Delsino lui ayant succédé, le pape lui écrivit pour le remercier de la protection qu'il donnoit à l'inquisiteur Michel Pisani: ce

X X X I I. Berthold hé tique brûlé à S

come mais à spi-qui enfeignoit les erreurs suivantes. J. C. en sa passion 

con fortement si fon ame devoit être sauvée ou damnée. En 
ce même état l'excès de la douleur lui fit maudire la 
fainte Vierge sa mere ; il maudit aussi la terre qui avoit 
reçu son sang. L'homme peut en cette vie arriver à une 
telle persection qu'il n'aura plus besoin de prier ni de 
jeûner, & que rien ne sera plus péché pour lui. La 
priere vocale est inutile au salut, il suffit de prier de 
l'esprit. Un laique ignorant sans connoissance des livres, 
mais éclairé de Dieu, peut plus prositer aux autres & à 
lui-même, que le prétre le plus sçavant, suc-il docteur. On doit plus de soi & d'obésisance aux prédications & aux instructions de ce laique illuminé, qu'à 
l'évangile & aux écrits de tous les docteurs. L'homme

qui montre que l'affaire étoit accommodée. La lettre est du 17. Septembre de la même année.

A Spire les inquisiteurs prirent un nommé Berthold

Livre quatre-vingt-seizie me. dévot prenant sa nourriture ordinaire, peut acquerir autant de grace que s'il recevoit le facrement du corps & An. 1356. du sang de J. C.

Ces huit articles comprennent les principales erreurs de Berthold aufquelles il en joignoit plusieurs autres. Il les enseignoit secretement s'adressant aux simples, premierement à Virsbourg, puis à Spire, où étant découvert & pris, il fut examiné publiquement par les inquisiteurs & par d'autres hommes doctes, & étant convaincu il confessa ses erreurs. On lui demanda s'il vouloit y renoncer & embrasser la foi de l'église, il répondit : Ma foi est un don de Dieu, c'est pourquoi je ne dois ni ne veux y renoncer. Ainfi demeurant opiniatre il fut livré à la justice, condamné au feu & executé cette année 1356.

Cependant le pape tenoit en ses prisons à Avignon un frere Mineur nommé Jean de Roquetaillade du cou-quetaillade fanavent d'Aurillac qui faisoit le prophéte, & prédisoit plu - c. Nant. p. 822. fieurs événemens, se prétendant inspire. Ses mœurs : Finalm. p. 931. étoient pures, & il étoit sçavant dans l'écriture, & Froif 1. c. 211. même dans les auteurs profanes : aussi étoit-il gardé honnêtement. Comme il ctoit ainsi en prison l'an 1356. le cardinal Raimond de Canillac archevêque de Toulouse se trouvant à Avignon, lui demanda par écrit, combien dureroit encore les guerres qui étoient alors en France. Frere Jean répondit : Votre écrit contient, si j'ose le dire, un grand blasphême, puisqu'il n'y a que Dieu qui puisse sçavoir ce que vous demandez. Je ne suis point prophéte, je suis un misérable pécheur; & ce que je dis je ne le dis point de ma tête, mais seulement par l'intelligence des prophétes. Quant à ces guerres, je dis qu'elles dureront & croîtront jusques au -

An. 1356.

ciel : tout coque nous voyons n'est encore rien. Il faut que toute la face du monde change : bien-tôt la tyrannie regnera par tout, plusieurs puissans seront privez de leurs dignitez & tuez cruellement dans les villes. Les infidéles envahiront les royaumes des Latins; & le fléau des Anglois s'appelantira julques à ce que toutes les parties du royaume en soient frappées. Je le disois publiquement il y a plus de vingt ans, c'est pourquoi je passois pour un insensé. Quant aux revenus de l'églile, sçachez qu'on les perdra bien-tôt : les peuples en dépouilleront le clergé, & lui laisseront à peine de quoi vivre. La cour de Rome s'enfuira de la cité pécheresse d'Avignon, & n'y sera plus avant que six ans se passent depuis 1356. La suite montrera la fausseté de cette date; & voilà un échantillon des prophéties de frere Jean de Roquetaillade.

Décime en Fras ce blàmée. Mar. Vill. VI.

Le Roi Jean pressé par la guerre des Anglois, chargeoit son peuple d'impositions, & n'épargnoit pas même le clergé, sur lequel il leva une décime. Le pape Innocent lui en écrivit une lettre, où il dit : On se plaint en cour de Rome que quelques-uns de vos offieiers veulent contraindre les ecclésiastiques de votre royaume à payer la décime d'une année de leurs revenus, sous prétexte de la concession de quelque peu de prélats, à qui les autres n'en ont donne aucun pouvoir : outre qu'il ne leur seroit pas permis sans le consentement du saint siège. On dit encore que ce subside se leve avec une telle rigueur, que si quelqu'un manque à le payer, soit par impuissance, soit par motif de conscience, vos officiers saississent ses biens; & les mettent en votre main : en sorte que les ecclésiastiques ainsi vexez & destituez de subsistance sont réduits

Le pape conclut en exhortant le roi à faire cesser ces desordres, & écouter les remontrances des deux cardinaux ses nonces Talairand évêque d'Albane, & Nicolas Capoche. La lettre est du troisiéme de Septembre, & le lundi dix-neuvième du même mois le roi Jean Froit. 1.6.161. fut pris à la bataille de Poitiers, à laquelle il avoit forcé le Prince de Galles, malgré tous les efforts des deux nonces envoyez pour négocier la paix. Le roi prisonnier fut mené à Bordeaux , & delà en Angleterre.

Vers la fin de cette année, c'est-à-dire, le vendredi vingt-troisième de Décembre le pape Innocent sit Cardinaux. fix cardinaux, fçavoir Pierre de la Forest, alors archevêque de Rouen, & chancelier du roi de France. Hubous ecci. F. rif. t. 2. p. 640. Il naquit au pays du Maine, & après les humanitez & la philosophie, il s'appliqua au droit, tant civil que canonique, qu'il enseigna avec réputation à Orléans & à Angers. Ensuite il vint à Paris, où il plaida avec tant de succès que le roi Philippe de Valois le prit pour fon avocat : il avoit alors plufieurs bénéfices; & on en compte jusqu'à sept, dont les principaux sont la prévôté de Varennes à S. Martin de Tours, un canonicat en l'église de Rouen, & un en celle de Paris. Le prince Jean alors duc de Normandie le fit son chancelier; & le 14. Juillet 1349. il fut pourvû de l'évêché de Tournai. L'année suivante le roi Philippe le fit son chancelier; & le roi . Jean ayant succédé à la couronne, le conserva en cette charge. En 1351. le pape Clement VI. le transféra à l'évêché de Paris vacant par la translation d'Audoüin Aubertau siége d'Auxerre. Enfin Pierre de la Forest sut transféré à l'archevêché de Rouen au mois de Janvier 1352. après

la mort de Jean de Marigni arrivée au mois de Décem-

Pomer. Rouen.

An. 1356 bre précédent. Pierre eut pour successeur au siége de Paris, Jean de Meulant transséré de l'église de Noyon: pour lui étant sait cardinal prêtre du titre des douze apôtres, il se démit de l'archevêché, & eut pour successeur Guillaume II. de Flarancourt.

Le second cardinal fur Elie de S. Itier évêque d'Uzès, Il naquit à S. Itier en Limousin, & fur moine Bénédictin. En 135. le pape Benoît XII. lui donna l'abbaye de Saint Florent de Saumur, & il eut une charge
d'auditeur dans la chancellerie apostolique. En 1345.
Clement VI. le fit évêque d'Uzes après Guillaume de

Clement VI. le fit évêque d'Uzés après Guillaume de Gail. Chr. 1-3. Mandagot. Elie fut cardinal prêtre du titre de S. Etienne au mont Celius.

Bal. 1-3.21.

Le troité par cardinal fut François de Todi Italien.

Le troisiéme cardinal fut François de Todi Italien, alors évêque de Florence. Il fut premierement évêque de Corfi ou Corfinium près Sulmone, puis transferé à Clusium en 1348. delà au mont Cassin en 1353. Deux ans après Innocent VI. le transféra encore à Florence, ayant transféré Ange Acciaïoli de Florence au mont Cassin. Ensin il le sit cardinal prêtre du titre de saint Mare, & grand pénitencier de l'église Romaine.

Le quatriéme cardinal fut Pierre de Montirac, fils d'une fœur du pape Innocent, & né en Limousin à Donzenac entre Brive & Uzerche. Le pape son oncle l'avoit nommé à l'évêché de Pampelune en 1356. mais il ne su point sacré, & la même année il sut cardinal prêtre du titre de sainte Anastasie, & cinq ans après vice-chancelier de l'église Romaine. All n'est point compté entre les évêques de Pampelune, dont toutesois il sanches de Mandant east garda le nom : mais Arnaud Barbazano étant mort en legas fisit east. garda le nom : mais Arnaud Barbazano étant mort en legas fisit eou. 12, 1356. Michel Sanchès de Assiani lui succéda, étant

élu

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME.

169

élu la même année, & confirmé par le pape.

Le cinquiéme cardinal fut Guillaume Farinier alors AN. 1356. ministre genéral des freres Mineurs. Il naquit à Gourelon au Diocèse de Cahors, & fut passe docteur en théologie en l'université de Toulouse l'an 1344. L'année suivante étant provincial d'Aquitaine, il mit en prison au monastere de Figeac, frere Jean de Roquetaillade. En 1348, il fut élu général de son ordre au chapitre tenu à Vérone. Il en tint un à Lyon en 1351. & un autre à Assise en 1354. Enfin le pape Innocent Vading. 1356. le fit cardinal prêtre du titre de S. Marcelin, voulant \*\* 21. qu'il gardât le gouvernement de son ordre jusques au prochain chapitre général. L'année suivante 1357. le pape lui donna un prieuré de l'ordre de S. Benoît dépendant de l'abbaye du Mas-d'Asil.

Le sixiéme cardinal fut Nicolas Rossel Catalan de l'ordre des freres Prêcheurs, docteur en théologie, & inquisiteur en Arragon , dont il étoit provincial. 3. vita p. 3.29. Voilà les fix cardinaux de la promotion du mois de Décembre 1356. Le premier & le dernier étoient absens, ce qui causa de la difficulté pour leur donner le

chapeau.

Car les deux cardinaux qui étoient nonces en France, & auprès du roi prisonnier, écrivirent au pape pour le prier que Pierre de la Forest leur nouveau collégue put venir à Bordeaux avec eux aider le roi de ses confeils, & travailler à sa liberté : & asin qu'il ne leur parût pas inférieur en dignité, ils demandoient que le Rain. 1357. n. s. pape leur envoyât le chapeau rouge. Le pape répondit : Après avoir lû votre lettre avec nos freres, ils ont presque tous été d'avis qu'il ne falloit point déroger à l'ancienne coûtume : mais y apportant un tempé-

Tome XX.

AN. 1357.

rament nous avons resolu d'envoyer au cardinal son chapeau à Poiriers : à condition toutefois de ne s'en servir qu'en cas qu'il pût avoir un sauf-conduit pour aller trouver le roi. Et ne pouvant amener nos freres à ce sentiment, nous avons pense de vous envoyer à Bordeaux ce chapeau, pour le donner au cardinal, s'il peut venir auprès du roi. La lettre est du premier Février 1357.

14. 1366.4.4. Le roi d'Arragon pria le pape d'envoyer aussi le chapeau au cardinal Nicolas Rosse! mais le pape le resus la 3 & sur ce que le roi alléguoir séxemple de Pierre de la Forest, le pape en montra la dissérence en ce que celui-ci étoit allé traiter la paix entre la France & l'Angleterre. En effet il passa a Bordeaux, & de-là en Angleterre avec les deux nonces : mais ils en revin-

M. VIII. VIII. e rent au mois d'Août de cette année, fans avoir rien

En ce temps il s'émut une grande dispute en AngleDispute no. Repleture en rei le clergé s'éculier & les quarre ordres des regleture entre le terre entre le clergé s'éculier & les quarre ordres des redesignés s'éculier à le proposition de la tête du Clergé étoit Richard
dans. I privatud, c'est-à-dire , fils de Raoul archevêque
l'assistant, Fixraud, c'est-à-dire , fils de Raoul archevêque
d'Armach , & primat d'Irlande. Il naquir à Dundale
dans la même ille , où sa mémoire est encore en vénération , & sur premierement archidiacre de Lichfeld,
puis chancelier de l'université d'Oxford. Etant archevêque il commença à faire de la peine aux freres Mandians, puis il passa en Angleterre , où ils étoient déja
attaquez par le clergé. Il sit quelques sermons contr'eux

\*Faiing-137.\*\* 3. Paul de Londres & w. dissura cours Roore Cho-

Paling, 137.\*, à S. Paul de Londres, & y disputa contre Roger Chonoc provincial des freres Mineurs en Angleterre. Cependant le gardien du couvent d'Armach appella au pape, & sit citer l'archevêque à Avignon où il se rendit

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. en effet l'an 1356. Le pape commit quatre cardinaux pour examiner l'affaire, sçavoir Guillaume Curti évê- An. 1357. que de Tusculum tiré de l'ordre de Cisteaux, Pierre de

Cros du titre de S. Martin-aux-Monts, Elie de S. Itier de l'ordre de Clugni, & François de Todi grand penitencier.

L'archevêque plaida sa cause à Avignon en consis- Goles Monarch. toire devant le pape, les cardinaux & les prelats le 8. 1. 1. p. 1392. de Novembre 1357. & fit un très-long discours dont p. 336. voici la substance. Je proteste d'abord que mon intention n'est point de demander la suppression des ordres Mandians; mais seulement qu'ils soient réduits à la pureté de leur institution. Etant venu à Londres pour quelques affaires de mon église d'Armach, j'y trouvai des docteurs assez capables disputant contre eux sur la mendicité de J. C. & ayant été souvent invité de prêcher au peuple, je fis sept ou huit sermons en langue vulgaire, qui se réduisent à neuf conclusions, pour lesquelles ces freres ont appellé au saint siège.

Ces propositions sont : J. C. pendant sa vie mortelle a toujours été pauvre, mais il n'a jamais mandié volontairement ni enseigné de mandier : au contraire il a enseigné qu'on ne le doit pas faire. Personne ne peut prudemment & faintement s'engager à la mendicité volontaire & perpétuelle; & la regle des Freres Mineurs ne le porte pas. La bulle du pape Alexandre IV. qui condamne l'écrit des docteurs, n'attaque aucune de ces propositions. Les paroissiens doivent plutôt choisir leur paroisse pour s'y confesser, que l'oratoire des freres; & ils doivent préférer la personne du curé pour être leur confesseur, à celle des freres. Voilà, très-saint pere, les propositions que j'ai soutenues dans messermons, & 172 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. que j'entreprens de soutenir, Dieu aidant, encore à

An. 1357. présent.

L'archevêque entre ensuite en preuve, commençant par les deux dernieres propositions qui regardent les priviléges des Mandians, comme étant les plus importantes à toute l'église tant au peuple, qu'au clergé. Il prétend donc montrer qu'il est plus sûx & plus utile de se confessionement de la puis de la plus viil de le confessionement qu'il est plus sûx & plus utile de le confessionement qu'il est plus sûx & plus utile de le confessionement qu'il est plus sûx de la plus viil de le confessionement qu'il est plus sûx de la plus viil de le confessionement qu'il est plus sûx de la plus viil de le confessionement qu'il est plus sûx de la plus viil de la

tend donc montrer qu'il elt plus sur & plus utile de le confedier chacun à fon curé, qu'aux freres Mandians. Je pense, dit-il, avoir dans mon diocée deux mille personnes tous les ans qui sont compris dans les excommunications générales contre les incendiaires & les autres semblables. Il en vient à peine quarante à moi ou à mes pénitenciers : toutefois ils reçoivent tous les facremens, & on dit qu'ils sont absous par les fre-

les facremens, & on dit qu'ils sont absous par les freres. Il ajoûte: Le particulier peut les soupçonner de chercher à soulager leur pauverte en écoutant les confessions, & d'imposer pour toutes pénitences des aumônes à leur profit. En esse depuis que les freres ont obtenu ce privilege de confesser, ils ont bâti par tout le monde des monassers semblables à des palais, ce qu'ils ne pouvoient faire auparavant; & on n'a jamais oüi dire qu'ils ayent imposé des aumônes pour la réparation d'une église paroissiale, d'un grand chemin ou d'un pont. Chacun même les applique à son ordre, & les freres Mineurs n'en donnent point aux freres Précheurs.

\*\*\*Pr. 1.50\*\* Le prélat ajoûte : L'abus des priviléges accordez aux freres produit plusieurs autres inconvéniens dans le clergé. La plúpart des jeunes gens se confessent à eux, soit dans les universitez, soit chez leurs parens. Or ils les attirent par leurs artisices & par des petits présens pour entrer dans leur ordre, ne pouvant attirer de mê-

District Liconsis

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. me les hommes d'un âge mur : après quoi les freres ne

permettent plus à ces jeunes gens de fortir de chez eux, ni même de parler à leurs parens sans témoins, jusques à ce qu'ils ayent fait profession. Cet inconvénient détourne plusieurs peres en Angleterre d'envoyer leurs enfans aux études, au grand préjudice du clergé. De mon temps il y avoit encore à Oxford trente mille étudians, au lieu qu'à présent il ne s'y en trouve pas six mille. D'ailleurs les freres Mandians se sont tellement multipliez qu'à peine trouve-t'on dans les universitez un bon livre à acheter, soit de théologie, de droit canon, ou des autres facultez : ils les achetent tous, & ont en chaque couvent une belle & grande bibliotheque.

On peut dire des freres Mineurs en particulier, qu'ils p. 1400.2.30. se sont eloignez de la rigueur de leur régle, en se procurant ces priviléges de prêcher, de confesser, de donner la sépulture, dont ils tirent des commoditez qui leur manquoient auparavant. De plus, S. François leur 5.1401.1.35. défend dans son testament de demander aucune lettre n. 31. 12212. 19. 26. en cour de Rome, sous prétexte de prédication : ainsi 24 ils sont tombez dans la desobéissance en demandant ces priviléges, où il est dit qu'ils sont accordez à leurs priéres. Ils diront peut-être que le pape Grégoire IX. a déclaré qu'ils ne sont point tenus d'observer ce que contient ce testament; mais ils ne peuvent montrer cette déclaration du pape Grégoire. L'archevêque étoit mal informé du fait, & nous avons cette déclaration datée de l'an 1230.

Après avoir traité la matiere des priviléges, il vient à la preuve de ses sept premieres propositions, & dit : Nous convenons de part & d'autre que J. C. a toujours

An. 1357:

été pauvre : la question est seulement s'il a aimé la pauvreté pour elle-même, ce que je prétens impossible, puisque c'est un mal & un estet du péché. Il continué de montrer que J. C. n'a jamais pratiqué ni enscigné la mendicité; mais ses preuves sont plus subtiles que solides, & il suffit de nier le fait, que personne ne peut prouver. Il insiste encore sur le testament de S. François, & demande de quel front les freres Mineurs peuvent mandier après un commandement si exprès de tra-

vailler.

Ce discours intitulé: Défense des curez contre les prétendus privilégiez, fut présente aux cardinaux, j'entens aux quatre que le pape avoit donnez pour commisser. Le docteur Roger Chonoc Anglois de l'ordre des

fires Mineurs en ayant reçu copie, y fit une réponte fous le titre de Défente des religieux Mandians, où il ne traite que la question des priviléges, & l'explication des priviléges, de l'explication de du chapitre Omnis utriusque fexus, infistant principale-

Sup. liv. xeii. a. du chapitre Omnis utriusque sexus, insistant principalement sur la décrètale de Jean XXII. Vas electionis contre les erreurs du docteur Jean de Poilli.

que fut obligé d'en abandonner la poursuite, & se re-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. tirer de la cour de Rome, ne recevant plus le secours que le clergé d'Angleterre lui avoit promis; & cepen- An. 1358. dant les freres Mandians ayant répandu beaucoup d'argent en cour de Rome, obtinrent la confirmation de leurs priviléges sous une nouvelle date. C'est ainsi que la chose est rapportée par Thomas Valsingam moine Bénédictin Anglois auteur du temps. L'archevêque d'Armach s'étant retiré au pays-bas, apparemment pour retourner en Angleterre, mourut à Mons en Hainaut

Vading. p. 173.

vers la fin de l'année suivante 1359. Vers ce temps-là deux grands princes entrerent dans des ordres Mandians, sçavoir Pierre infant d'Arragon, Princes reli-& Charles comte d'Alençon. Pierre étoit fils de Jac- Vita PP. L. I. P. ques II. roi d'Arragon, & de Blanche de Sicile fille du 3+2.967. roi Charles II. & sœur de S. Loüis évêque de Toulouse. Pierre sur comte de Ribargoça, & épousa Jeanne fille de Roger Bernard comte de Foix, dont il eut quatre enfans. En 1343. il fonda près de Taragone un hôpital fameux nommé l'hôpital du prince, sa femme étant morte vers l'an 1358. il résolut de quitter le mon- Vad. 1358. n. 2. de, & ayant partagé ses biens entre ses trois fils, il H. Blanca, p. 664. entra chez les freres Mineurs à Valence, & ayant pris Phabit il fit profession par dispense du pape avant l'année du noviciat accomplie. Sa profession se sit solemnellement en présence de plusieurs nobles; & il vêcut Vad. 1380. 12 encore au moins vingt ans.

Charles comte d'Alençon, étoit cousin Germain du roi Jean, étant fils d'un autre Charles frere de Philippe de Valois, qui fut tué à la bataille de Creci en 1346. Son fils aîné, qui est celui dont il s'agit, étant encore jeune embrassa l'institut des freres Prêcheurs: de quoi Marie d'Espagne sa mere sut très-affligée, &

ce prince le comté demeuroit expolé à de grandes pertes & à une entiere désolation , vû les guerres & les troubles qui régnoient alors dans le pays; c'est pourquoy elle prioit le pape d'y pourvoir. Le pape en écrivit à Jean marquis de Montferrat, le priant de bien examiner la vocation du jeune Prince; pour l'y confirmer si elle étoit solide, ou le ramener si c'étoit une legereté de jeunesse. La lettre est du vingt-deuxiéme de Juin 1359. Charles persévéra, & fut depuis archevêque de Lyon.

écrivit au pape, lui représentant que par la retraite de

Dès le samedi quatorziéme d'Octobre 1357. le pape Innocent avoit envoyé en Allemagne Philippe de Cabassole évêque de Cavaillon, pour lever le dixiéme denier de tous les revenus ecclesiastiques au profit de la Chr. Hirst. p. 234 chambre apostolique. Sur la demande de ce subside extraordinaire, le clergé des trois provinces de Tréves, de Mayence & de Cologne, s'assembla avec plusieurs abbez; & ils conclurent tout d'une voix de ne rien donner au pape ; ce fut la réponse qu'ils firent au nonce Philippe qui étoit alors à Mayence. Aussi-tôt ils écrivirent aux autres provinces d'Allemagne, & attirerent à leur sentiment tout le clergé & tous ses moines : ils écrivirent même au pape les causes de leur refus : & le pape craignant une division dans l'église, passa la chofe fous filence.

> Mais l'Empereur Charles au sujet de cette demande du pape convoqua à Mayence tous les princes de l'Empire en 1359. Plusieurs y vinrent, entr'autres le duc de Baviere & le duc de Saxe. Le nonce y fut oüi, & s'efforça de persuader la prétention du pape ; & pour lui répondre, on fit déliberer les hommes les plus doctes,

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE ME. entre lesquels se trouvoit Conrad d'Alzeia chancelier de Rupert, comte palatin, que les princes chargerent de An. 1359. parler pour le clergé. Il fit donc un discours au milieu de

l'assemblée, où il dit en substance. Les Romains ont toujours regardé l'Allemagne comme une mine d'or, & ont inventé divers moyens pour l'épuiser. Que donne le pape à ce royaume, finon des lettres & des paroles? Qu'il soit le maître de tous les bénéfices, quant à la collation : mais qu'il en laisse les revenus à ceux qui les desservent. Nous envoyons afsez d'argent en Italie pour diverses marchandises, & à Avignon pour nos enfans qui y étudient ou y postulent des bénéfices, pour ne pas dire qu'ils les achetent. Perfonne de vous n'ignore, Seigneur, que tous les ans on porte d'Allemagne à la cour du pape de grandes sommes d'argent pour la confirmation des prélats, l'impétration des bénéfices, la poursuite des procès & des appellations au faint siège, pour les dispenses, les absolutions, les indulgences, les priviléges & les autres graces. De tout temps les archevêques confirmoient les élections des évêques leurs suffragans : c'est le pape Jean XXII. qui de notre temps leur à ôté ce droit par violence. Et voici que le pape demande encore au clergé un subside de nouveau & inoüi, menaçant de censures ceux qui ne le donneront pas, ou qui s'y opposeront. Arrêtez les commencemens de ce mal, & ne permettez pas d'établir cette honteuse servitude.

Le lendemain l'empereur & les seigneurs appellerent le nonce, & pour réponse ils lui dirent, que le clergé ne pouvoit donner un subside si extraordinaire; & que l'empereur étoit sur-tout indigné, de ce que le pape s'adressoit aux Allemands plutôt qu'aux autres nations

Tome XX.

An. 1359.

de l'Europe pour leur imposer cette charge. Il dit done au nonce avec émotion: Seigneur évêque, d'où vient que le pape demande au clergé tant d'argent, & ne songe point à le réformer? Vous voyez comme ils vivent, quelle est leur hauteur, leur avarice, leur luxe, leurs délices.

Sup. n. 20.

L'empereur parlant ainsi remarqua dans l'assemblée Conrad de Falqueinstein chanoine de Maïence, qui avoit été coadjuteur de l'archevêque Henri, & depuis fut archevêque de Tréves. Il portoit sur sa tête un chaperon magnifique orné d'or & de pierreries, que l'empereur mit sur la sienne, & donna à Conrad son chaperon qui n'étoit que d'un simple drap. Puis il dit aux Seigneurs : Que vous en semble ? Suis-je pas avec ce chaperon plus femblable à un chevalier qu'à un chanoine ? & ayant repris fon chaperon il dit à Gerlac archevêque de Maïence: Nous vous ordonnons par la foi que vous nous devez de réformer votre clergé felon les canons; & quant aux rebelles & aux désobéissans, vous saisirez les fruits de leurs bénéfices pour être appliqués à notre fisc : vous pourrez même, s'il est besoin, emprisonner les opposans. Il donna le même ordre aux autres évêques du royaume.

Le nonce Philippe ayant reçu cette réponse négative, & voyant le clergé d'Allemagne réuni contre le pape, s'embarqua huit jours après avec ses domestiques, descendit à Cologne par le Rein, d'où il retourna à Avignon. Le pape ayant appris le peu de succès de sa négociation, & ne voulant pas en avoir entirement le démenti, envoya des nonces presque par toute l'Allemagne avec ordre de rectieillir la moitié du revenu de tous les bénésices vacans alors, & qui vaqueroient peuLIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. 179 dant deux ans, & les réferver au profit de la chambre

apostolique.

An. 1359.

Le déreglement du clergé d'Allemagne venoit en partie des guerres civiles & du schisme que somenta Loüis de Baviere. Or l'empereur Charles y voulant remédier, outre les ordres donnez verbalement à la diéte de Maïence, écrivit encore aux prélats, menaçant Rain. 1359. 18 de faire mettre en séquestre les revenus ecclésiastiques ". par les mains des princes féculiers. Sur quoi le pape lui écrivit ainsi : Nous louons votre zéle; mais prenez garde que ce que vous faites à bonne intention, ne nuise à la dignité du faint siége & à la liberté ecclésiastique. C'est pourquoi nous vous prions de vous abstenir de ces menaces de séquestre, & si elles ont eu quelque effet, de le réparer; mais excitez les prélats que vous y jugerez les plus propres à faire leur devoir contre ce clergé; comme nous les y exhorterons de notre côté. La lettre est du 20. Avril.

Le pape écrivit effectivement sur ce sujet aux archevêques de Cologne, de Maisence, de Tréves, de Breme & de Salfbourg. La lettre est du vingt-neuviéme du même mois d'Avril, & le pape y dit: Nous avons appris depuis peu qu'en Allemagne quelques eccléssatiques, même des évêques s'abandonnent à leurs pafsions, & imitent les s'éculiers, prenant part aux joutes, aux tournois & aux autres exercices militaires; qu'ils portent des habits, des souliers & des ornemens qui leur sont défendus, & disspert ains les biens des pauvres au grand scandale du peuple. Cest pourquoi nous vous exhortons & vous enjoignons de reprimer ces excès en toutes personnes eccléssatiques de quelque rang & dignité qu'elles soient, & de les faire vivre suivant

· la gravité & la modestie de leur profession. Vous ordonnerez aux évêques vos suffragans de veiller de même fur la conduite du clergé qui leur est soûmis.

Gold. Conflit. to.

L'empereur de son côté publia une constitution pour Tempereur pour la conservation des droits de l'église, où il dit : Les chapitres de Magdebourg, de Maïence & de Cologne se sont plaints à nous que quelques ducs, comtes, barons & autres seigneurs temporels, quelques consuls & recteurs des villes & des bourgades ont fait des statuts & des ordonnances contre les personnes ecclesiastiques & contre les droits, la liberté & les priviléges des églifes: par exemple qu'aucuns biens temporels ne puissent être transférez au pouvoir de l'église; que les clercs in sacris ne soient point reçus à postuler ou porter témoignage dans les affaires civiles, principalement en causes pieuses; & que les laïques excommuniez & dénoncez ne foient point exclus de comparoître en cour laïque. De plus ces leigneurs & ces magistrats saississent & arrêtent le bien des clercs, diminuent & restraignent les oblations des fidéles, extorquent des tailles & d'autres exactions sur les biens ecclésiastiques, pillent & brûlent les maisons & les terres; refusent d'enregistrer & sceller les contrats légitimes passez entre les clercs & les laïques; ils usurpent les donations & les legs faits aux fabriques, & tirent des églises & des cimetieres ceux qui s'y réfugient. C'est pourquoi nous cassons & annullons tous ces statuts & ces reglemens : ordonnant sous peine du ban de l'empire à tous seigneurs & magistrats de ces provinces de les révoquer & supprimer. Nous déclarons aussi que quiconque aura defié, pris ou détenu en prison, spolié, tué ou mutilé un prêtre ou un clerc outre les peines canoniques sera déclaré insâme & exclus de toute

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. 181 assemblée des nobles. Donné à Prague le 13. Octobre Pan 1359, indiction douzième.

An. 1359.

Pierre Thomas évêque de Patti nonce du pape à XL. Suite de la léga-Constantinople y étant arrivé & n'y trouvant point tion de Pierre Pempereur Jean Paleologue qui étoit à la guerre, al-Thomas. Sup. n. 28. la le trouver à son armée & en sut reçu avec grand Ball. 19. honneur, & défrayé libéralement; mais l'empereur ne Janv. t. 2. p. fit pas si-tôt réponse à la lettre du pape, étant occupé des affaires de la guerre. Il promit cependant de faire déposer le patriarche Grec; c'est Calliste, ennemi de Punion des églises, & d'en faire élire un autre, & il communia de la main du nonce. Puis étant de retour à Constantinople il écrivit au pape une lettre, où il dit en substance: Nous travaillons avec tout le soin posfible à la réunion de notre église avec la sainte église Romaine, & par le conseil des grands nous avons répondu au feigneur Pierre votre nonce, que comme nous l'avons promis, nous voulons être obéissans, fidéles & dévouez à l'église Romaine, & nous en avons fait serment entre ses mains en présence de plusieurs évêques. Mais je ne puis faire quant à présent que tous mes sujets lui obéissent, parce que tous ne me sont pas fidéles, & ne m'obéissent pas à moi-même : au contraire plusieurs cherchent l'occasion de s'élever contre moi ; mais j'accomplirai tout si vous m'envoyez le secours que j'ai demandé. Toute ma famille des le commencement a voulu obéir à l'église Romaine; & mon bisaïeul est mort dans cette obeissance. Il veut dire son trisaïcul Michel Paleologue qui fit sa réunion au concile de Lyon. La lettre continue : Je voulois vous en- Sup. liv. EXXXVI. voyer mon fils le despote, c'est Manuel: mais le nonce". ++ ne l'a pas jugé à propos quant à présent. J'espere qu'il

AN. 1359: rendre à votre fainteté , le respect que je lui dois. No craignez rien du patriarche , je le déposerai, & en metrai un autre que je sçai être sidele à l'église Romaine. Je vous remercie de nous avoir envoyé un homme si lage & si prudent : il nous a fort consolé & tous les Grecs & les Latins , qui par ses instructions ont été convertis ou conssimez dans la vertu. Donné à Constantinople au palais de Blaquernes l'an du monde 6866. le 7, de Novembre indiction onzième , c'est fan de J. C.

Vesse Epison.

Le nonce Pierre Thomas ayant pris congé de l'empercur Jean Paleologue paffa en fille de Chipre, & arrivà à Famagoulte, où il fut très-bien reçu par le roi Hugues de Lufignan, qui vint au-devant de lui, & le mena à Nicofie ville de fa réfidence. Pierre y tomba malade, & la reine lui préparoit à manger de fes propres mains. Etant guéri il alla à Jérufalem, vifita les lieux Saints, & prêcha publiquement sans craindre les Sarrasins. Ce que le Sultan d'Egypte ayant sçu après le départ du faint évêque, il sit couper la tête à l'émir de Jérusalem pour l'avoir laissé alle. L'évêque Pierre revint ensuite à Avignon où le pape Innocent bien informé de son mérite lui donna la légation universelle

Rain. 1379. « de Chipre & des provinces voifines. La bulle est du 11.

de Mai 1379. & pour mieux fostenir fa dignité le pape
le transféra à l'évêché de Coron en Morée, plus proche
des pays de fa légation, & plus riche que celui de Parti

Rocch Pinne, en Sicile, dont il pourvut Jean Graffee de l'ordre des

freres Mineurs.

Le même jour onziéme de Mai le pape donna une

Le même jour onzième de Mai le pape donna une autre bulle adressée au même légat, au patriarche La-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. tin de Constantinople, aux archevêques du reste de la Romanie, de Chipre, de Crete, de Smirne, & à leurs fuffragans, par laquelle il leur représente les progrès des Turcs & les ravages qu'ils font dans la Chrétienté. Il conclut en ordonnant à ces prélats de publier la Sup. liv. x civ. n. Croifade contre eux. Ces Turcs étoient ceux de Natolie, Pocot, for, p. 4+
Bibl. Orient p. dont le second sultan Ourcham fils d'Othman mou- 624. rut cette année 1359. 761. de l'Hegire, après avoir régné trente-quatre ans. Son successeur fut Morad ou Amurat surnommé Algazi, c'est-à-dire, le conquérant. Il étendit fort sa puissance en Europe pendant environ trente ans qu'il régna, & prit entr'autres Andrinople en 1360. & Pannée suivante il établit la milice des

Janislaires. Vers le même temps mourut Hugues roi de Chipre, laissant pour successeur Pierre son fils, qui envoya en Rain. 1360. n. 130 cour de Rome deux ambassadeurs rendre obédience au pape, comme il paroît par la réponse datée de Villeneuve-lès-Avignon le vingt-huitième de Juin. Le nouveau roi Pierre avoit un neveu nommé Hugues, fils de Gui son frere aîné mort avant le pere. Ce jeune prince prétendoit succéder à la couronne de Chipre préférablement à son oncle : & pour cet effet il envoya au pape lui représentant son droit & offrant de le soûmettre à son jugement. Sur quoi le pape écrivit au roi Pierre dès le vingt-quatriéme de Mai, l'exhortant à faire justice à son neveu , & promettant de la leur rendre à l'un-& à l'autre sans acception de personne. Pierre de Lusignan ne laissa pas de se faire couronner, & Visac. 8. p. 1004. manda le légat Pierre Thomas qui revint en Chipre, & le sacra & couronna solemnellement dans l'église ca- Mart. Thesaur. thédrale de Famagouste. Cependant Hugues de Lusi- anecd s. 2. p. 846.

An. 1360. gnan étoit à Avignon auprès du pape qui lui avoit donné la charge de Sénateur de Rome, comme il paroît par deux lettres du pape datées du 8. de Janvier 1361. l'une à Marie mere de Hugues impératrice titulaire de Constantinople, l'autre aux Romains.

XLI.
Ravages des
Blanches compa
gnies.
Froiff. vol. 1. 6
177.
M. Vill. lib. VII
6.87.

pot. p. 946.

En même temps le pape écrivoit de tous côtez pour avoir du secours contre les Blanches compagnies : ce qu'il faut reprendre de plus haut. Après la bataille de Poitiers & la prise du roi Jean, plusieurs gens de guerre de divers pays voyant leurs soldes manquées, & ne sçachant plus comment subsister en France, s'assemblerent sous la conduite d'un gentilhomme de Périgord nommé Arnaud de Cervole, & par sobriquet l'Archiprêtre. Ils allerent premierement vers la Provence, où ils prirent plusieurs villes & autres places fortes, & pillerent tout le pays en 1357. Le pape voyant venir cette tempête qui croissoit de jour en jour, voulut voir toute sa cour sous les armes, & en fit la revûë qui fut grande & belle. Il s'y trouva quatre mille Italiens, qui étoient deux fois autant que tout le reste de cette cour. Ensuite le pape commença à faire fortifier Avignon par de bonnes murailles, sans prendre alors d'autre precaution au dehors contre la Blanche compagnie; car on la nommoit ainsi.

Mais après que la paix entre la France & l'Angleterre eut été conclué à Bretigni près de Chartres le huitième de Mai 1360. ces compagnies augmenterent par le grand nombre de troupes congédices, & de malfaiteurs qui couroient la France, nonobstant l'ordre que le roi Jean avoit publié pour les faire retirer. Alors farchiprère prit & pilla la ville du Saint Esprit sur le Rône à sept lieues d'Avignon, où le pape & les cardi-

naux

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. naux eurent l'allarme très-chaude. Ils ordonnerent une

croisée, comme on disoit alors, c'est-à-dire, une croi- An. 1360. fade, contre ces mauvais Chrétiens pircs que les infidéles: car ils ravageoient le pays, pilloient sur le champ tout ce qu'ils pouvoient trouver, violoient, tuoient hommes, femmes & enfans; & qui commettoit les actions les plus infâmes, étoit le plus estimé. Le pape fit donc prêcher contre eux, promettant absolution de peine & de coulpe à ceux qui se croiseroient & exposeroient leur vie pour détruire cette maudite engeance. Les cardinaux élurent Pierre Bertrandi cardinal évêque d'Ostie pour être chef de cette croisade, & il alla demeurer à Carpentras, où il recevoit tous ceux qui vouloient se croiser; mais comme on ne leur donnoit rien que l'indulgence, les uns alloient en Lombardie, les autres s'en retournoient à leurs pays, quelques-uns même prenoient parti dans la Blanche compagnie qui croissoit ainsi de jour en jour.

Au commencement de l'année 1361. le pape Inno- Thef. aneed. 1. 2. cent écrivit plusieurs lettres sur ce sujet. Le huitième P & # 6. de Janvier il manda à Louis élu évêque de Valence, de continuer à l'avertir de ce qui se passeroit touchant cette compagnie, & s'y opposer autant qu'il pourroit. Le dixiéme du même mois il écrivit à Philippe duc Ep. 8. de Bourgogne, le priant d'empêcher les gens de la compagnie de passer par ses terres, & l'avertissant de la croilade qu'il a fait prêcher contre eux. Ce duc Lab. Tabl. p. Philippe furnommé de Rouvre mourut la même année, & en lui finit la premiere branche des ducs de Bourgogne descendue d'un fils du roi Robert. Le pape écrivit Ep. 9. 10. 12. de même au gouverneur de Dauphiné, au comte de 13.14.20. Savoye, à la ville d'Embrun, au roi Jean, à Char-

- les fon fils aîné duc de Normandie, à l'empereur Char-An. 1361. les IV. & à plusieurs autres.

La même année au commencement de Mars l'impératrice accoucha d'un fils à Nuremberg. L'empereur Charles en cut tant de joye, que pour son baptême il convoqua une cour folemnelle au même lieu, où fe trouverent presque tous les électeurs. L'enfant sut baptifé le Dimanche Misericordia, second après Paques, c'est-à-dire, le onziéme d'Avril 1361. plus d'un mois après sa naissance, & nommé Vencessas. Ses parains furent trois archevêques, fix évêques, & cinq abbez, quatorze en tout : la fête dura huit jours ; on apporta de Boheme les ornemens impériaux & les reliques qui en faisoient partie, entr'autres les instrumens de la pasfion; on les montra publiquement, & on publia une indulgence accordée par le pape Innocent, pareille à celle du jeudi-saint à Rome: on fit des tournois & quantité d'autres réjouissances : enfin l'empereur envoya en offrande, à Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle, quinze marcs d'or qui étoit le poids de l'enfant.

Cardinaux. Id. p. 413.

71.

La même année la peste revint à Avignon avec tant de violence que depuis Pâques qui fut le vingt-huitiéme de Mars, jusques à la S. Jacques vingt-cinquiéme de Juillet, il mourut environ dix-sept mille personnes, entre lesquelles furent cent évêques & neuf cardinaux,

Vitap. 355.973. Sçavoir, Pierre du Prévice, châncelier de l'église Romaine, & évêque de Palestrine, le cardinal Blanc, c'est-M. VIII. X. e. 46. à-dire, Guillaume de Court, l'évêque d'Ostie, Pierre

Bertrandi de Colombieres : Jean de Caraman : François de Todi, dit le cardinal de Florence : Bernard de la Tour : Guillaume Farinier qui avoit été géneral des freres Mineurs; Pierre de Crose & Pierre de la Forest.

Pour réparer cette perte le pape Innocent fit une promotion de huit cardinaux le vendredi des quatre- An. 1361, temps dix-septiéme de Septembre 1361. Il y en eut cinq prêtres & trois diacres. Le premier fut Fontanier Vassal, alors patriarche de Grade. Il naquit en Querci , & embrassa la regle de S. François au couvent de Gourdon, puis on Penvoya à Paris où il fut passé docteur en théologie l'an 1333. Dix ans après il fut elu general de son ordre, & le vingt-quatrieme d'Octobre 1347. le pape Clement VI. le pourvut de l'archevêché de Ravenne, puis il le transfera à Grade le vingtiéme de Mai 1351. lui laissant l'administration de Ravenne pour avoir de quoi soutenir la dignité de patriarche. Il étoit absent quand il fut nommé cardinal; & comme il alloit à Avignon recevoir le chapeau de la main du pape, il mourut à Padoue vers la fin d'Octobre, sans avoir reçu de titre qui ne se donne qu'aux présens.

Le second cardinal fut Pierre Itier matif de Perigord : Baluz. p. 954. il étoit évêque de Dax en Gascogne, & son titre de cardinal fut des Quatre couronnez. Le troisiéme fut Jean de Mandiac au diocèse d'Uzés. Il fut chanoine d'Aix, puis évêque de Nîmes, après la mort de Bertrand de Deuce son oncle. Les provisions de Jean sont du dix-septiéme de Septembre 1348. Son titre de cardinal fut faint Marc; mais on le nomma toujours le cardinal de Nîmes. Le quatriéme fut Gilles Aisselin de p. 556. Montaigu Auvergnac, évêque de Terouane, & chancelier de France: son titre fut de S. Martin-aux-Monts. Le cinquiéme cardinal fut Androuin frere du comte de la Roche au comté de Bourgogne , & abbé de Clugni. p. 958. Dès l'an 1357. le pape l'avoit envoyé en Italie comman- VII. e 136. der les troupes de l'église à la place du cardinal Gilles

Albornos qu'il rappella à Avignon. Mais le pape & les An. 1361. cardinaux reconnurent que l'abbé de Clugni ne convenoit pas à cet emploi, étant homme mou & peu experimenté dans la guerre & les artifices que demande le gouvernement des états. Ainsi n'étant propre ni à conquerir ni à conserver les terres que son prédecesseur avoit recouvrées, il n'étoit ni craint ni obeï. C'est pourquoy le pape renvoya en Italie le cardinal Albornos.

Friff. 1. 6.211. L'abbé de Clugni réuffit mieux à négocier la paix entre la France & l'Angleterre, comme il fit en 1360. au traité de Bretigni avec Simon de Langres general des freres Prêcheurs. Les deux rois prierent dès-lors le pape de faire cardinal l'abbé de Clugni : mais il differa jusqu'à cette promotion.

Le fixieme Cardinal & le premier des diacres fut Etienne Aubert petit neveu du pape, & natif du diocèse de Limoges. Le pape le nomma à l'évêché de Carcassone le dixiéme de cette année 1361. quoiqu'il n'eut encore que les ordres Mineurs; mais il ne fut jamais facré. On ne laissa pas de le nommer le cardinal de Carcassone, & son titre fut sainte Marie en Aquire. Le septiéme Cardinal fut Guillaume Bragose du diocèse de Mende, qui avoit été docteur & professeur en l'université de Toulouse, & vicaire general de l'archevêque Etienne Aldebrandi en 1355. Il étoit élu évêque de Vabres, quand il fut fait cardinal diacre du titre de S. George-au-voile d'or : mais le nom de Vabres lui demeura. Le huitième cardinal fut Hugues de S. Martial, p. 962. ainsi nommé du château où il naquit au diocèse de Tulle. Il étoit noble, & fut envoyé nonce apostolique

au royaume de Naples en 1352, pour accorder le roi Louis & la reine Jeanne avec le roi de Hongrie. Il étudioit encore à Toulouse où il devint docteur en droit civil quand il fut fait cardinal diacre, & depuis il recut An. 1361. le titre de sainte Marie au portique : il étoit aussi prévôt de Doüai. Voilà les huit cardinaux de la promotion du dix-septiéme de Septembre 1361.

nal Androuin abbé de Clugni, & écrivit au pape, le Martanne 1. 21, priant de le lui laisse insance à un carreire. Le roi Jean retenoit auprès de lui le nouveau cardipriant de le lui laisser jusques à un certain temps, pour des affaires importantes; & lui conserver cependant les priviléges & les appointemens ordinaires des nonces, & lui envoyer le chapeau rouge. Le pape répondit : Nous ne devons accorder ces graces que par le conseil & du consentement de nos freres les cardinaux assemblez en consistoire; & nous ne croyons pas pouvoir obtenir ce consentement; dont le refus ne seroit honorable ni à votre grandeur ni au cardinal. Nous considerons d'ailleurs que les églifes de votre royaume font extrêmement chargées par les subsides qu'elles ont portez sous les guerres passées, ou qu'elles portent encore. Le cardinal lui-même étant privé de ses appointemens & des revenus du chapeau, & n'ayant pas d'ailleurs de grands biens, seroit incommodé par la dépense neceslaire pour soutenir sa dignité.

C'est pourquoi nous vous prions de ne pas trouver mauvais, si nous ne cédons pas sur ce point à votre desir, & de permettre à ce cardinal de venir en cour de Rome le plutôt qu'il sera possible, pour exercer sa nouvelle charge. Nous voulons bien toutefois, si vous le jugez necessaire pour la conclusion des affaires, qu'il demeure jusqu'à l'Ascension prochaine. Quant aux benefices que vous nous avez prié de lui conferer, nous Pen avons pourvû avec les autres cardinaux de la même 190

An. 1362. Epifl. 241.

promotion le mieux qu'il nous a été possible. La lettre est du second de Novembre 1361. Le pape écrivit au cardinal Androuin une lettre de même date, par laquelle il paroît que la principale affaire qui le retenoit,

étoit celle de Bretagne pour terminer le différent entre Epig. 58. 59.60. Charles de Blois & Jean de Montfort au sujet de ce duché, comme on voit par plusieurs lettres précedentes.

Rain. 1362.n.

L'année suivante 1562. Louis roi de Naples mourut Mort d'Innocent le vingt-sixième de Mai jour de l'Ascension, laissant Pe. Nill. X. e. la reine Jeanne sa femme veuve pour la seconde sois, & sans enfans. Le pape Innocent lui sit saire un service le vingtiéme de Juin, & pour conserver les droits de l'Eglife Romaine sur ce Royaume, qui en est un fief, il y envoya en qualité de nonce Guillaume Grimaud ou Grimoard abbé de S. Victor de Marseille, qui n'y demeura pas long-temps. Car le pape Innocent VI. VIL. P. 343-344 consumé de vieillesse & de maladies mourut la même

année le douzième de Septembre après neuf ans, & près de neuf mois de pontificat, & fut enterré dans la grande église d'Avignon, puis transferé à la Chartreuse prochaine qu'il avoit fondée. Il favorisa les gens de lettres, leur fit du bien, & en avança plusieurs: mais il se laissa un peu trop aller à l'inclination naturelle pour ses parens, dont il éleva plusieurs aux dignitez ecclesiastiques; capables toutefois pour la plûpart, & qui firent bien leur devoir.

P. 399.

Le dixiéme jour après les funerailles d'Innocent VI. qui étoit le jour de faint Maurice vingt-deuxième de Septembre 1362. les cardinaux qui se trouvoient à Avignon, entrerent au conclave, suivant la coûtume. Ils etoient au nombre de vingt, entr'autres Androuin de la Roche, auparavant abbé de Clugni qui n'étoit entré LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME.

à Avignon que lorsque le pape Innocent étoit à l'extrêmité, & presque au moment de sa mort. Cette circonstance fit naître une difficulté, sçavoir si ce cardinal devoit avoir voix dans le conclave pour l'élection du pape, n'ayant point encore de titre, & n'ayant point été installé dans le consistoire du vivant d'Innocent. On décida toutefois en faveur d'Androuin, & sa voix fut

p.364.

comptée dans l'élection.

Les cardinaux furent plus d'un mois dans le conclave avant que de convenir d'un pape, & quoyqu'il se trouvât entr'eux plusieurs personnes de merite, ils n'en élurent aucun, & se déterminerent enfin à prendre l'abbé de faint Victor de Marfeille , Guillaume Grimaud , qu'ils élurent le vingt-huitiéme d'Octobre. Il étoit fils de Grimoard ou Grimaud chevalier feigneur de Grifac en Gévaudan au diocèse de Mende. En sa premiere jeunesse il embrassa la vie monastique, & fut reçu dans le prieuré de Chiriac au même diocèse, dépendant de faint Victor de Marfeille, d'où après s'être instruit des observances régulieres, il alla étudier à Montpellier avec tant de succès qu'il devint docteur fameux en droit civil & en droit canon, & les enseigna plusieurs années tant à Montpellier qu'à Avignon. Ensuite il fut pourvû de l'abbaye de S. Germain d'Auxerre, puis de laint Victor de Marseille, & enfin élu pape.

p. 976.

Comme il étoit en Italie pour les affaires de l'Eglife, les cardinaux doutant s'il consentiroit à l'élection, ne la publierent point jusqu'à ce qu'il fût venu ; & l'envoyerent querir, sous prétexte qu'ils avoient besoin de lui pour quelque affaire pressée. Il vint aussi-tôt & en- M. Vill. XI. 6. tra secretement à Avignon le trentiéme d'Octobre. Le lendemain l'élection fut publiée, & Guillaume Grimaud

déclaré pape sous le nom d'Urbain V. Le jour de saint An. 1362. Leonard 6. de Novembre qui étoit dimanche, il fut sa-

Vin. p. 305. 1055. cré évêque & couronné pape par le cardinal de Maguelone évêque d'Ostie, qui étoit Audouin Aubert. Le pape Urbain voulant éviter le faste, ne sit point la cavalcade accoûtumée par la ville, quoyque tout fut préparé.

Conciles de Cantorbéri. \$0. XI. P. 1922.

La même année 1362. Simon Islip archevêque de Cantorberi tint deux conciles provinciaux : le premier à Magfeld, dont le réfultat fut une constitution adresfée à Simon Sudburi évêque de Londres, & datée du seiziéme de Juillet. Elle porte en substance : Les sêtes instituées pour honorer Dieu & ses Saints se sont tournées en abus par l'inconstance & la corruption des hommes. On y tient des marchez & des assemblées profanes, on y fait des exercices illicites, les cabarets sont plus fréquentez que les églises : au lieu de prier on s'enyvre & on s'abandonne à la débauche & aux guerelles. L'archevêque fait ensuite le dénombrement des fêtes : premierement le dimanche, dont l'observation doit commencer aux vêpres du famedi, non pas plutôt pour ne pas donner dans le Judaïfme ; Pâques & la Pentecôte avec les trois jours suivans : la fête du saint Sacrement. Entre celles des Saints la Conception de la fainte Vierge, qui n'étoit pas encore reçûe en France ni à Thomass. feuesp. Rome, mais étoit déja ancienne en Angleterre. Le second concile de la province de Cantorberi se tint à Lambeth maison de l'archevêque, & le résultat sut une constitution du neuviéme de Novembre adressée au même évêque de Londres. On y blâme l'avarice & la paresse des prêtres, & on taxe leurs salaires pour les annuels & les autres offices: mais le vrai remede cut été de les mieux choisir.

L'église

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME.

L'église d'Avignon n'avoit point eu d'évêque sous les deux derniers papes Clement & Innocent, qui se An. 1362. l'étoient réservée pour jouir du revenu, & la faisoient gouverner par de grands vicaires : le pape Urbain remit & de Chipre cette églife en regle, & en pourvut son frere Anglic Pisap, 361, 993.
Grimoard, chanoine régulier, & prieur de saint Pierre Gall. Cir. Nova de Die. Il avoit embrassé la vie religieuse au monastere de saint Ruf, & se distinguoit dans l'ordre par sa vertu

& fa régularité. Il fut pourvu de l'évêché d'Avignon le

lundi douziéme de Décembre 1362.

Cependant le roi Jean étoit parti de Paris vers la Froifi 1.e. 216. faint Jean, pour aller à Avignon voir le pape & les 880. cardinaux, & visiter en passant le duché de Bourgogne Sup. 11-41. qui lui étoit échu depuis peu, par le décès de Philippe de Rouvre, mort l'année précédente. Le roi Jean arriva vers la faint Michel à Villeneuve d'Avignon, où fon logement étoit préparé. Après l'élection du pape Ur- Rain. 1362. s. bain il alla le visiter, & entra à Avignon le vingt-septiéme de Novembre. Peu de temps après, le roi apprit que le roi de Chipre, Pierre de Lufignan, avoit passé la mer, & devoit venir à Avignon. Le roi Jean dit qu'il l'attendroit; car il desiroit fort le voir pour les grands biens qu'il en avoit oui dire, & ses exploits contre les Sarrafins, entr'autres la prise de Satalie. C'est l'Attalie M. Vill. X . 69. des anciens en Pamphylie, que le Roi de Chipre conquit au mois d'Août 1361. avec le secours des Cheva-

liers Hospitaliers. Ce prince n'arriva à Avignon que le vingt-neuviéme Rain. 1363. n. de Mars 1363. qui étoit le mercredi de la semaine-sainte; Froiss. 1. 217. & le vendredi-saint le pape officia & prêcha en sa chapelle avec grande édification, en présence des deux rois de France & de Chipre. Alors le roi de France déclara

- la résolution qu'il avoit formée depuis quelque temps, An. 1363. & qu'il tenoit secréte; & pria le pape de lui donner la croix pour le passage d'Outre-mer, ce que le pape lui accorda volontiers. Le cardinal de Perigord Talairand & plusicurs seigneurs se croiscrent aussi, prenant des croix rouges fur leurs habits. Le roi de Chipre en fut très-joyeux, & en rendit graces à Dieu; car il étoit venu à dessein d'exciter à cette croisade. Après l'octave de Pàques le mercredi douzieme d'Avril, le pape prêcha expressément la Croisade contre les Turcs, ordonnant un passage général, dont il sit chef le roi Jean; & ce prince qui étoit présent, jura de le faire du mois

Rain. n. 15. 16. de Mars passe en deux ans, c'est-à-dire, en 1365. Le pape donna sur ce sujet une bulle adressée au même roi Jean , & datée du dernier de Mars , qui étoit le famedisaint. Le cardinal Talairand, évêque d'Albane, sut Ma, Vill. XI. c. nommé légat pour commander la Croisade : mais les Sarrafins ayant appris les préparatifs qui se faisoient contr'eux, prirent grand nombre de Chrétiens en Egypte,

à Damas & en Syrie, qu'ils firent beaucoup souffrir; & je ne vois point d'autre fruit de cette entreprise. L'archevêque de Crête, Pierre Thomas, avoit suivi

Négociation le roi de Chipre & l'accompagnoit en ce voyage, n'é-

tant pas moins zélé que lui pour l'exécution de la Croisade. Or on y trouvoit un grand obstacle en Italie, par la guerre qui étoit allumée entre le pape & ses alliés d'une part, & Bernabo Visconti, tyran de Milan, de Vita Per. Tho.e. l'autre. Le principal sujet étoit la ville de Bologne, qui s'étoit soustraite à l'obéissance du pape, & donnée au Visconti. Le roi de Chipre passant à Milan, pour venir en France, traita de la paix avec Bernabo, & ensuite avec le pape quand il fut à Avignon, où on résolut que

12. n. 66.

les deux rois de France & de Chipre, du consentement du pape, enverroient à Milan des ambassadeurs pour An. 1363. cet effet. Le roi Jean s'intéressoit pour les Visconti, parce qu'il avoit marié sa fille Isabelle avec Galeas, frere de Matthieu & de Bernabo; car ils étoient trois freres. Il envoya donc pour traiter cette paix deux ambassadeurs, un comte & un évêque.

Le roi de Chipre en envoya aussi deux, sçavoir l'archevêque Pierre Thomas & Philippe de Masieres, chancelier de Chipre, qui partirent d'Avignon en même temps que le roi leur maître : car il alla inviter à la Croifade la plûpart des princes Chrétiens, le roi d'Angleterre, l'empereur, le roi de Pologne, le roi de Hongrie, se proposant de se rendre à Venise au terme convenu, c'est-à-dire, en Mars 1365. Cependant ses ambassadeurs arriverent à Milan, où ayant été bien reçus par Bernabo, & lui ayant exposé le sujet de leur voyage, ils passerent dans la Romagne, pour conférer avec le cardinal Gilles Albornos, legat en Italie, qui commandoit les troupes du pape, & conduisoit la guerre : puis ils revinrent à Milan, & rapporterent à Bernabo ce qu'ils avoient négocié avec le légat.

Outre les armes matérielles , le pape Urbain avoit employé contre Bernabo les armes spirituelles; & après plufieurs procédures, il publia une bulle du dernier jour de Novembre 1362. où il rapporte les actes que Rain. 1362.n. le pape Innocent avoit faits contre ce seigneur; & reprenant l'affaire de plus haut, il expose que dès-lors le laint siège avoit reçu des avis certains, que Bernabo avoit pris la protection des hérétiques, particulierement de François Ordelafe, condanné comme tel; & avoit défendu de prêcher la Croisade contre lui. Le

pape Urbain ajoûte, parlant toujours de Bernabo.

Il fit un jour venir en sa présence l'archevêque de Milan , Robert de bonne mémoire , parce qu'il avoit refusé, comme il devoit, d'ordonner un certain moine; & lui dit en présence de plusieurs personnes: Mets-toi à genoux, ribaud: ne sçais-tu pas que je suis pape, empereur & seigneur en toutes mes terres, & que Dieu même ne pourroit y faire que ce que je voudrois? Et après plusieurs autres traitemens indignes, il fit enfermer l'archevêque dans une chambre. En tous les lieux de son obéissance, il avoit fait défendre à cri public sous peine du feu, d'aller à la cour du pape notre prédécesseur, ou du légat Gilles, Evêque de Sabine, pour y obtenir des graces : de leur fatisfaire pour quelque dette, ou leur donner aide ou conseil. Il avoit aussi défendu de faire aucune élection, ou pourvoir en quelque maniere que ce fût, à quelque église ou monasteres sans sa permission, ou celle d'un certain Girardole, que le peuple nommoit le pape,

La bulle rapporte encore plufeurs cruautés exercées contre des prêtres & des Religieux : les uns brûlés dans une cage de fer, d'autres tourmentés fur le chevalet, un frere Mineur de grande vertu, eut les oreilles percées d'un fer chaud. Le tyran contraignit un prêtre de Parme à monter fur une tour, & prononcer anathême contre le pape Innocent & les cardinaux. Enfin le même pape après avoir fait informer de fes crimes, dénonça a Bernabo le vingt-cinquiéme d'Août 1360. de comparoître à fon tribunal le quatriéme de Novembre fuivant; & comme il ne comparut point, il fut déclaré contumax en matiere de foi, & frappé d'anathême par fentence. Le pape Urbain continue; Bernabo étant de-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. meuré depuis deux ans dans son endurcissement, nous le citons peremptoirement au premier de Mars pro-An. 1363. chain, c'est-à-dire, en 1363, pour recevoir sa sentence.

Au jour nommé le pape tint consistoire, & envoya Rain. 1363. n. 3. deux cardinaux à la porte du palais pour appeller Bernabo. Un particulier se présenta, qui se disoit porteur de sa procuration, mais elle ne fut pas trouvée suffifante, non plus que les exceptions & les excuses qu'il proposa. C'est pourquoi le pape rendit sa sentence, par laquelle il condamne Bernabo comme hérétique, & le déclare déchu de l'ordre de Chevalerie, de tous honneurs, privileges & autres droits, ordonnant à tous les fidéles de l'éviter. La sentence est du vendredi troisié- M. VIII. XI. 6 41. me de Mars 1363. Après l'avoir prononcée, le pape se leva de son siège, se mit à genoux, & levant au ciel les mains jointes, pria J. C. saint Pierre & saint Paul, & toute la cour céleste, que ce tyran fût lié dans le ciel, comme il l'avoit lie sur la terre. Enfin le pape sit prê- Roin. n. + cher la Croisade contre Bernabo, premierement en Allemagne, puis en Italie; comme il paroît par sa lettre du onziéme de Juillet au cardinal Gilles Albornos, où il dit: Nous ne permettons point que l'on prêche la Croisade pour le passage d'Outre-mer, jusques à ce que l'affaire de cet hérétique soit terminée par la guerre, ou ce que Dieu veuille, par sa conversion.

C'est l'état où étoient les choses, quand les deux Vita P. Tho. 6. ambassadeurs du Roi de Chipre, l'archevêque Pierre 12. n. 67. Thomas & le Chancelier Philippe de Masieres revin-p. 1009. rent à Milan, pour traiter la paix. Ils y trouverent les ambassadeurs du Roi de France, qui croyant l'avoir conclue, & voulant s'en faire honneur, ne faisoient pas grand état du roi de Chipre, ni de ses ambassa-

deurs. Ils avoient aussi trouvé le légat Espagnol, c'està-dire, le cardinal Albornos dur, aigri & animé à continuer la guerre; disant qu'on ne pouvoit se fier aux traités que l'on feroit avec Bernabo. Ils trouverent Bernabo lui - même furieux comme un lion, menaçant l'églife, contre laquelle il avoit toujours de mauvais

desseins, & méprisant la paix.

Les ambassadeurs de France se retirerent sans rien faire, & mécontens: mais ceux de Chipre demeurerent, & deux jours après le départ des François, Bernabo les envoya querir. S'étant aiss entre eux deux dans un lieu retire, il leur dit d'un visage serein : Maintenaut parlezmoi hardiment de la paix, & me dites tout ce que vous en pensez. L'archevêque lui parla avec beaucoup de douceur & de force pour lui persuader la paix, & après qu'il eut parlé, Bernabo pensa quelque temps; puis jettant un grand soupir, il dit : Je vous ai oui avec plaisir: je veux absolument avoir la paix avec l'église, & lui être désormais soumis & fidéle. Après une longue négociation, la paix fut conclue au mois de Février 1364. Corio. 2. par. à ces conditions. Le seigneur Bernabo rendra à la premiere requifition du cardinal Androuin, légat du faint

\$65.

E 68. 69.

siége, tous les châteaux & les forteresses qu'il tient dans les districts de Bologne, de Modene & de la Roma-РЫ. VIII. XI. gne. Le pape de son côté payera au seigneur Bernabo Rain. 1364. 11.3. dans huit ans, à compter du jour de la restitution des places, la somme de cinq cens mille florins d'or : soixante deux mille cinq cens par an. Le traité est daté du 3. de Mars. C'est ainsi que Bernabo sut déchargé de tous ses crimes; car en conséquence de ce traité, il fut

absous de toutes les censures, & rétabli en tous ses droits, & l'interdit de Bologne levé solemnellement.

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME.

Cette paix relevoit les espérances pour la Croisade d'Outre-mer, mais elles furent bien-tôt abattues par An. 1364. deux morts qui se suivirent de près, celle du roi de Mort du roi France & celle du cardinal de Perigord. Ce dernier qui Jean, Charles V. étoit nommé légat pour la Croilade, mourut à Avi-Vine peus gnon le dix-septiéme de Janvier 1364. Le roi étant re-1811, 1611, tourné en Angleterre tomba malade à Londres, & y Ph. Vill. XI. mourut le huitième d'Avril de la même année, âgé de Cont. Nang. p. cinquante-fix ans, dont il avoit régné treize & demi-Son corps fut rapporté en France & enterré à S. Denis le mardi septiéme jour de Mai. Son fils aîné Charles, duc de Normandie & Dauphin, succéda à la couronne, & fut sacré à Rheims le Dimanche de la Trinité, dixneuviéme du même mois de Mai. On l'a furnommé le

A la place de Talairand, cardinal de Perigord, le Vita e. pape Urbain donna à l'archevêque Pierre Thomas la 18. légation pour conduire la Croisade, avec le titre de patriarche de Constantinople, & l'administration des églises de Coron & de Negrepont pour sa subsistance, & dix florins par jour. La bulle de sa légation est du Rain. 1364 n. dixième de Juillet 1364. & étend ses pouvoirs sur toutes 24-

les provinces de Romanie.

fage.

Quant au capitaine général de la Croisade, à la place ... 26. du roi Jean, le pape ne l'avoit pas encore déclaré; comme il dit dans sa lettre à l'empereur Jean Paleologue, qui est du seizième Octobre. Cependant le roi Sup. n. 45de Chipre qui devoit commander les Croifés jusques au 87. Th. 11. départ du roi Jean, étoit allé vers l'empereur, & les autres princes d'Occident qui lui avoient donné de belles paroles, mais aucun secours effectif.

Valdemar III. roi de Dannemarc, vint aussi visiter Le roi de Dan-

nemare & l'empereur à Avi-Vita PP. pag. 266. 983.

le pape Urbain au commencement de son pontificat; & le trouvant à Avignon, quand les rois de France & de Chipre se croiserent, il se croisa comme eux. Le pape lui donna la rose d'or le quatriéme dimanche de Carême, & plusieurs reliques pour enrichir les églises de

Dannemarc: scavoir, des cheveux & des habits de la fainte Vierge, du bois de la croix, quelques parcelles de reliques de faint Jean-Baptiste, de saint Georges, de faint Vincent, & des faints Nérée & Achilée. Il donna des indulgences à ceux qui prieroient pour ce prince, prit sa personne & son royaume sous la protection du faint siège, & le fit participant de toutes les bonnes œuvres qui se feroient dans l'église. Je ne vois pas ce que ce dernier article ajoûte à la communion des faints exprimée dans le fymbole. La bulle est du neuviéme de Mars 1364. Le pape donna aussi commission aux évêques de Camin, de Lincop & de Lubec, de frapper de censures ceux qui étoient rebelles à ce prince. Voilà ce qu'il remporta de son voyage. L'année suivante 1365. Pempereur Charles IV. vint

907.

aussi à Avignon, y étant invité par le pape, avec quantité de noblesse d'Allemagne & d'ailleurs. Le roi de France Charles y envoya le duc d'Anjou son frere avec d'autres seigneurs & prélats, entr'autres Guillaume de Melun, archevêque de Sens, & Guillaume de Dor-Vita P. p. 370. mans, chancelier de Normandie. L'empereur arriva à Avignon au mois de Mai ; & le jour de la Pentecôte , troisieme de Juin, il assista à la messe célébrée par le pape, en son habit impérial, portant la couronne en tête & le sceptre à la main. L'empereur & le pape eurent

plusieurs conférences, dont on rapporte deux sujets:

le premier, d'envoyer du secours contre les Turcs & lcs LIVRE QUATRE-VINGT-SFIZIEME.

les autres Infidéles; car on disoit à Paris que l'empereur avoit offert au pape à cet effet les décimes de son royau- An. 1365. me, pour entretenir des troupes soudoyées pendant trois ans, & rassembler les compagnies qui ravageoient la France depuis si long-temps; & leur donner moyen d'expier leurs crimes, s'ils s'en repentoient, les foudoyant toutefois largement. D'autres disoient que le sujet des conférences secrétes du pape & de l'empereur étoit d'abattre les tyrans d'Italie, principalement les

Corio. p. 567.

L'une & l'autre opinion peut être vraie, mais la premiere est appuyée par une lettre du pape au roi de France Charles, où il dit: L'empereur, comme vous Rain. 1305. n. z. scavez, est venu depuis peu nous trouver, & nous a exposé combien il desire la paix & la tranquillité de toute la Chrétienté, particulierement de votre royaume; pour l'abaissement des infidéles & le recouvrement de la Terre-sainte, & nous a découvert plusieurs autres fecrets qui tendent au bien public. Comme donc nous concourons ardemment à ses bonnes intentions, nous fommes convenus ensemble qu'il faut commencer par bannir entierement de toute la Chrétienté ces maudites compagnies qui la ravagent, les faisant marcher de gré ou de force contre les infidéles. L'empereur persuadé que le roi de Hongrie donnera passage par son royaume aux gens de ces compagnies, offre de leur fournir des vivres à ses dépens depuis votre frontiere, jusqu'à celle de Hongrie. Que si le roi de Hongrie ne consent pas à leur passage, nous & l'empereur avons ordonné qu'ils soient conduits en Orient par mer, dans les vaisseaux des Vénitiens & des autres Îtaliens; & pour les frais de la conduite, l'empereur offre libéralement la moitié des

Tome XX.

Visconti.

revenus de son royaume de Boheme pendant trois ans. La lettre est du neuviéme de Juin.

nos calomnié.

Les grands fervices que le cardinal Gilles Albornos avoit rendus à l'Eglise Romaine en Italie, n'avoient pas Rain. n. 9. 10. empêché qu'il ne fût calomnié auprès du pape. On disoit qu'il avoit fait contre Bernabo & d'autres ennemis de l'église quelques entreprises, au préjudice des traités faits avec eux, & qu'il avoit détourné à son profit les revenus de l'église. Il vouloit donc s'excuser de la légation de Sicile où le pape Urbain l'envoyoit, & aller en cour de Rome se justifier lui-même. Mais le pape lui écrivit qu'il étoit persuadé de son innocence & de son zele pour l'église : l'exhortant à mépriser les vains discours, & à continuer ses services, quoiqu'il fût déja avancé en âge. Enfin il lui enjoint d'exercer la légation de Sicile qu'il avoit acceptée six mois devant. La lettre est du trentième de Janvier 1365. Cette légation étoit pour le royaume de Naples, où Gilles Albornos alla en effet, & obligea la reine Jeanne à prêter au pape le ferment de fidélité, comme à son seigneur féodal. La même année le pape voulant réprimer plusieurs

oro abus, particulierement la pluralité des bénéfices, ordonna de tenir des conciles; & le troisiéme de Mai publia une constitution, où il dit: Nous avons appris avec douleur que quelques ecclésiastiques, tant séculiers que réguliers, gardent plusieurs bénéfices en nombre odieusement excessif; d'où s'ensuit la diminution du service divin, la ruine des bâtimens, la perte des biens & des droits de l'églife, & le murmure des peuples qui manquent de pasteurs. C'est pourquoi nous avons ordonné à quelques archevêques & à leurs fuffragans de tenir des conciles, & d'admonester tous les ecclésiastiques de

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. leur dépendance possédant des bénéfices, ou ayant des-

expectatives pour en obtenir, de leur envoyer dans un An. 1365. mois les noms & les qualites de leurs bénéfices, avec leurs taxes pour les décimes; fous peine aux desobéisfans de privation de leurs bénéfices, dont nous nous réservons la disposition. Nous mandons aussi aux évêques, qu'après le mois ils remettent à leurs métropolitains la liste de ces bénéfices dans un registre fermé & scellé de leurs sceaux, & que les métropolitains nous envoyent tant leurs registres, que ceux de leurs suffragans. Le pape ajoûte ensuite un ordre semblable pour l'Angleterre, sçachant peut-être que le mal y étoit plus grand : aussi cette constitution est-elle tirée de la collec-

tion des conciles d'Angleterre.

L'ordre de tenir des conciles provinciaux dont il est parlé dans cette constitution, fut donné dès le vingtcinquiéme de Novembre 1364, par une lettre circulaire dont nous avons deux exemplaires, l'un adressé à l'archevêque de Narbonne, l'autre à l'archevêque de Rheims. Elle porte que les papes & les autres prélats Rein. 1365. ... ont été jadis très-foigneux de tenir des conciles: mais depuis que leur négligence en a interrompu la continuation, les vices pullulent, l'indévotion du peuple croît, la liberté de l'église diminue, le service divin est négligé, le clergé maltraité par les laïques, & il fouffre une perte notable en ses biens temporels. C'est pour remédier à ces désordres, que le pape ordonne à Parchevêque de tenir au plutôt le concile de sa province.

Ce fut apparemment en conséquence de cet ordre, Conc. p. 1939que Simon Renoul, archevêque de Tours, tint son concile à Angers le jeudi douzième de Mars 1365, c'est-

AN. 1365.

à-dire, avant Pàques. Sept évêques y assisterent, sçavoir, Geofroi de Dol, Michel du Mans, Raoul de Renes, Guillaume d'Angers, Guillaume de laint Malo, Guillaume de Leon & Evein de Tréguier. Le siège de Nantes étoit vacant, & les évêques de saint Brieu, de Venes & de Quimper envoyerent leurs excuses légitimes. Ce concile publia trente-quatre articles de reglement, dont les premiers regardent les procédures, & montrent jusqu'à quel excès les cleres poussoient leurs exemptions & les immunités des églises: il y en a peu qui tendent directement à la correction des mœurs.

Cependant le roi de Chipre, Pierre de Lufignan, Alexandia prife cherchoit inutilement du fecours par la Croifade chez Sup. n. 47. tous les princes de l'Europe. Pierre Thomas, patriarche fina P. The citulaire de Conftantinople & légat de la Croifade, 18-801, pp. 19-81, pp. 19-81.

Boll. (n. 2. pos). l'attendoit à Venise, qui étoit le lieu de l'embarquement, & il s'y étoit rendu au terme present. Il y avoit même assemblé plusseurs nobles & d'autres sideles qu'il avoit croisés, & qui attendoient avec lui le roi Pierre nommé par le pape chef de l'entreprise. Mais ce prince n'arriva à Venise qu'après le terme qui étoit le mois de

Mars 1365. & les Croîtés ennuyés de l'attendre, s'étoient retirés. Le roi en fut très-affligé, mais le légat
le confola, & l'encouragea à pourfuivre son entreprile.
Il partit donc de Venise la troisiéme année depuis qu'il
étoit sorti de son royaume, qui étoit cette année 1365,
Il n'avoit que deux galeres & le peu de troupes qu'il
avoit pû ramasser à ses dépens; mais étant arrivé à Ro-

des, le prince Antioche son frere, qu'il avoit laissé régent en Chipre, lui en amena des troupes, & le mastre

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME des Rodiens lui fournit cent chevaliers de son ordre.

Tandis qu'on se préparoit à partir, le légar Pierre An. 1365. Thomas s'occupoit à prêcher, à entendre des confessions, exhorter les Croisés, les mariniers, faire des processions, célébrer des messes pour l'heureux succès de l'entreprise : à peine se donnoit-il le temps de manger & de dormir. Peu de jours avant le départ, les seigneurs & toute la noblesse communierent de la main du légat: plusieurs qui ne s'étoient point confessés depuis dix ou vingt ans, plus ou moins, le firent alors. Plusieurs qui ne s'étoient pas croifés par dévotion, mais par vanité, par avarice, par espérance des bienfaits du roi, changerent de sentimens. Le jour du départ étant venu, le roi monta sur la galere, & toute son armée s'embarqua. Elle étoit d'environ dix mille hommes & quatorze cens chevaux ; la flotte de près de cent voiles , tant galeres qu'autres bâtimens. Avant que de lever les ancres, le legat acompagné de tous les ecclésiastiques de l'armée, monta sur la galere du roi, pour donner une bénédiction générale; & s'étant mis au lieu le plus élevé pour être vû de tout le monde, il prononça une longue priere, bénissant les personnes, les armes, les vaisseaux & la mer, & demandant le secours de Dieu contre les infidéles.

Quand ils furent en haute mer, le roi déclara la réfolution qu'il avoit prise avec son conseil secret, qui étoit d'aller à Alexandrie. Après quatre jours de navigation, ils y arriverent le jeudi second jour d'Octobre 1365. Il étoit environ midi; mais le roi remit la descente au lendemain, pour la faire avec plus d'ordre. Cependant les Sarrasins sortirent de la ville en multitude infinie, se rangerent en bataille sur le rivage en

présence de l'armée Chrétienne, & y passerent la nuit. AN. 1365. Le lendemain vendredi troisiéme d'Octobre la descente se fit; les Sarrasus après quelque résistance s'enfuirent dans la ville, & s'y enfermerent: puis voyant qu'on mettoit le feu aux portes, ils abandonnerent les murailles & les tours, & se retirerent à Babylone, c'està-dire, au Caire. Ainsi fut prise Alexandrie après un combat d'une heure, où pas un Chrétien ne fut tué:

> L'armée Chrétienne étant entrée dans la ville, le roi tint un conseil général, pour sçavoir s'il devoit la garder, comme il l'auroit souhaité; mais la plûpart des seigneurs furent d'avis contraire, particulierement les Anglois & Pamiral, ou commandant des Rodiens. Ils considéroient la petitesse de leur armée incapable de résister aux infidèles, qui se préparoient à venir les attaquer avec une multitude infinie, & tenoient encore une partie de la ville séparée du reste par un bras du

mais on trouva dans la ville quantité de Sarrasins morts des traits d'arbalêtes, & des fléches tirées de dehors.

Tb. Valfing. an 1365. p. 180.

Nil. Les Chrétiens donc voyant qu'ils ne pouvoient garder le tiers de la ville, se contenterent de la piller, & en remporterent des richesses immenses, particulierement des étoffes d'or & de soie : après quoi ils abandonnerent Alexandrie le quatriéme jour depuis la prise, c'est-à-dire, le quatriéme d'Octobre, au grand regret du roi & du légat, qui en étoit inconfolable. Ils revinrent en l'isle de Chipre, où le légat Pierre Thomas tomba Vita c. 18. 19. malade incontinent après Noël à Famagouste, & y mourut le jour des rois, sixiéme de Janvier 1366. Sa vie

fut écrite par Philippe de Mazieres, chancelier du roi de Chipre son ami, & compagnon de ses voyages. Chaftel. Marty-Quoiqu'il n'ait point été canonilé dans les formes, les

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. Carmes en font la fête le vingt-neuviéme de Janvier : le jour de sa mort & les suivans étant occupés d'autres An. 1366. fêtes.

La prise d'Alexandrie, quoiqu'avec si peu de succès, ne laissa pas de donner l'alfarme bien chaude au les infideles. fultan d'Egypte. Celui qui régnoit alors, étoit Schaaban , fils de Hosain , & arriere-petit-fils de Kelaon. Il étoit le vingt-deuxième des Mamelus Turcs, qui toutefois n'avoient commencé qu'en 1250, tant leurs régnes furent courts & milérables. Schaaban fut reconnu sul- Sup. liv. 1 xxx 111. tan à l'âge de dix ans , l'an de l'Hegire 764. de J. C. 1362. & après en avoir régné quatorze, il fut déposé & étrangle à vingt-quatre ans en 778. 1366. Ce prince donc, ou ceux qui gouvernoient sous son nom, p. 17. chercherent à se mettre à couvert de pareilles insultes, & à cet effet ils envoyerent à Venise un ambassadeur, Rain. 1366. pour traiter avec le doge Marc Cornaro : ce que le pape ayant appris', & craignant que cette négociation ne fût préjudiciable à la Croisade, il écrivit au doge, lui défendant étroitement de faire aucun traité avec le sultan, sans permission particuliere du saint siège. La lettre est du vingt-cinquième de Janvier 1366.

Or comme le roi de Chipre & les Rodiens étoient les principaux auteurs de l'entreprise sur Alexandrie, les Musulmans d'Egypte firent alliance avec les Turcs pour les chasser de Chipre & de Rodes. Sur quoi le pape écrivit au roi de France Charles une lettre du fixiéme Octobre de la même année, où il lui représente que si les infidéles s'emparoient de ces deux isles & des autres terres que le roi de Chipre & les Rodiens possédoient Outre-mer, on perdroit l'espérance du recouvrement de la Terre-sainte. C'est pourquoi il exhorte le roi à les

Pococ. Suplem.

secourir promptement, & rendre la mer sûre, afin que An. 1366. l'on puisse passer jusqu'à eux. Le pape écrivit sur le même sujet à l'empereur, aux rois de Hongrie, d'Angleterre, d'Ecosse, d'Arragon, de Dannemarc, de Pologne, & à la reine de Naples Jeanne: mais ces lettres furent sans fruit.

E. 14

F. 13.

ta. 1. p. 658.

Le même jour sixième d'Octobre, le pape écrivit au patriarche d'Aquilée & à ses suffragans, leur ordonnant d'exhorter tous leurs diocésains à secourir le roi de Chipre & les Rodiens; & promettant l'indulgence de la Croisade à ceux qui les aideroient de leurs personnes ou de leurs biens. La même lettre fut envoyée aux évêques d'Italie, de Sicile, de Dalmatie, d'Allemagne & de France. Mais elle donna prétexte à quelques imposteurs de prêcher la Croisade sans commission du pape, & d'en tirer de l'argent à leur profit : ce que le pape ayant appris, il ordonna aux évêques de les mettre en prison. Cependant le pape conscilla au roi de Chipre de faire la paix ou la tréve la plus avantageuse qu'il pourroit avec le sultan : c'est ce que porte sa lettre du vingttroisiéme d'Octobre.

Le dix-huitiéme de Septembre de la même année 1366. qui étoit le vendredi des Quatre-temps, le pape Vita p. 37+ p. Urbain fit une promotion de trois cardinaux prêtres. Le premier fut Guillaume Sudre, natif de l'Aguene,

près de Tulle en Limousin. Il entra dans l'ordre des freres Prêcheurs au couvent de Brive; puis étant devenu docteur en théologie, il l'enseigna à Carcassonne : il sut ensuite provincial de la province de Toulouse, & deux Gall. Chris. n. ans après maître du sacré palais. En 1361. il fut fait évêque de Marseille, & quatre ans après il assista au concile de trois provinces tenu à Apt au mois de Mai

1365.

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. 209
1365. Il fut cardinal du titre de faint Jean & faint Paul.

Ee second fut Anglic Grimoard, frere du pape, alors

Vêque d'Avignon, qui eut pour titre saint Pierre aux
liens. Le troitieme fut Mare de Viterbe, alors général

des freres Mineurs; son titre fut sainte Praxede. Le pape Urbain se proposoit depuis long-tempsd'aller à Rome établir sa résidence, & satisfaire au desir d'aller à Rome. des Romains, qui l'en prioient instamment. Voici comme il leur en parloit dans une lettre du vingt-troisiéme de Mai 1363. la premiere année de son pontificat: Nous avons découvert confidemment à vos ambassadeurs notre desir secret d'aller à Rome, que nous accomplirions promptement sans quelques obstacles considérables que nous leur avons montrés, & dont nous espérons que Dieu nous délivrera. L'année suivante il remercia l'em- 14.1364.11.10. pereur Charles de l'offre obligeante qu'il lui avoit faite 1365. m. 9. de l'accompagner en ce voyage; & en 1365, il réitera la promesse qu'il avoit faite aux Romains, & enjoignit à l'évêque d'Orviere, son vicaire à Rome, de réparer le palais apostolique. Enfin cette année 1366, il déclara publiquement fon intention, & envoya des gens tant Vita 1: p. 373à Viterbe, où il prétendoit aller d'abord, & y faire 374 quelque séjour, qu'à Rome, pour y préparer les choses nécessaires, & marquer les logemens des cardinaux : il donna pour terme de son voyage, le temps Pascal de l'année fuivante.

Après une diéte tenue à Francfort, où on traita des moyens de rétablir la paix en Italie, l'empereur Charles envoya demander au pape: Voulez-vous que j'entre la 1366 n. 166. devant vous en Italie avec mes troupes, out que je vous y suive? Le pape répondit: Nous avons réfolu de nous mettre en chemin au mois de mai prochain, & de con-

Tome XX.

An. 1366. f

tinuer notre marche si diligemment, que nous puisfions arriver dans le méme mois à Viterbe; & nous
faisons faire tant là qu'à Rome, les préparatis & même
les réparations nécessaires. Or je vous prie de considérer
les grands maux que sont ces maudites compagnies, &
les périls dont les terres de l'église Romaine & de l'empire sont menacées. Ayez donc la bonté de hâter votre
marche le plus que vous pourrez; car nous vous donnerons de notre part tous les secours qui dépendent de
nous, soit des indulgences & des décimes, soit des sollicitations de secours de la part du roi de Hongrie. La
lettre est du trentiéme d'Octobre.

On trouve un discours fait devant le pape Urbain V.

Duboulai te

p. 403.

& les cardinaux de la part du roi de France, pour le détourner d'aller à Rome, & attribué à Nicolas Oresme, docteur fameux, grand maître du collége de Navarre, qui avoit été précepteur du roi, & fut depuis évêque de Lisieux. Ce discours est très-long & très-insipide, chargé de citations inutiles & de mauvaises raisons: aussi étoit-il difficile d'en trouver de bonnes pour un tel sujet. En voici quelques-unes. La France est un lieu plus saint que Rome, même avant qu'elle eût reçu la foi. César témoigne que toute la nation des Gaulois étoit fort adonnée à la religion : depuis que la France a reçu la foi, elle est ornée de précieuses reliques, la croix, la couronne d'épines, les clous, le fer de la lance qui perça le côté de N. S. Il rapporte ensuite le passage de S. Bernard, touchant les vices des Romains : puis revenant à la France, il dit que les études ont été transférées de Rome à Paris par Charlemagne, & s'étend sur les louanges de l'université. Enfin le pape doit ré-

fider en France, parce que c'est son pays natal, comme

p. 407.

p. 408.

7. 4...

p. 411.

411.

Collins to Life

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIEME. J. C. a réfidé dans la Judée. Nous voyons les mêmes

raisons & presque en mêmes termes à la fin d'un ou- An. 1366. vrage anonyme du même temps, intitulé: Le songe du Gold. Monarc. verger, qui est un traité de la puissance ecclésiastique 10. 1. p. 223. & seculiere en forme de dialogue, entre un clerc & un chevalier.

Pétrarque, fameux par ses poësses Italiennes & ses œuvres Latines, écrivit au contraire pour affermir le pape dans sa résolution, & l'exhorter à aller à Rome. Sa lettre est datée de Venise le vingt-neuvième de Juin. Senil. lib. vin Il s'y propose cette objection: Voulez-vous faire la loi ep. un. p. 814 au pape, & ne lui donner pour épouse qu'une église particuliere, au lieu de l'église universelle? par tout où il choisit sa demeure, là est son épouse & son siége. Il cût été facile de répondre en disant avec saint Gregoire, Lib. w. epist. 38. qu'aucun évêque, pas même le pape, ne doit prendre n. 39. le titre d'évêque universel, de peur qu'il ne semble s'attribuer seul l'épiscopat, & l'ôter à tous ses freres. Mais Pétrarque n'en sçavoit pas tant, & il se contente de répondre : Je ne resserre pas votre siège, & je vou-

évêque. Vous avez éloigné de votre cour plusieurs évêques pour les rendre à leurs églises, Rome n'aura-t-elle pas aussi le sien? Il s'étend sur les louanges de l'Italie : il soutient que le pape sera plus en sûreté à Rome, que par tout ailleurs; & releve l'infulte qu'il a soufferte des Blanches-compagnies, dont il a été obligé de se

drois pouvoir étendre votre puissance jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne nie pas que votre siége ne soit par tout où le nom de J. C. est honoré: mais on ne doit pas me nier aussi que Rome n'ait un rapport particulier à vous, comme n'ayant point d'autre époux, ni d'autre

> p. 817. 818. p. 820.

Ddij

An. 1366. p. 824. p. 826.

racheter par argent. Il représente au pape le triste état de l'Orient pour l'exciter à s'en rapprocher, & à ramener les Grecs, qu'il dit être plus ennemis des Latins, que ne sont les infidéles. Il finit cette longue lettre, en exhortant le pape à songer à la mort & au jugement de Dieu.

Cette année les freres Mineurs firent en Bulgarie des conversions considérables, comme on voit par une lettre de Marc de Viterbe, général de l'ordre, au ministre S. Anton pre. 3. de la province de saint François, où il dit: Je reçus hier des lettres très-agréables du roi de Hongrie Louis, & du Vicaire de Bosnie. Il me mande qu'à la priere du roi, il a envoyé dans un pays voisin huit freres de notre ordre, qui en cinquante jours ont baptisé plus de deux cens mille hommes; & afin qu'on ne doute pas du nombre, le roi a fait écrire tous les noms des baptilés en des registres publics : toutefois on mande qu'ils n'ont pas encore converti le tiers du pays. Les princes infidéles accourent avec leurs sujets en foule au baptême; les hérétiques & les schismariques se réunissent à l'église Romaine avec leurs prêtres & leurs caloyers, si opiniâtres auparavant. Ce qui tempere cette joie, c'est que les ouvriers manquent pour une si ample moisson; on craint la perte de la Bulgarie si peuplée, dont le roi de Hongrie s'est rendu maître. Les Patarins & les Manichéens sont plus disposés qu'à l'ordinaire à recevoir le baptême. Le roi demande qu'on lui envoye jusqu'à deux mille de nos freres, & voudroit exposer sa personne pour la conversion des infidéles. Faites lire cette lettre à tous les freres qui viennent à l'indulgence de la Portioncule, & les exhortez à se disposer prompcement à prendre part à cette bonne œuvre ; leur dé-

LIVRE QUATRE-VINGT-SEIZIE'ME. nonçant de ma part, que ceux qui touchés de l'esprit de Dieu voudront faire ce voyage, viennent se pré- An. 1366. senter à moi pour recevoir leur obédience & ma bénédiction.

La même année le pape Urbain, à la priere de l'em- Deboulai to. 4 pereur Charles, manda aux supérieurs des quatre or-P. 396 dres des religieux Mandians, d'envoyer à Prague en Bohême des docteurs en théologie, chacun de son ordre, pour y demeurer & enseigner dans la nouvelle université. La bulle est du onziéme de Novembre 1366.

Le pape ayant appris qu'il s'étoit glissé quelques abus dans la discipline de l'université de Paris, chargea deux niversité de Pacardinaux de la réformer, Jean de Blandiac, du titre ris. de faint Marc, évêque de Nîmes, & Gilles de Mon-p. 388. tagu, du titre de saint Martin-aux-Monts, évêque de p. 283. Térouane. Leur commission est du second jour de Mai 1366. Par le conseil de plusieurs docteurs, ils firent un réglement qui ne regarde que les deux facultés de théo- An. 16. 17. logie & des arts, car pour le droit canon & la médecine, ils renvoyent aux statuts de ces facultés. Voici ce que je trouve de remarquable en ce réglement. Les bacheliers en théologie depuis qu'ils ont commencé d'expliquer le maître des sentences, marcheront par la ville en habit décent, convenable à leur grade : principalement allant aux écoles, aux églises & aux sermons. Le même est ordonné à ceux qui doivent être licenciés dans la faculté des arts : ils porteront des chapes ou des man-. teaux sur leurs robes. Aucun ne sera admis à enseigner un cours, qu'il n'ait atteint la vingt-cinquiéme année

sentences, suivant les leçons qu'ils prennent. Ceux qui

de son âge. Les écoliers pendant les quatre premieres 7: 8. années, porteront aux écoles la bible ou le livre des

An. 1366 expliquent les fentences, en liront le texte de fuite, fans lire leurs explications en des cahiers, & ne les donneront point aux libraires, jufqu'à ce qu'elles ayent été éxaminées par le chancelier & les docteurs de la faculté de théologie.

Quant à la faculté des arts, qui est le fondement des autres, les écoliers pendant les leçons seront assi à terre comme autresois, non sur des bans ou d'autres siréges, pour ôter aux jeunes gens toute occasion de

20. 21. 22. vanité. Un écolier avant que d'être reçu à déterminer aux arts, sçaura la grammaire & la logique entiere, & aura vû le livre de l'ame, au moins en partie; il aura

23.24 étudic à Paris au moins deux ans. Pour être licencié ès arts, il doit avoir étudié tout le reste de la physique & quelques livres de mathématique. Enfin pour être reçu maître és arts, il faut avoir étudié les livres précédens, les morales d'Arislote, ou au moins les trois premiers \$4.29.50.600 ket morales d'Arislote, ou au moins les trois premiers \$4.29.50.600 ket morales d'Arislote, ou au moins les trois premiers

promettre pour être licencié aux arts.

Les derniers articles de ce réglement regardent l'abus des privileges, touchant les jurissicients où les membres de l'université avoient leurs causes commises. L'acte authentique ne fut expédié que le cinquiéme de Juin à Avignon, après le retour des deux cardinaux; & il est à remarquer, que cette réforme est faite de la seule autorité du pape.

Vita p. 364. 96. Cont. Nane. p. all:

Au commencement de l'année 1367. le pape Urbain alla à Montpellier voir un monastere qu'il avoit fait bàtir à grands frais de fond en comble, en l'honneur de saint Benoît & de saint Germain; & il l'avoit doté libéralement pour l'entretien d'un grand nombre de moines Bénédi@tins, qui seroient occupés partie à l'office LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIE'ME. 215 Divin, partie à l'étude; il en confacra lui-même le grand autel, l'orna de reliques, de paremens & de joyaux précieux, & lui donna de grands privileges.

An. 1367.

## LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

E pape Urbain V. tint fidélement sa promesse le dernier Response d'aller à Rome. Il partit d'Avignon le dernier Response d'aller à Rome. Il partit d'Avignon le dernier Response de la la la pont de Sorge, où il coupartie de la la la la la Marseille, & logea au monastere de saint Victor, dont il avoit été abbé. Il savoit trouvé dégradé par le temps, & menaçant ruine; mais depuis qu'il sut pape, il le sit réparer & fortisser, s'enfermant de murailles & de hautes tours: lui donna de grands privileges, des reliques & des ornemens précieux.

Le douziéme jour de Mai, le pape étant encore à Marfeille, fit cardinal Guillaume d'Aigrefeuille, neveu den cardinal de même nom, & fils d'un chevalier nommé Ademar. Il étudia à Toulouse, où l'an 1363. il fut fait docteur en decret: puis il fut notaire du faint fiége, ce qui n'étoir qu'une dignité sans fonction, que les papes donnoient à ceux qu'ils vouloient favoriser. Cette promotion surprit beaucoup de monde; car le cardinal, quoique déja prêtre, n'avoit pas encore vingt-huit ans. On crut que se pape l'avoit fair à cause du vieux cardinal d'Aigrefeuille, avec lequel il avoit contracté amitié & vêcu familierement, étant dans un moindre rang, & qui passoit pour le principal promoteur de son exaltation au pontificat. Ce n'est pas que le nouveau cardinal n'est son mérite personnel. Il s'étoit bien con-

Rel n or

duit pendant ses études, & s'étoit acquis une bonne réputation : il passoit pour être des plus capables entre ceux de son âge: enfin il étoit de belle taille & bien fait de sa personne. Il fut fait cardinal prêtre, du titre de faint Etienne au mont Celius.

Le dix-neuviéme de Mai le pape partit de Marseille avec une flotte de vingt-trois galeres & d'autres bâtimens, que la reine Jeanne de Naples, les Vénitiens, les Génois & les Pisans lui avoient magnifiquement fournies. Le pape s'embarqua sur une galere Vénitienne, & il étoit fuivi en ce voyage de tous les cardinaux, hormis cinq. Gilles d'Albornos qui étoit déjaen Italie, & quatre qui étoient demeurés à Avignon; fçavoir, Raimond de Canillae, Pierre de Montruc, Pierre Itier, & Jean de Blandiac.

Le dimanche vingt-troisiéme de Mai, le pape arriva à Genes, où il fut reçu tant au port que dans la ville, 277. 1013. to. 2. par le doge & les citoyens avec l'honneur convenable; & comme c'étoit la semaine des rogations, il y séjourna cinq jours. Il logea chez les chevaliers Rodiens, & célébra la messe solemnellement dans leur église le jour de l'Ascension, vingt-septième du mois. Le lendemain vendredi il partit de Genes, où il laissa le cardinal Mare de Viterbe, pour appaiser les différends entre la ville de Genes & Bernabo Visconti. Le même jour vingthuitième de Mai le pape arriva à Porto-Venere, & y demeura trois jours. Le mardi premier jour de Juin, il vint au port de Pise, & le lendemain à Piombino, & le jeudi à Corneto, où il demeura cinq jours

A son débarquement se trouva le cardinal Gilles Albornos, légat en ces quartiers-là, accompagné de prefque tous les grands de l'état ecclésiastique, dans lequel est. LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

est Corneto. On avoit dresse sur le rivage des tentes d'étoffe de soie & des seuilles fort agréables. On y avoit An. 1367. préparé un autel, où le pape après s'être un peu reposé, fit chanter en sa présence une messe solemnelle : puis il monta à cheval, & vint à Corneto. A l'heure du dîner il logea chez les freres Mineurs, & y demeura jusqu'au lendemain de la Pentecôte. Le jour de la fête qui étoit le fixiéme de Juin, le pape célébra la messe solemnellement; & pendant ce séjour à Corneto, il reçut des députés des Romains, qui lui offrirent de leur part la pleine seigneurie de la ville & les cless du château saint-Ange, qu'ils tenoient auparavant. Le mercredi neuviéme de Juin, le pape vint à Viterbe, où il fut reçu avec grande joie, & y demeura quatre mois. Là vinrent le trouver les cardinaux qui l'avoient suivi par terre, tous les grands, les prélats & les députés des villes d'Italie, pour le féliciter sur son arrivée.

Pendant que le pape Urbain étoit à Viterbe, il confirma la nouvelle Congrégation des Jésuates, fondée des sésuates par Jean Colombin. Il étoit né à Sienne d'une famille Heliot. noble, & fut élevé aux premieres charges de la ville, jusqu'à en être gonfalonier : mais il étoit avare, intéressé, & cherchoit à s'enrichir par toutes sortes de voies. Un jour revenant du palais, & ne trouvant pas son dîné Hift. ord. rel. prêt, il s'emporta contre sa femme, qui pour lui faire prendre patience, lui donna la vie des Saints. Dans le premier mouvement de sa colere, il jetta le livre à terre, puis s'adoucissant, il le ramassa; & l'ayant ouvert, il tomba sur la vie de sainte Marie Egyptienne, dont il fut tellement touché, qu'il résolut des-lors de changer de vie; c'étoit l'an 1355. Il commença donc à faire de grandes aumônes, fréquenter les églises, s'appliquer

Tome XX.

à la priere & au jeûne. Il perfuada à fa femme qui prioit An. 1367. depuis long-tems pour sa conversion, de garder ensemble la continence. Il couchoit sur des planches, portoit un cilice, se donnoit la discipline, & s'habilloit pauvrement. Il fit de sa maison un hopital pour les pelerins & les malades qu'il servoit de ses mains.

Il avoit un fils & une fille : le fils étant mort & la fille religieuse, Jean Colombin, du consentement de sa femme, donna tous ses biens aux pauvres, & se réduisit à la mendicité avec un autre noble Siennois, nommé François Vincenti, qui s'étoit attaché à lui. Ils alloient prêchant par les villes & les villages de Toscane, & exhortant à faire pénitence ; & il rassembla ainsi jusqu'à soixante disciples, avec lesquels il vint se presenter au pape Urbain. Ils s'arrêterent quelque tems à Viterbe, & sçachant que le pape devoit débarquer à Corneto, ils se trouverent au port avec leurs habits pauvres & rapiécés, nuds pieds & nuë tête, sur laquelle ils portoient des couronnes d'olivier. Lorsque le pape mit pied à terre, ils s'écrierent : Loué soit J. C. & vive le très-faint pere.

Le pape les reçut favorablement, & dit qu'il leur donneroit des habits, mais qu'ils devoient se couvrir la tête, & porter au moins aux pieds des sandales de bois. Ils le suivirent à Viterbe, où on les accusa auprès de lui d'être des Fraticelles. Le pape donna commisfion au cardinal Guillaume Sudre, évêque de Marscille, d'examiner leur doctrine; & comme ils se justifierent pleinement, le pape approuva solemnellement leur Institut, & leur donna de sa main l'habit qu'ils devoient porter. C'étoit une tunique blanche avec un chaperon de même, & un manteau de couleur tannée.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. Le peuple les nomma Jésuates, parce qu'ils avoient-

toujours à la bouche le nom de Jesus, & ils prirent An. 1367. depuis la régle de faint Augustin. Jean Colombin retournant à Sienne tomba malade, & mourut en chemin le famedi dernier jour de Juillet 1367. Il n'a point été canonifé en forme, mais le pape Gregoire XIII. le fit Jul. Bullai. CL.

Al. corf. 30.

mettre dans le martyrologe Romain. Enfin cette Congrégation ayant subsisté trois cens ans, fut supprimée par le pape Clément IX. le sixième de Décembre 1668. Le pape Urbain comptoit beaucoup sur les instruc-

tions & les services qu'il espéroit tirer du cardinal Gilles Alvarès d'Albornos, évêque de Sabine; mais ce prélat mourut à Viterbe le vingt-quatrieme d'Août, après avoir été légat en Italie pendant près de quatorze ans, durant lesquels il ramena plusieurs villes à l'obéissance de l'église Romaine tant par compositions amiables, que par la force des armes. C'étoit un prélat vertueux, scavant, courageux, & très-habile dans la conduite des affaires: en sorte qu'il étoit aimé, ou du moins craint par toute l'Italie. Il fonda un collége à Boulogne pour de pauvres écoliers de son pays, c'est-à-dire, Espagnols.

Le cinquiéme de Septembre 1367. il s'émut un grand tumulte à Viterbe, qui commença par une querelle terbe. particuliere entre le domestique d'un cardinal, & un 379. 420. 1013. bourgeois de la ville, à l'occafion de quelque infolence 10. 2. p. 769. commise à une fontaine nommée Grifoul : c'est ainsi qu'on nomme en Gascon une fontaine jaillissante. On C. Nong. p. p16. commença à crier par la ville : Vive le peuple, meure l'église. Le peuple prit les armes contre les familles des

cardinaux, & les maltraita eux-mêmes; entr'autres le

cardinal de Vabre, Guillaume Bragose, qui s'enfuit au

palais du pape sans chapeau, & le cardinal de Carcassonne qui se déguisa en frere Mineur. Presque tous les autres cardinaux, excepté les Italiens, se refugierent chez le pape, & y demeurerent pendant les trois jours que dura le tumulte : on disoit même que les séditieux en vouloient à la vie du pape.

Il fit donc approcher des troupes contre la ville, & les bourgeois reconnoissant leur faute, demanderent pardon, se soumirent à la volonté du pape; & pour preuve de leur repentir, porterent à son palais toutes les armes de la ville, & les chaînes dont on fermoit les rues. Ils firent aussi planter des potences aux lieux où le tumulte avoit commencé, & où il avoit été le plus violent, & y pendirent les plus coupables : sçavoir, cinq le treiziéme de Septembre devant la maison du cardinal de Carcassonne, & deux un autre jour devant la porte du cardinal de Vabres. Le pape pardonna au reste, après avoir fait abattre quelques maisons fortes, & la tranquillité fut rétablie.

Cap. 1.

En Angleterre l'archevêque d'Yorc Jean Thursby, Concile d'Yore, auparavant chancelier du Royaume, tint un concile provincial avec ses suffragans à Thorp près d'Yorc, qui fut terminé le vingt-neuviéme de Septembre 1367. On y publia dix canons. Défense de tenir dans les cimetieres les dimanches & les fêtes des marchés ou des

Cap. 2. plais : d'y luter ou exercer d'autres jeux semblables : défense de jouer ou se divertir dans les églises pendant la nuit, à l'occasion des vigiles & des prieres pour les morts, ou de le faire dans les maisons particulieres. c. 3, On renouvelle l'ordonnance de l'archevêque Guillaume

le Zouch, prédécesseur immédiat de Jean, qui taxoit le salaire annuel des curés & des autres prêtres : défense

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. d'empêcher la perception des dîmes, comme étant dedroit divin. Les habits des ecclésiastiques viendront au An. 1367. moins à mi-jambe. Les causes de mariage ne seront 6.7. jugées que par des hommes capables, sçavans en droit, & experimentés en ces fortes de causes. C'est que les archidiacres & les autres juges inférieurs commettoient

souvent des ignorans pour en connoître. Le pape Urbain V. vint enfin à Rome, & y entra

le famedi seiziéme d'Octobre 1367. soixante-trois ans Lepapei Rome. après la mort de Benoît XI. qui quitta Rome en 1304. 779. & mourut à Pérouse la même année. Urbain V. entra à Rome avec deux mille gens-d'armes : le clergé & le Vita 10. 1 p. peuple Romain vinrent au-devant & le reçurent solem-380. 1014 nellement avec grande joie, louant Dieu de son arrivée. Après qu'il eut fait sa priere dans l'église de saint Pierre, & qu'il eut été instalé fuivant la coutume, dans la chaire pontificale, il passa au palais attenant, c'està-dire, au Vatican, qui tomboit presque en ruine de vieillesse, & d'avoir été si long-temps inhabité; & il le fit magnifiquement réparer, du moins quant aux couvertures.

Le dimanche dernier d'Octobre, veille de la Tousfaint, il célébra la messe solemnellement pour la premiere fois sur l'autel de saint Pierre, où on ne l'avoit point célébré depuis Boniface VIII. Alors le pape Urbain dit: Loué soit Dieu, qui a bien voulu que j'aye accompli mon vœu. En même temps il sacra évêque de Sabine, le cardinal Guillaume d'Aigrefeuille l'ancien, qu'il avoit déja nommé depuis long-temps archevêque de Saragoce, mais fans le faire facrer. Enfuite le pape envoya ce cardinal au royaume de Naples, pour appaifer les divisions & les guerres allumées entre le prince

An. 1367. de Tarante & le duc d'Andri. Peu de temps auffi après fon entrée dans Rome, il établit fon vicaire général pour le gouvernement de l'état eccléfiaftique, Anglic Grimoard, fon frere, qu'il avoit déja fait cardinal, évêque d'Albane, & il l'envoya à Boulogne, pour y faire fa réfidence.

Le pape étoit encore à Viterbe, quand il reçut des ambassadeurs de Jean Paléologue, empereur de Constantinople. Ils étoient au nombre de huit, & à leur tête Paul, patriarche Latin de Constantinople, successeur de Pierre Thomas, & Amédée comte de Savoye, oncle maternel de l'empereur. Ces ambassadeurs venoient non feulement au nom de l'empereur Grec, mais des prélats, du clergé, des nobles & du peuple de son obéiffance; désirant, à ce qu'ils disoient, revenir à l'obéisfance & Punion de l'église Romaine. Pour cet effet, l'empereur promettoit de venir au mois de Mai suivant se présenter au faint siège; & le pape voulant faciliter son passage, en écrivit à la Reine Jeanne & aux autres princes qui se trouvoient sur la route. Il écrivit aussi à tous ceux qu'il crut pouvoir concourir à la réunion, à l'impératrice Hélene & à son pere Jean Cantacuzene, à Philothée, patriarche Grec de Constantinople, à Nison d'Alexandrie, & à Lazare de Jérusalem. Toutes ces lettres sont du sixième de Novembre 1367. Vers la fin de la même année, le pape donna commission à l'archevêque de Naples & à celui de Brindes, d'admonester tous les évêques, les abbés, & les autres prélats qui venoient trop souvent à Naples & y faisoient trop de séjour, de résider dans leurs diocèses & à leurs églifes: il leur donna charge aussi de renvoyer à leurs monasteres, les religieux qui fréquentoient la même cour.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. 223

Le fecond jour de Mars 1368. le pape Urbain alla coucher à faint Jean de Latran, & le lendemain il céAN. 1368. lébra la messe dans le Sansla Sansforum, c'est une chaches de faint pelle ainst nommée, de Jaquelle il fit tirer les ches de Pierre & Paint.
Jaint Pierre & faint Paul qui y étoient enfermés depuis 770-18. 1-5-587.

long-temps sous l'autel. Le pape prit le chef de saint Pierre, & le cardinal d'Urgel celui de saint Paul; & ils les portrernt à la loge qui doune sur la place, d'où le pape les montra à tout le peuple, & donna à chacun des assistant entre années & cent quarantaines d'indulgence. Les chefs des apôtres étoient enchâsses diez médiocrement, quoique dans de l'argent, mais le pape Urbain sit faire deux nouveaux reliquaires, qui ne turent achevés que l'année suivante. En revenant à cheval de saint Jean au Vatican, le pape ne se détourna point, comme avoient sait quelques-uns de ses prédécesseurs, pour éviter l'endroit où l'on disoit que la papes est pape suive suive l'auteur le pape en se détourna point, comme avoient sait quelques-uns de les prédécesseurs, pour éviter l'endroit où l'on disoit que la papes est passeur le sait suive la pape peut le année étoit accouchée. Ce qui montre que son

commençoit à se désabuser de cette fable.

Les reliquaires que le pape sit faire pour les chess Bell 25 January des apôtres, sont des bustes d'argent, ou plutôt des Ville P. P. 390.

demi-statues avec leurs bras, plus estimables par la richesse de la matiere & des ornemens, que par la beauté de l'ouvrage qui se sent du mauvais goût de son siécle. Saint Pierre y est représenté revêtu en pape avec la tiare, telle qu'on la portôit alors, pointue en sorme de cone, & chargée des trois couronnes: de sa main droite il donne la bénédiction, & de sa gauche il porte deux grandes cless. Saint Paul tient en sa main droite une épée, & à sa gauche un livre. Chacune de ces sigures porte sur la poirrine une seur de lys de pierreires, donnée par le roi de France Charles V. Les deux reli-

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. quaires étoient estimés valoir au moins trente mille flo-

An. 1368. rins d'or.

Au même mois de Mars 1368. la reine Jeanne de Vita to. 1. p. 381.10.1.4-770. Naples vint à Rome voir le pape, & le roi de Chipre, Pierre de Lusignan, s'y trouva en même temps avec son fils. Le quatriéme dimanche de Carême étant venu, le pape bénit, suivant la coutume, la rose d'or qu'il devoit donner à la personne la plus considérable qui fût à fa cour. Il la donna à la reine ; & comme quelques cardinaux trouvoient mauvais qu'il l'eût préférée au roi de Chipre & à son fils, il leur dit : Laissez ces discours; on n'a jamais vû non plus qu'un abbé de

Marseille fût pape.

Ce roi de Chipre si zélé pour la Croisade, n'en étoit Rain. 1367. n. pas plus réglé dans ses mœurs. On le voit par une lettre du pape datée du cinquiéme de Décembre 1367. où il dit à ce prince: Nous avons appris avec horreur, que vous avez quitté votre épouse, qui est d'illustre naissance & de mœurs agréables, pour entretenir publiquement une adultere, en quoi outre l'offense de Dieu, vous affligez votre peuple, qui desire la multiplication de la famille royale, & vous réjouissez les infidéles qui voyent que vous vous attirez l'indignation de celui qui 1d 369, n. 7. vous donne sur eux des victoires. Le pape écrivit en

même temps à Raimond, archevêque de Nicosie, de faire tous les efforts pour refirer le roi de ce désordre, & le détourner du combat singulier avec Florimond, seigneur de Sparte, ou Misstra. Le roi de Chipre étant revenu de Rome, fut tué l'année suivante 1369. à la poursuite de ses freres irrités contre lui.

Pierre de la Jugie, archevêque de Narbonne, célébra cette année 1368. son concile provincial, en exé-

cution

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. cution de l'ordre qu'il en avoit reçu du pape Urbain, dès le vingt-cinquiéme de Novembre 1364. Ce concile AN. 1368. fe tint à Lavaur, & fut assemblé des trois provinces de Sap. liv. xevi. Narbonne, de Toulouse & d'Auch. Treize évêques To XI. conc. p. y assisterent en personne; sçavoir, les deux archevêques de Narbonne & de Toulouse, & les évêques de Bé- P. 55. ziers, Carcassonne, Alet, Lavaur, Pamiers, Lombès, Cominges, Tarbe, Bazas, Oleron & Lescar. L'archevêque d'Auch & tous les autres évêques y envoyerent des députés chargés de leurs procurations. L'archevêque de Toulouse étoit Geofroi de Vairoles, d'une famille noble de Querci. Il fut premierement évêque de Carcassonne, puis transféré à Toulouse par Innocent VI. en 1361. En ce concile on publia un grand corps de constitution divisé en cent trente-trois articles, dont une grande partie est tirée des conciles d'Avignon tenus en 1326. & 1337. Le premier est un ca- Sup. liv. xent. téchisme ou modéle d'instruction, pour montrer aux ". 35. xciv. ". curés ce qu'ils doivent principalement enseigner aux

peuples. Dans les autres articles je remarque ce qui suit: Défense aux religieux Mendians de passer à d'autres ordres, pour avoir des bénéfices ou des pensions. Défense à un prêtre de se faire servir la messe par son bâtard. Le curé disant la messe dans son église, doit être fuivi au moins par un clerc en furplis. Les clercs garderont l'abstinence du samedi. Chaque église cathédrale ou collégiale envoyera deux personnes de son corps à l'université, pour étudier en théologie ou en droit canon, sans que pour cette absence ils perdent rien que les distributions manuelles. Presque tout le reste regarde les biens temporels de l'églife, ses droits, ses immunités

Narb. p. 112. not.

Art. 74

a. 82.

83.

& sa jurisdiction. Le concile sut terminé le troisiéme de An. 1368. Juin 1368.

onziéme de Mai, & étoit allé à Montéfiascone pour 770.10. 1. p. 382. y passer l'été, à cause de la bonté de l'air : mais comme le lieu n'étoit pas assez grand pour contenir toute sa cour, il laissa à Viterbe qui en est proche, les officiers nécessaires pour l'expédition des affaires. Pendant qu'il résidoit à Montésialcone, il donna deux bulles pour défendre le culte public de quelques prétendus faints

Le pape Urbain étoit sorti de Rome dès le jeudi

non canonifés. La premiere est du premier jour de Septembre, adressée à l'archevêque de Ravenne & à ses fuffragans; & le pape y dit : Nous avons appris que quelques freres Prêcheurs de votre province veulent faire passer pour bienheureux, un certain frere Jacques de leur ordre, n'ofant pas le qualifier faint; & que les Hermites de saint Augustin en usent de même à l'égard de l'un de leurs freres, nommé Francisquain, tué d'un coup de foudre. Ils publient les louanges de l'un & de l'autre, en prêchant dans les places & dans leurs églises, où ils ont érigé des autels en leur honneur : ils en font mention aux offices de l'église les jours de leur mort, ausquels ils exhortent le peuple à s'abstenir du travail, à venir aux églifes où sont seurs corps, & apporter des offrandes. Le pape ordonne à l'archevêque de Ravenne & à ses suffragans, de réprimer ces entreprises téméraires.

302. 373.

La seconde bulle est datée du quinziéme de Septemn. 11. Lobia. bist. pag. bre, & adressée à tous les évêques de Bretagne. Charles fils aîné de Gui, comte de Blois, avoit époufé Phéritiere du comté de Bretagne, qui toutefois lui étoit disputé par Jean, comte de Montfort : ce qui produisit une

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. longue guerre, où Charles de Blois fut enfin rué l'an 1364. Ceux qui croyoient sa cause juste, le regarderent An. 1368. comme un martyr; & d'ailleurs il avoit vêcu dans une piété finguliere, pratiquant de grandes austérités, & faisant de grandes aumônes. C'est ce qui donna sujet à quelques religieux, particulierement des ordres Mendians, d'en parler dans leurs sermons, d'en faire mention dans l'office divin le jour de sa mort, & d'exhorter à visiter son tombeau, où l'on prétendoit qu'il se faisoit des miracles; & c'est ce que le pape Urbain défendit alors. Toutefois l'année suivante 1369. à la priere du p. 398. roi de France & de la famille du défunt, il donna commission à l'évêque de Bayeux, & aux abbés de Marmoûtier & de saint Aubin d'Angers, d'informer de la vie & des miracles de Charles de Blois : ce qui fut exécuté, & l'information envoyée au pape Gregoire XI. qui n'en fit aucun usage, & l'affaire n'eut point de suite. On a encore l'information composée de 132, témoins.

Le vendredi des Quatre-temps, vingt-deuxiéme de Septembre 1368. le pape Urbain étant toujours à Mon-gardinaux. téfiascone, ordonna prêtres deux anciens cardinaux diacres; sçavoir, Guillaume de la Jugie, que le pape Clement VI. fon oncle avoit fait cardinal des l'an 1342. & Etienne Aubert créé en 1360. Le même jour Urbain Sup. liv. xcv. V. fit huit nouveaux cardinaux; sçavoir, Arnaud Bonard, patriarche titulaire d'Alexandrie, & administrateur de l'église de Montauban : mais il étoit mort quelques jours avant que d'être déclaré cardinal. Le second Balez. p. 1016. fut Philippe de Cabassole, alors vicaire général de l'é- 1021. vêché d'Avignon, & patriarche titulaire de Jerusalem. Le troisiéme cardinal fut Simon de Langham Anglois, archevêque de Cantorbery. Il avoit été moine, puis

An. 1368, évêque d'Eli en 1361. enfin archevêque en 1366. Le

Balan, 1368, évêque d'Eli en 1361. enfin archevêque en 1366. Le

Balan, 1368, los estations alors archevêque de Naoles, Il étoit docteur

Utbal, 10, 6, 10, Calvors, alors archevêque de Naoles, Il étoit docteur

Uzbel. 16. 6. p. Cahors, alors archevêque de Naples. Il étoit docteur en droit civil, & fut chanoine de Cahors, puis chanoine & chantre de Bordeaux, chapelain du pape Urbain, & auditeur de fon palais. Il fut promu à l'archevêché de Naples en 1365. mais il y renonça dès qu'il fut cardinal, & reçut le titre de prêtre de l'églife des douze apôtres. Son fuccesseur au liége de Naples, fut

un autre Bernard, natif de Rouergue.

avoit été premierement chanoine de faint Quentin en Vermandois, puis élu évêque de Lificux, & en 1360. pourvu de l'évêché de Beauvais. Il étoit aussi chancelier de France, & reçut le chapeau rouge l'année suivante 1369, le jour de la Chandeleur, par les mains de Guillaume de Melun, archevêque de Sens. Son titre de carbalaure de Melun, archevêque de Sens. Son titre de carbalaure, p. 1029. dinal sut des Quatre couronnés. Le sixiéme sut Etienne de Paris, né à Vitri-sur-Seine, il étoit docteur en decret, & en 1359. maître des requêtes de l'hôtel du roi. Il sut doyen de l'église de Paris, & le pape Urbain s'en sit évêque le onzieme de Décembre 1369. Le mercredi six de Décembre 1368. il assista au baptême du Dauphin Charles, s'lls asiné du roi Charles V. qui sur baptisé

par le cardinal de Beauvais, Jean de Dormans; & le même jour l'évêque de Paris partit pour aller à Rome,

Le cinquiéme cardinal fut Jean de Dormans, qui

où il arriva le tréiziéme de Février 1369. & y reçut le titre de cardinal de faint Eufebe. Al 1369 il quitta le fiége de Paris, dont le pape pourvut Aimeri de Magnac, le vingt-troiléme de Septembre de la même année.

Baluz p. 1030. Le septiéme cardinal fut Pierre de Bagnac, ainsi

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. nomme du lieu de sa naissance dans la Marche, au diocèle de Limoges. Il étudia en l'université de Tou-An. 1368. louse, & emprunta du cardinal Hugues de saint Martial, un Ciceron en deux volumes, dont il ordonna la restitution par son testament, tant les livres étoient alors précieux. Il étoit abbé de Montmajour près d'Arles, depuis l'an 1345. quand il fut fait cardinal prêtre, du titre de saint Laurent en Damase. C'étoit le seul cardinal de cette promotion qui fut présent à Montéfiascone, & il mourut l'année suivante. Le huitième & p. 2032. dernier, fut François Thebaldeschi Romain, prieur de l'église de saint Pierre de Rome, d'où lui vint le nom de cardinal de faint Pierre; son titre fut prêtre de fainte Sabine. Il fera grande mention de lui dans la fuite.

Cependant l'empereur Charles IV: étoit venu en Italie, à la priere du pape, avec une grande armée, charles IV. à Ropour soumettre les usurpateurs des terres de l'église. me Mais avant que d'entrer en Italie, il confirma par une Ram. 1568. n. bulle d'or, toutes les donations & les privileres des fections de les privileres de les fections de les privileres de les fections de les privileres de les fections de les f bulle d'or, toutes les donations & les privileges des empereurs, faisant le dénombrement exact de tous les domaines & les droits de l'éghfe Romaine, parce que la longue abfence des papes & des empereurs y avoit apporte une grande confusion, & donné lieu à plusieurs usurpations. La bulle est datée de Vienne en Dauphine, & du onzieme d'Avril 1368. L'empereur étant arrivé à Verone, s'accorda, moyennant quelque argent, avec les seigneurs de l'Escale qui en étoient les maîtres : mais ayant marché contre Milan', il n'y a pleasing representation by the treating gagna rien.

C'est pourquoi il continua sa route vers le pape, 80 Vitato. 1. p. 771. le trouva à Viterbe, où il arriva le mardi dis-septiéme.

An. 1368.

d'Octobre, & dîna avec lui. Ensuite l'empereur alla à Rome où le pape le suivit, & arriva le vingt deuxiéme du même mois. L'empereur l'attendoit dans une église de la Madeleine, à un mille de la ville, d'où il accompagna le pape marchant à pied, & tenant d'un côté la bride de son cheval, que le comte de Savoye tenoit de Pautre. Ils vinrent ainsi à saint Pierre & demeurerent à Rome, attendant l'impératrice qui y arriva le dimanche vingt-neuvième d'Octobre, & tous les cardinaux allerent au devant d'elle. Le mercredi jour de la Touffaint, le pape célébra la messe à l'autel de saint Pierre, & couronna l'impératrice, après qu'elle eut reçu l'onction de la main du cardinal, évêque d'Ostie, suivant la coutume. En cette messe l'empereur servoit le pape du livre & du corporal comme un diacre; mais il ne lisoit l'évangile que le jour de Noël. Le même jour de la Toussaint l'impératrice couronnée marcha à cheval au travers de Rome, jusqu'à saint Jean de Latran. Sup. liv. xcvi. L'empereur Charles avoit été couronné des l'an 1355. & il sortit de Rome peu après le couronnement de l'impératrice.

p. 2034.

En Angleterre le nouveau cardinal Simon Langham, daninées en An. archevêque de Cantorbery, ayant assemblé plusieurs To. xi. concil docteurs theologiens & canonifles, condamna plusieurs erreurs, qui la plûpart étoient le fruit des subtilités de la scholastique. Il en compte jusqu'à trente, dont voici. les plus importantes. Tout homme doit avoir avant sa mort la vûe claire de Dieu, & le choix libre de se tourner vers Dieu ou de s'en détourner; & suivant ce choix il sera sauvé ou damné: ce qui s'entend non-seulement des adultes, mais des enfans, même de ceux qui meurent dans le ventre de leurs meres; & non-seulement

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÉME. 231 des Chrétiens, mais des Sarrafins, des Juffs & des Payens. Le baptême n'elt pas néceffaire pour le falut de celui qui meurt enfant; & l'on doit autant douter du salut de l'enfant baptilé, que de celui qui est mort fans l'avoir été: on doit douter de même de tout infidèle, s'il ne sera point sauvé. Personne ne peut être damné pour le seul péché originel. La grace, comme on l'explique ordinairement, est une illusion; & on peut mériter la vie éternelle par les forces de la nature.

Rien ne peut être mauvais feulement parce qu'il est défendu; & le fruit que mangea le premier homme, lui avoit été défendu, parce qu'il étoit mauvais. Dieu le Pere est fini: Dieu le Fils est fini: le Saint Esprit seul est infini. Dieu ne peut rien anéantir. L'homme est mortel aussi nicessairement qu'il est animal: ains J. C. & tous les bienheureux sont encore véritablement mortels. Tous les bienheureux, tant les anges que les hommes, excepté J. C. sont encore capables de pécher & d'être dannés. Tous les danmés, même les démons, peuvent être rétablis & devenir bienheureux. Dieu ne peut faire une créature raisonable qui soit impeccable. Cette constitution est adressée au chancelier de l'université d'Oxford, & datée de Lambeth le neuviéme

Le roi Edouard III. ayant appris la promotion de Bal via 1946 Simon de Langham au cardinalat, fit faifir toutes les terres de l'archevêché de Cantorbery, comme vacant; car c'étoit la regle que cette promotion faifoit vacquer tous les autres bénéfices. L'archevêque quitta les marques de fa dignité, & remit fa jurifdiction au prieur & au couvent de Cantorbery. Enfuire ayant obtemu du roi la permiffion d'aller à Rome, il partit au mois d'A-

de Novembre 1368.

An. 1368.

a. 7. 8. 10. 11.

15.16.

18. 20. 23. 24.

> 26. 27. 28.

Bal. vita pag.

An. 1369. de Mai. Le pape lui donna le tire de cardinal prêtre de faint Sixte; à il eut pour fuccesseur a liége de CanGastine, p. 167, torbery, Guillaume Vitlesci, évêque de Vorchestre, se neveu de l'archevêque Simon Islip, qui fut transséré

par le pape.

A Paris Denis Soulechat, frere Mineur, fit une troi
Restations de Bernard Soulechat, frere Mineur, fit une troi
Bell PP, Pangl. tenuës cinq ans auparavant. En faifant fon principe

Bell PP, Pangl. tenuës cinq ans auparavant. En faifant fon principe

Bell PP, Pangl. tenuës cinq ans auparavant. En faifant fon principe

Bell P, Pangl. tenuës cinq ans auparavant. En faifant fon principe

P 178. 481-481-4, quelques propofitions touchant la pauvreté évangeli
Rimin 1961-18. que & la perfection chrétienne, qui fembloient favo
rifer Théresse des Francielles. Il su désré au chancelier

que & la perfection chrétienne, qui fembloient favorifer l'hérefie des Fraticelles. Il fur déféré au chancelier de l'églife de Paris, & aux docteurs de la faculté de théologie, qui s'affemblerent en grand nombre, & demeurerent convaincus, que frere Denis avoit fourenu ces propofitions, tant par l'inspection du principe écrit de la main, que par plusieurs autres preuves. Ensuite ayant mûrement examiné ces propositions, ils déciderent que quelques-unes étoient hérétiques, d'autres contraires à la décisson de l'église, & plusieurs scandaleuses. En consequence de quoi ils firent venir frere Denis en leur présence, & lui défendirent d'exercer la fonction de professeur, jusqu'à nouvel ordre.

Il feignit d'acquiescer à cette défense, & rétracta ces propositions, en lisant devant le chancelier & les docteurs, un formulaire qu'ils lui avoient donné par écrit. Mais ayant promis de faire la même rétractation dans une assemblee solemnelle, il se retira lorsque le terme alloit écheoir : c'est pourquoi il sut dénoncé comme hérétique à l'évêque de Paris, Etienne, depuis cardinal, & aux Inquisticurs, & ayant été ajourne, il

nc

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. ne comparut point, mais il s'en alla à Avignon, où il réitera sa rétractation le dernier jour de Janvier 1365. An. 1369. en présence de Guillaume Romain, maître du sacré palais, & de neuf autres docteurs en théologie de la faculté de Paris. Ensuite prétendant se justifier, il ajouta de nouvelles erreurs aux précédentes.

Car ayant obtenu du pape deux cardinaux pour commissaires, il fit devant eux & devant les docteurs de Paris qu'ils avoient appellés, une déclaration contenant à leur jugement des erreurs pires que les premieres. Après quoi comme il cherchoit de nouveaux subterfuges, le pape le fit arrêter, & lui ordonna, sous peine d'excommunication, de rétracter encore ses erreurs publiquement à Paris le premier jour d'Avril, & commit le cardinal de Beauvais, Jean de Dormans, pour faire exécuter cet ordre. La commission est datée de Rome le vingt-troisiéme de Décembre 1368. Ce fut donc en conséquence de cet ordre, que Denis Soulechat fit sa troissème rétractation le jeudi d'après la Quasimodo, douziéme d'Avril 1369. à Paris publiquement dans l'église des freres Prêcheurs.

En même temps le pape Urbain donna une bulle, Rain. 1369. \*\* par laquelle il defend à tous abbés, prieurs & autres supérieurs de maisons religieuses, de demander aux personnes qui veulent entrer en religion dans le temps de leur réception, devant ou après, aucun repas, aucune somme d'argent, joyaux ou autres choses, même sous prétexte de les employer à de pieux usages. Le pape permet seulement de recevoir ce que les personnes qui entrent en religion offrent de leur propre mouvement & avec pleine liberté, sans aucune convention précédente, le tout sous peine d'excommunication con-

Tome XX.

234 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
- tre les féculiers, & de suspense contre les ecclésiasti-

AN. 1369. ques. La bulle est du quatriéme d'Avril 1369.

La même année le pape érigea en évêché la petite ville de Montefiascone par une bulle datée de Viterbe le dernier jour d'Août. De château qu'elle étoit, il la

XI. successeur d'Urbain, dédia la nouvelle cathédrale, & y mit pour premier évêque Pierre d'Azcuse, François de nation, de l'ordre des Augustins Mandians.

XIII.
De Viterbe le pape Urbain alla droît à Rome, où Emperentjean Pempereur de Conflantinople l'attendoit. C'étoit Jean Paleologue à lubert de l'actendoit. C'étoit Jean Paleologue, qui voyant les grands progrès des Tures, p. 388, 106, 884. avoit paffé en Italie pour demander du feccours aux p. 771.

princes d'Occident. Le pape entra à Rome le famedi treizième d'Octobre 1369. & traita Paleologue avec beaucoup d'honneur, un peu moins toutefois que contre l'amoureur d'Occident La jour de Giant In-

Chilenat, p. 15. c'eût été l'empereur d'Occident. Le jour de laint Luc, Rain 1365 n qui fut le jeudi dix-huitiéme du même mois, l'empedien. em p reur Grec se rendit à l'église du saint Esprit, où il sit

sa profession de soi en présence de quatre cardinaux; sçavoir, Guillaume Sudre, évêque d'Ossie, Bernard de Bosquet, du titre des douze Apôrtes, archevêque de Naples, François Thebaldeshi, du titre de sainte Sabine, & Rainald des Ursins diacre, du titre de saint Adrien, députés par le pape pour cette sonction, suivant la commission datée de Viterbe le septiéme du même mois.

La profession de foi de l'empereur est entierement

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. catholique, & contient, entr'autres articles, que le faint Elprit procede du Pere & du Fils, que l'église An. 1369. Romaine a la primauté sur toute l'église catholique, qu'il lui appartient de décider les questions de foi; & que quiconque se sent lézé en matiere ecclésiastique, y peut appeller. L'empereur donna cette profession en Grec souscrite de sa main, en vermillon scellée en or; & après qu'il l'eut jurée, les cardinaux le reçurent au baiser de paix , comme vrai catholique.

Le dimanche vingt-uniéme d'Octobre, le pape Vita to 2. p. fortit de son palais du Vatican, & vint s'asseoir dans 773. une chaire au haut des dégrés de l'église de saint Pierre. Il étoit revêtu pontificalement, & accompagné de tous les cardinaux & les prélats aussi revêtus de leurs ornemens. L'empereur Grec vint aussi-tôt, & dès qu'il vit le pape, il fit trois génuflexions: puis il s'approcha & lui baisa les pieds, la main & la bouche. Le pape se leva, le prit par la main, & commença le Te Deum. Ils entrerent ensemble dans l'église où le pape chanta la messe en présence de l'empereur & d'une grande quantité de Grecs. Ce jour-là il dîna avec le pape & tous les cardinaux ausli.

Dès l'année précédente, le pape Urbain avoit appris Rain. 1368. m que les freres Mineurs, excités & protégés par Louis, roi de Hongrie, avoient converti grand nombre d'hérétiques & de schismatiques en Bulgarie, en Rascie & en Bosnie, comme il paroît par la lettre de remerciment qu'il en écrivit au roi le quatorziéme de Juillet 1360. Afin donc d'affermir ces conversrons & d'arrêter le progrès des hérétiques qui étoient encore en grand nombre dans ces provinces, le pape écrivit aux archevêques de Spalatro & de Raguse, & à leurs suffragans,

An. 13700

d'empêcher, autant qu'il leur feroit possible, le commerce réciproque entre leurs diocéfains, & les hérétiques de la Bolnie, soit que les hérétiques apportassent des marchandises aux catholiques, ou que les catholiques leur en portassent; le tout sous peine d'excommunication, & même de prison à l'égard des hérétiques. La lettre est du treiziéme de Novembre 1369.

L'empereur Jean Paleologue étoit encore à Rome au commencement de l'année fuivante 1370. Et comme on craignoit de la part des Grecs, qui fe difent Romains, quelque chicane fur le nom de féglife Romaine, il donna une bulle du mois de Janvier, par laquelle expliquant celle du dix-huitiéme d'Octobre, il declare que par l'églife Romaine, il entend celle où préfide le pape Urbain V. Quand ce prince partit pour retourner à Constantinople, le pape lui accorda plusseurs graces,

pape to that it is a conflant to pinte partit pour to the fact partit pour à Conflantinople, le pape lui accorda plusieurs graces, entr'autres, d'avoir un autel portatif, où il sit dire la messe ne sa présence, mais par un prêtre Latin seulement. C'est que les Grecs ne se servent point de pierres d'autel, mais d'un cuir, d'un linge, ou d'un morceau d'étosse consacré pour cet esset, qu'ils appellent Anti-

Da Cange glog. minston. Ce privilege est du treizième Février. Le pape 60-11-81. donna aussi à l'empereur Jean Paleologue des lettres de recommandation, pour les princes chez lesquels il devoit passer; comme la reine Jeanne de Naples, & Philippe, prince de Tarente, & empereur titulaire de

Fire 10. 1. p. Conflantinople. Enfin Pempereur Grec parut s'en aller fort content du pape.

Claire, veuve d'Alexandre, Vaivode de Valaquie, Conversions de Valaquie, Conversions de princesse catholique & pieuse, avoit deux files maries, l'autre au roi de Servic. Elle avoit retiré la premiere du schisse & de l'hérésie; sur

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. 237
quoi le pape la félicite & l'exhorte à travailler à la conversion de son autre fille. La lettre est du dix-neuviéme
An. 1370.
de Janvier; & le huitiéme d'Avril il écrivit à son beaufils Ladislas Vaivode de Valaquie, l'exhortant aussi à m. 6.
quitter le schissne.

Lasco, duc de Moldavie, de la nation des Valaques, instruit par quelques freres Mineurs, résolut de quitter le schisme, où lui & ses sujets avoient vécu jusqu'alors, & le fit sçavoir au pape Urbain par deux freres du même ordre, le priant d'ériger en évéché Cérete, ville, de son obéissance, du diocèse de Halits en Russie, dont elle étoit fort éloignée, outre que l'évêque étoit schismatique, comme toute la province : sur quoi le pape écrivit à l'archevêque de Prague & aux deux évêques de Breslau & de Cracovie, de s'informer de la vérité du fait : Et si vous trouvez , ajoute-t-il , que Lasco & ses sujets veuillent sincerement & fermement embrasser la foi catholique, vous leur ferez abjurer le schisme ou à ceux d'entr'eux que vous jugerez à propos; puis vous exempterez & affranchirez entierement la ville de Cérete & tout le duché de Moldavie, de la jurisdiction & dépendance de l'évêque de Halits, & de toute autre personne ecclésiastique; ordonnant que ce pays ne soit soumis qu'au saint siège pour le spirituel. Ensuite vous érigerez Cérete en cité & en évêché, lui donnant pour diocèse tout le duché de Moldavie; & s'il s'y trouve une églife convenable, vous en ferez la cathédrale. Cette commission est du vingt-quatriéme de Juillet 1370.

Cependant le pape ayant appris que la plûpart des Pading, 1370. missionnaires envoyés en Tarrarie par ses prédecesseurs. & que plusieurs des nouveaux Chrétiens

manquoient de pasteurs, y envoya cette année plu-An. 1370sieurs freres Mineurs, dont il déclara chef Guillaume du Prat, docteur de Paris, qu'il fit archevêque de Cambalu, & vicaire général de son ordre dans le Cathai; lui permettant d'emmener avec lui douze freresdu même ordre à son choix. La date est du dernier de Mars. Il les chargea de plusieurs lettres, l'une au grand Can des Tartares, l'autre à tous les princes de la même nation, la troisiéme à toute la nation; les exhortant à

. favoriser l'archevêque, ses confreres & les nouveaux Chrétiens, & à embrasser eux-mêmes la vraie religion. Il faut croire que les commissionnaires connoissoient Putilité de ces lettres. Il y en a une pour exhorter tout le clergé Grec à quitter le schisme, à l'exemple de leur

empereur.

Le monastere du mont-Cassin, source de l'ordre de faint Benoît, étoit extrêmement déchu pour le temporel & pour le spirituel. Il étoit occupé par plusieurs moines vagabonds & infolens, qui menoient une vie quasi séculiere, & les bâtimens avoient été presque ruinés par un tremblement de terre. Le pape Urbain ayant résolu de rétablir ce fameux monastere, commença par supprimer l'évêché érigé par le pape Jean

1814.9.138.375. XXII. en 1319. ce qu'Urbain fit par une bulle du trente de Novembre 1366. croyant qu'un abbé étoit plus propre qu'un évêque à y rétablir l'observance monastique.

Bullar. Cassin. Ensuite il fit travailler à la réparation des bâtimens, & te. 2. p. 183. y employa les revenus de l'abbaye, tant qu'elle demeura vacante. Il y rassembla des moines vertueux & réglés de divers autres monasteres, où il sçavoit que l'observance étoit la plus exacte, & les établit au mont-Cassin, pour y faire leur résidence perpétuelle,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

après qu'il en eut chassé les mauvais moines.

Il ne falloit plus qu'un abbé capable de bien gou- An. 1370. verner le nouveau monastere, & d'y attirer de bons fujets. Le pape Urbain le chercha long-temps chez les moines noirs, sans trouver ce qu'il desiroit : enfin il trouva chez les Camaldules un homme d'une dévotion parfaite, continuellement appliqué à l'oraison & à la lecture, de bonnes mœurs & prudent dans la conduite des affaires, gardant exactement l'abstinence de la chair & toutes les autres pratiques de la regle : il se nommoit André de Faënza. Le pape le fit venir, & malgré sa résistance, l'établit abbé du mont-Cassin cette année 1370. La même année & le septiéme de Mai , le pape écrivit à la reine de Naples Jeanne, de rendre à ce monastere sa jurisdiction temporelle, l'autorité sur ses vassaux, & les autres droits diminués par Charles d'Anjou & les autres rois prédécesseurs de Jeanne; sans quoi

le pape craignoit que la réforme ne pût y subsister

long-temps.

Le lundi quinziéme d'Avril 1370. le pape fit porter à faint Jean de Latran les deux reliquaires ou demi-sta-Rome tuës destinées pour les chefs de saint Pierre & saint Paul, qui y furent enchâssés solemnellement par trois cardi- 390. 20. 2. p. 773. naux, & pofés sur un grand ciboire ou tabernacle, foutenu de quatre colonnes de marbre, que le pape avoit fait faire au-dessus du grand autel. Le mercredi fuivant dix-septiéme du mois, le pape partit de Rome pour la derniere fois, & vint à Viterbe, & de-là à Montefiascone. Alors il déclara le dessein qu'il avoit de retourner à Avignon, pour procurer la paix entre la France & l'Angleterre; & afin que toute la cour pût se disposer au voyage, il donna des vacations depuis

Vita p. 1029.

Rain. n. 15.

An. 1370. d'Octobre.

Le vendredi des Quatre-temps de la Pentecôte, qui fut le septiéme de Juin, le pape fit deux cardinaux à Montesfascone; dont le premier fut Pierre de Stain, du diocèse de Rodès, & d'une samille très-noble. Il avoit été moine Bénédictin, puis évêque de S. Flour, & étoit alors archevêque de Bourges; mais ce sége demeura vacant par sa promotion au cardinalat, suivant la discipline qui s'observoit encore alors. Le pape lui donna le titre de-sainte Marie Trassevere, & le laisse la servoit encore alors. Le pape lui donna le titre de-sainte Marie Trassevere, & le laisse la servoit exclusive les prietres Cossini.

donna le titre de sainte Marie Trassevere, & le laissa fon légat en Italie. Le second cardinal sur Pierre Corsini palais. Pierre fut premierement évêque de Volterre, puis transséré à Florence en 1361. son titre sur fut sain Laurent in Damaso; & aussi-tôt Ange de Ricasoli lui

fuccéda dans le siége de Florence.

p. 1039.

Peu de temps après le pape écrivit aux Romains, pour les confoler de son ablence, & prévenir le rort qu'elle pourroit faire à leur réputation. Il déclare donc qu'il ne se retire pour aucun mécontentement qu'il air reçu d'eux; au contraire qu'ils l'on bien traité lui & sa cour, pendant les trois ans qu'il a sejourné à Rome & aux environs. Nous sommes obligés, ajoute-t-il, de retourner de-là les moits, pour des affaires non-seulement utiles à l'église universelle, mais encore pressées; & nous vous autrons toujours présens dans le cœur, tant que vous nous serez sidéles. La lettre est du vingfixiéme de Juin.

xvII. Au mois de Juillet fainte Brigide de Suede vint à Sainte Brigide Montefiascone se présenter au pape. Elle naquit vers de Suede. Balls: Bants l'an 130a. d'une des plus nobles maisons de Suede. La neugh; l'an

Common to License

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIE'ME. & se nommoit proprement Birgitte. Elle fut mariée à treize ans à un jeune seigneur nommé Vulson, dont An. 1370. elle eut huit enfans; après quoi d'un commun consentement ils garderent la continence. En cet état ils firent ensemble le pélerinage de saint Jacques en Galice; & au retour ayant résolu l'un & l'autre d'entrer en religion , Vulfon mourut avant que de l'avoir exécuré. Brigide se trouvant veuve, redoubla ses austérités & ses aumônes, & peu de temps après, c'est-à-dire, vers Pan 1344. elle fonda à Vastein au diocèse de Lincop, un monastere pour soixante religieuses & vingt-cinq freres de l'ordre de saint Augustin, avec quelques constitutions qu'elle leur donna, & le nomma le monastere de faint Sauveur.

Telle étoit donc Brigide, quand elle vint trouver Vine p. 412. le pape Urbain, & lui demanda la confirmation de fa regle, qu'elle disoit lui avoir été révélée de Dieu, ce qu'elle obtint. Ensuite elle sit dire au pape par Nicolas, comte de Nole, que s'il se retiroit, il feroit une folie, & n'acheveroit pas son voyage. De plus elle déclara au p. 414 cardinal de Beaufort, depuis pape, en présence d'Al- Rain. 1370. n. 9. fonfe, évêque de Jaën , que pendant qu'elle étoit à Rome, la fainte Vierge lui avoit révélé ce qui fuit : La volonté de Dieu est que le pape ne sorte point d'Italie, mais qu'il y demeure jusqu'à la mort, à Rome ou ailleurs: autrement s'il retourne à Avignon, il mourra aussi-tôt, & rendra compte à Dieu de sa conduite. Brigide découvrit au cardinal cette révélation, afin qu'il la donnât par écrit au pape très-secretement; mais le cardinal n'osa le faire, & la fainte veuve la donna ellemême au pape écrite de la main d'Alfonse.

Le vingt-fixième d'Août le pape partit de Monte- XVIII. Tome XX.

AN. 1370. Vita pag. 392.

p. 398.

cinquiéme de Septembre, & ce jour-là il s'embarqua & arriva à Marfeille le seizième du même mois, & enfin le vingt-quatriéme à Avignon, où il fut reçu avec grande joie. A son retour il resolut d'aller en personne négocier la paix entre les deux rois de France & d'Angleterre, & fit même quelques préparatifs pour ce voyage; mais il fut bien-tôt attaqué d'une grande maladie, & jugeant que sa mort étoit proche, il ne songea plus qu'à ce qui regardoit son salut. Il se confessa plufieurs fois, & reçut les autres sacremens; & en présence de son camérier, de son confesseur, & de plusieurs autres personnes considerables, il dit: Je crois fermement tout ce que tient & enseigne la sainte église catholique; & si jamais j'ai avance quelqu'autre chose de quelque maniere que ce soit, je le révoque & me soumets à la correction de l'églife. Cette protestation fait bien voir qu'il ne se croyoit pas infaillible. Le pape Urbain V. mourut ainsi le jeudi dix-neuviéme de Décembre 1370, après avoir tenu le faint siège huit ans un mois & dix-neuf jours. Il fut d'abord enterré dans la grande églife d'Avignon, puis transféré à S. Victor

p. 392.

foit qu'il s'y faifoit de grands miracles.

Il bâtit en plufieurs lieux presque dès le commencement de son pontificat, & continua toujours depuis. A
Avignon il bâtit le palais, & y fit un beau jardin: il
bâtit plufieurs églifes, fonda plufieurs chapitres de
chanoines, & donna à plufieurs églifes à Rome & ailleurs des calices, des ornemens & des livres. Il renoit
régulierement les consistences & les conseils, & étoit
soigneux de la bonne & prompte expédition des affai-

de Marfeille, où il avoit choisi sa sépulture, & on di-

Downin Licour

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. res; mais il réprimoit la chicane des avocats & des pro-

cureurs. Il exerça fon zele contre les concubinaires, les An. 1370. usuriers & les simoniaques, & restraignit, autant qu'il put, la pluralité des benefices. Pendant tout son pontificat, il entretint mille étudians en diverses universités, & leur fournissoit au besoin les livres nécessaires. Il fonda à Montpellier un college pour douze étudians p. 305. en médecine, & en général il eut grand soin des pauvres. Il ne se laissa point dominer par l'affection natu-

relle pour ses parens.

Le jour même de sa mort dix-neuviéme de Décembre, les cardinaux en donnerent avis à son frere Anglic, pare cardinal, évêque d'Albane, légat & vicaire général dans les terres de l'église en Italie, l'exhortant à veiller à la conservation de cet état pendant la vacance du saint siége. Elle ne dura que dix jours; & le trentième du même mois de Décembre, les cardinaux étant entrés en conclave le soir précédent, élurent dès le matin, comme par inspiration, le cardinal de Beaufort. C'étoit Pierre Roger né à Maumont au diocèse de Limoges, neveu du pape Clément VI. étant fils de son frere Guil- Vinep. 255, 425. laume, comte de Beaufort en Vallée. Pierre fut premicrement notaire du faint siège, puis le pape son oncle le fit en 1348. cardinal diacre de fainte Marie-la-Neuve, quoiqu'il n'eût pas encore dix-huit ans; mais il étoit d'un beau naturel, humble, doux, ingénieux, studieux & déja fort instruit du droit civil, auquel il s'appliquoit alors, & continua long-temps: ensuite il étudia les canons & la théologie morale; de forte qu'en toutes les occasions il en parloit très-pertinemment. Avant que d'être pape, il eut plusieurs bénéfices. Il fut chanoine de Narbonne, archidiacre de Roüen, prevôt de faint

Gregoire XI. Rain. 1370. 1.

An. 1371. Sauveur de Mastrie, archidiacre de Cantorbery & de Bourges, chanoine & archidiacre de Sulli dans l'églis d'Orléans. C'étoit dès-lors l'usage des cardinaux pour soitenir leur dignité. Etant élu pape, il prit le nom de Gregoire XI. & le jour même il écrivit au roi de France Charles V. pour lui donner part de son élection. Il sut Rain. 130. n. ordonné prêtre le samedi quatriéme de Janvier, & le le le le l'anguelle de l'Enpisage. Il sur sarche soit dimanche, veille de l'Enpisage.

Rain 1370 n. nordonné prètre le famedi quatriéme de Janvier, & le se.

80 de l'endemain dimanche, veille de l'Epiphanie, il fut sacré
80 couronné.

XX. Le fixiéme de Juin 1371, qui fut le vendredi des

Promotion de Quatre-temps après la Pentecôte, le pape Gregoire site diffiaux. Pita 1916, 437: une promotion de douze cardinaux, huit prêtres & 2016, lie. xein. quatre diacres. Le premier sur Pierre Gomès de Barros, Espagnol, alors archevêque de Séville, neveu apparemment de celui que Jean XXII. sit cardinal en 1327. Pun & l'aurre porta le titre de sainte Praxede. Celui-ci arrivant à Avignon après sa promotion, amena au pape deux beaux chevaux, dont lui saisoit present le roi de

Rain 1971. n. Castille, avec un joyau de grand prix. Le second cardinal fut Jean de Cros, cousin du pape au trossséme dégré. Clément VI. Pavoit fait évêque de Limoges en 1348. son titre de cardinal fut saint Nérée; mais on le nommoit communément le cardinal de Limoges. Le

Vius p. 1070. troisiéme fut Bertrand de Cosnac du même diocése, qui su premierement chanoine régulier à Brive; puis ayant étudit à Toulouse, y sut docteur en droit canon, & prieur de Brive en 1337. Il sut ensuite évêque de Cominges & en garda le nom, depuis qu'il sut cardinal.

Le quatriéme fut Bertrand Latger, Auvergnac, de l'ordre des freres Mineurs, docteur en théologie. En 1345. Clément VI, le fit évêque d'Alazzo dans l'ille de

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. Corse, d'où trois ans après il le transféra à Assise : enfin il fut évêque de Glandéve en 1368. & il en garda le An. 1371. nom étant cardinal, quoiqu'il eût le titre de sainte Cécile. Le cinquiéme cardinal fut Robert de Geneve, frere du comte de la même ville, depuis pape Clément VII. Il fut premierement chanoine en l'église de Paris, Card. Fr. pr. p. & protonotaire du saint siège, puis évêque de Térouane 485. en 1365. & transféré à Cambray en 1368. son titre de cardinal fut des douze Apôtres. Le sixiéme cardinal fut Guillaume de Chanac, d'une très-noble famille de Limoufin. Dès l'âge de sept ans, il prit l'habit monaf- Vita p. 1085. tique à saint Martial de Limoges, puis il vint étudier à Paris, où il fut docteur en decret. En 1354. il devint abbé de saint Florent'de Saumur; puis en 1368. le pape Urbain V. le fit évêque de Chartres : enfin Gregoire XI. le fit évêque de Mende en 1371. & aussi-tôt cardinal,

Le septiéme sut Jean le Févre, cousin germain du p. 1092. pape Gregoire. Il fut docteur de loix, puis doyen de l'église d'Orléans, & en 1370. Urbain V. lui donna l'évêché de Tulle : son titre de cardinal fut S. Marcel, mais il ne le porta que neuf mois, & mourut le sixiéme de Mars 1 372. Le huitième cardinal fut Jean de la Tour, Auvergnac, alors abbé de saint Benoît sur Loire; son titre fut faint Laurent in Lucina: & voilà les huit cardinaux prêtres.

du titre de faint Vital.

Le premier des diacres & le neuvième de tous, fut p. 1104. Jacques des Urfins, Romain, alors notaire du S. siége. Le dixième, Pierre Flandrin, du diocèse de Viviers, docteur en decret, & doyen de l'église de Bayeux : son titre de cardinal fut saint Eustache. L'onzième, Guillaume Noëller, du diocèse d'Angoulême. Il étudia en

droit à Toulouse, & fut fait docteur en 1365, puis chanoine de Bayeux, & auditeur du sacré palais. En 1366. le pape l'envoya à Constantinople pour la réunion des églifes. Il étoit archidiacre de Chartres, quand Gregoire XI. le fit cardinal diacre du titre de faint Ange. Le dernier fut Pierre de Vergne, natif du diocèse de

p. 1116.

Tulle. Il étudia à Montpellier, où il fut passé docteur en decret: en 1368, il assista au concile de Lavaur, étant chanoine de Narbonne. Il étoit archidiacre de Roüen, quand il fut fait cardinal du titre de sainte Marie, in viá latá. Ces trois derniers étoient auditeurs du sacré palais, & référendaires du pape Gregoire; & voilà les douze cardinaux de la promotion du fixiéme de Juin 1371.

Nicolas Emeric de l'ordre des freres Prêcheurs, docteur en théologie & inquisiteur en Arragon, donna Direct. Inquif. avis au pape Gregoire, que dans ce royaume certains religieux avoient prêché les trois propositions suivantes. 1. Si une hostie consacrée tombe dans la bouë, ou dans quelque lieu sale, quoique les especes demeurent, le corps de J. C. cesse d'y être, & la substance du pain y revient. 2. Il en est de même si l'hostie est rongée ou mangée par une bête. 3. De même quand un homme consume les especes dans sa bouche, J. C. est enlevé au ciel, & ne passe point dans l'estomach. L'inquisiteur représenta au pape que ces propositions étant prêchées, pourroient causer du scandale, & le supplia d'y pourvoir. Sur quoi le pape donna son ordre de vive voix à deux des nouveaux cardinaux qui étoient présens; sçavoir, Pierre Flandrin, du titre de saint Eustache, & Guillaume Noëllet, du titre de saint Ange, qui écrivirent une lettre adressée aux deux archevêques de Tar-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. ragone & de Sarragoce, & à leurs fuffragans, & aux inquisiteurs des mêmes provinces, où ils disent : En execution de l'ordre du pape, nous vous mandons de ne permettre à personne de prêcher publiquement aucune de ces propositions, sous peine d'excommunication encouruë pour le seul fait. Nous vous déclarons aussi de la part du pape, qu'il a fait faire pareille désense à frere Jean de Laune, de l'ordre des freres Mineurs, qui avoit souvent prêché dans vos églises quelques-unes de ces propositions. La lettre est datée de Ville-neuve d'Avignon, le huitiéme d'Août 1371.

Il faut remarquer que le pape ne condamne pas absolument ces trois articles, il defend seulement de les prêcher en public, comme capables de scandaliser les foibles. En effet quelques docteurs parloient indignement du mystere de l'Eucharistie, entr'autres Wiclef, qui commençoit alors à dogmatiser en Angleterre. Dans le fond les propositions dont il s'agissoit, pouvoient passer encore pour problématiques. Le maître des sentences a dit : On peut dire que les bêtes ne prennent point le corps de J. C. quoiqu'elles paroissent le prendre. Que prend donc une souris, ou que mange-t-elle? Dieu le sçait. Mais saint Thomas dit qu'en ce cas la ad s. substance du corps de J. C. ne cesse point d'être sous les especes tant qu'elles demeurent; & cette opinion a prévalu dans les écoles catholiques.

Lasco, duc de Moldavie, ayant quitté le schisme XXII. des Grecs, écrivit au pape sur la réunion à l'église Ro-nie maine : le pape l'exhorte à persévérer & à ramener aussi 32. 18. à l'église la princesse sa femme, qui demeuroit dans le schisme. La lettre est du vingt-cinquiéme de Janvier 1372. & par plusieurs lettres données pendant le cours

de la même année, il paroît que les freres Mineurs travailloient fortement à la conversion des hérétiques & des schismatiques dans les pays voisins, c'est-àdire, la Bosnie & la Rascie.

30.31.32.

Les freres de cet ordre présenterent au pape Gregoire au nom du roi de Hongrie Louis, & au leur, une requête, où ils disoient, qu'en Rascie en Basarat, & aux pays voifins la moisson étoit grande, & les ouvriers en petit nombre : c'est pourquoi ils demandoient la permission d'y fonder plusieurs maisons de leur ordre. Ce que le pape leur accorda par sa lettre du dix-septiéme de Juin, adressée au vicaire de l'ordre en Bossine, nommé Barthelemy d'Auvergne. Le vingt-deuxième du même mois, le pape écrivit à tous les provinciaux, custodes & gardiens des freres Mineurs, de permettre à tous les freres de leur dépendance qui le désireroient, & qu'ils en jugeroient capables, d'aller à cette mission de Bossine; à la charge que tous ces nouveaux missionnaires n'excéderoient pas le nombre de soixante. Il est marqué dans cette bulle que tous les ans un grand nombre de freres Mineurs alloient à la Portioncule, gagner l'indulgence du premier jour d'Août. Il se trouvoit aussi dans les provinces frontieres de Hongrie des apostats, qui de Chrétiens se faisoient Musulmans, ou qui après

avoir reçu le baptême, retournoient au Mahométilme: à l'égard desquels le pape Gregoire manda aux Inquifiteurs Dominicains & Franciscains, de procéder comme contre les hérétiques.

En Allemagne Albert, évêque d'Halberstat, disoit souvent, que tout arrive en ce monde par nécessité, que la destinée regle la vie & la mort de chaque homme, qu'il ne faut consulter ni délibérer de rien, & que

tout

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. tout dépend nécessairement des influences célestes. Or comme cet évêque passoit pour sçavant, étant docteur An. 1372. de l'université de l'aris, plusieurs étoient touchés de ses discours, principalement les nobles; & étant ébranlés dans la foi, ils commençoient à ne plus prier Dieu, ni les Saints, & à négliger les bonnes œuvres.

Le pape l'ayant appris, donna la commission suivante au prevôt d'Herford, à un Jacobin Inquisiteur en ces quartiers-là, & à un Augustin, docteur en théologie. Si vous trouvez qu'il soit ainsi, vous ordonnerez à l'évêque de reconnoître son erreur en votre présence & devant son peuple & son clergé; de rétracter ce qu'il a avancé témérairement, & déclarer que c'est une hérésie. Que l'on en dresse un acte public; & si l'évêque ne fait ce que dessus dans le terme que vous lui aurez prescrit, vous le citerez à comparoître devant nous dans deux mois. Cependant soit qu'il se rétracte, ou non, vous déclarerez publiquement que ces propositions sont hérétiques & condamnées par l'église Romaine. La commission est du quinziéme de Mars 1372.

Le pape apprit aussi qu'en quelques lieux de Sicile il Rain. n. 36.

Sup. lieuxer.

Sup. lieuxer.

Sup. lieuxer. des disciples de Doucin, & des freres de la vie pauvre, quoique ces sectes eussent été condamnées par le saint siège. Ils gardoient leurs os comme des reliques, érigeoient en leur honneur des églises ou des chapelles, & les visitoient tous les ans à grandes troupes & avec du luminaire, au jour de la mort de ces prétendus saints. Sur cet avis le pape écrivit aux évêques de Sicile, d'empêcher à l'avenir ce culte superstitieux, non-seulement par les censures ecclésiastiques, mais s'il étoit besoin,

Tome XX.

AN. 1373. XXIV. S. André Corfin. Bull. 30. Jan. 50. 2. p. 1. 61.

Au commencement de l'année suivante 1373, mourut un vrai faint; sçavoir, André Corsin, évêque de Fiésole en Toscane. Il naquit à Florence vers l'an 1302. de la famille noble des Corsini. Avant qu'il fût né, son pere & sa mere avoient promis à Dieu le premier fruit de leur mariage; mais d'abord André répondit mal à leurs intentions. Dès l'âge de douze ans, il commença à être indocile & libertin, ce qui dura environ trois ans, après lesquels sa mere qu'il venoit d'injurier, lui dit : Je vois bien, mon fils, que tu es le loup que j'ai fonge; car la veille de ta naissance je m'imaginai accoucher d'un loup, qui entrant dans une église, devint un agneau. Tu es à la sainte Vierge, à qui nous t'avons voiié, & non pas à nous. Ces paroles frapperent tellement le jeune André, qu'il y pensa toute la nuit. & résolut de se convertir.

Le lendemain il alla à l'églife des Carmes, demanda à être reçu dans l'ordre, & l'obtint du confenement & avec la bénédiction de son pere & de sa mere. Après sa profession, il prit pour regle de se donner rudement la discipline tous les vendredis, puis aller quêtre dans la grande ruë de Florence, un grand cabas au cou: de quoi ses parens se tenoient ossensies, mais il leur disoit: C'est ma profession, mon métier est de mandier. Etant ordonné prêtre, il ne voulut point de solemnité à sa premiere messe, comme déstroient ses parens; mais il l'alla dire à un petit couvent hors de la ville. Il vint étudier à Paris par ordre du chapitre général, & y demeura trois ans. En retournant il passa à valgenon, où il su retenu quelques jours par le cardinal de Florence, Pierre

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. Corsini, son parent. André y guerit un aveugle, & on lui attribue encore quelques autres guérifons.

A son retour il sut fait prieur du couvent de Floren- Ugbel. 10. 3. p. ce, mais en 1349. le treiziéme d'Octobre, il fut élu 329. évêque de Fiésole, & confirmé par le pape Clément VI, Il s'enfuit secretement & se cacha chez les Chartreux: on le chercha inutilement, & on alloit procéder à une nouvelle élection, quand un enfant de trois ans se jetta dans l'assemblée, & cria: Dieu a choisi André, envoyez aux Chartreux, & vous le trouverez en priere. Il fut donc sacré, & gouverna l'église de Fiésole vingttrois ans, exerçant, entr'autres vertus, une grande charité envers les pauvres. Enfin il mourut le jour de l'Epiphanie, sixiéme de Janvier 1373. Après plusieurs pourfuites pour sa canonisation, reprises de temps en temps, elle fut consommée par le pape Urbain VIII. cn 1629.

Le pape Gregoire, suivant les traces de ses prédécesseurs, renouvella les procédures contre les deux fre- tre les Viscontires Bernabo & Galeas Visconti. Le vingt-sixième de Rain. 1372. n. 1. Juillet 1372. il écrivit à tous les évêques d'Allemagne une lettre, où il releve les attentats de Bernabo contre Pempire & contre l'église Romaine ; sa perfidie à rompre les traités faits avec le faint siège, & ses nouvelles usurpations. Le pape conclut en défendant à qui que ce soit de donner aide, conseil, vivres ou argent à ces deux freres; il déclara leurs sujets dispensés de tout serment, & prononce contre leurs adhérans anathême, interdit & privation de toutes charges & dignités : enfin il ordonne à tous les évêques de s'élever contre ces ty-

rans.

Le septiéme de Janvier 1373. le pape publia contre 14.1373. n. 10.

eux une autre bulle, où il rapporte en détail les cruautés qu'ils avoient exercées contre plusieurs ecclésiastiques qu'ils avoient fait mourir depuis quatre ans, les bénéfices dont ils avoient disposé par violence, & les usurpations des biens ecclésiastiques. La conclusion est que le pape cite Bernabo à comparoître le vingt-huitiéme de Mars à l'heure du consistoire, pour plaider sa cause & oüir sa sentence. De plus le pape voulant empêcher que les Visconti ne fissent de nouvelles al-

Vita 10. 1. p. liances avec les princes & les grands, defendit de contracter mariage avec eux, sous peine de nullité; & quelque extraordinaire que fût cette défense, elle porta plusieurs personnes à sc retirer de leur alliance qu'ils auroient volontiers recherchée.

Mais le pape vit bien qu'il falloit des moyens plus efficaces pour retenir les Visconti; c'est pourquoi il assembla contr'eux une grande armée, tant de ses terres & de celles de ses alliés, que du royaume de France,

& en fit général Amédée, comte de Savoye. Il emporta quelques avantages sur Bernabo, qui sit des propositions de paix , sur quoi le pape répondit : C'est un parjure notoire. & ces gens là n'observent la paix & leurs promesses, que selon leur intérêt : nous ne faisons point des dépenses si excessives pour parvenir à une

paix trompeule.

Le pape Gregoire eut soin de se faire rendre hommage par les feudataires du S. siége, entr'autres, par la reine ld 1372 n. 4. Jeanne de Naples, qui fit le sien dès le quatriéme de Janvier 1372. entre les mains de Bernard de Rouergue, archevêque de Naples, à qui le pape avoit donné commission de le recevoir. En même temps le pape procura la paix entre cette Princesse & Frideric d'Arragon, roi

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. de Sicile. Cette paix se traitoit depuis plusieurs années entre deux religieux de l'ordre des freres Mineurs; sçavoir, Ubertin de Corillon, premier chapelain de Fri- Rain. 1372. m.f. deric, & Jean, évêque de Gravine, confesseur de la Vading. 1372. reine Jeanne. Enfin le traité fut conclu entr'eux, & confirmé par le pape avec quelques modifications, le 2+ 25. 676. premier jour d'Octobre 1372. Puis il envoya Jean de Rein. 1372. N. Réveillon, évêque de Sarlat, pour recevoir la ratifica-25. tion des parties; ce qui fut exécuté le dernier jour de Mars 1373. & l'évêque de Sarlat passa en Sicile, où il 1122. leva les censures dont cette isle étoit liée depuis longues années. Ensuite, à la priere du roi Frideric, le pape Rain. 1373. donna ordre à ce prélat de le couronner roi de Trina-19crie, par commission du trentiéme Mars 1375.

Cependant le pape Gregoire écrivit au roi de France Charles V. une lettre où il dit: Nous avons appris qu'en rétiques quelques lieux de votre royaume des personnes de l'un 19, 20. & de l'autre sexe de la secte des Begards, autrement nommés Turlupins, sément diverses hérésies; & que vous avez commencé à les faire poursuivre par les Inquisiteurs. On voit ici que Turlupin étoit alors un nom férieux d'une espece de Manicheens : ce qui est con- Du Cange. Gloff. firmé par un mémoire de la chambre des comptes de Turtup. Paris, daté de cette même année. La lettre du pape continue: Nous avons aussi appris qu'en Dauphiné & dans les lieux voisins, il y a une grande multitude de Vaudois; & que quelques-uns de vos officiers, loin de foutenir les Inquisiteurs comme ils devroient, leur mettent des obstacles, leur assignant des lieux mal-sûrs pour agir contre les hérétiques; ne leur permettant pas de procéder fans le juge séculier, ou les obligeant à lui montrer leurs procédures. Ils délivrent ceux que les

Inquisiteurs ont emprisonné, comme hérétiques ou An. 1373. suspects; ils refusent de prêter le serment ordonné par le droit de purger le pays d'hérétiques. Le pape exhorte le roi à remédier à ces défordres; & la lettre est du vingt-septiéme de Mars 1373. Mais il est bon d'observer les restrictions apportées dès-lors à l'exercice de PInquisition.

Quant aux Turlupins, ils se nommoient la société des pauvres, & disoient qu'on ne devoit avoir honte de rien de ce qui est naturel, & par conséquent l'ouvrage de Dieu. Ils découvroient donc leur nudité, & fe méloient indifféremment comme les bêtes; ne diftinguant pas de l'institution divine, le désordre introduit par le péché. Le roi Charles V. arrêta le cours de cette secte par les châtimens. A Paris on brûla leurs habits & leurs livres dans le marché aux pourceaux, Gaguin 1. 9. Cont. hors la porte saint Honoré: on brûla deux des premiers qui avoient professé cette secte; sçavoir, Jeanne d'Au-

benton, & un homme dont on ne dit pas le nom. Vers le même temps, le pape donna ses ordres pour Dirett. inquif. arrêter Arnaud Montanier, frere Mineur de Pui-cerda 2. par. q. 11. f. en Catalogne, qui dès le temps d'Innocent VI. prêchoit & soutenoit quelques erreurs, que l'on réduisit à ces quatre propositions. J. C. & ses apôtres n'ont rien eu en propre, ni en commun. Quiconque porte l'habit de faint François, ne peut être damné. Saint François descend en Purgatoire un jour de chaque année, & en tire les ames de ceux qui ont été de son ordre. Cet ordre durera perpétuellement. Fr. Arnaud ne voulut point abjurer ses erreurs, quoiqu'il en sît semblant, mais il s'enfuit : étant cité, il ne comparut point, & demeura dix-neuf ans en cette opiniatreté. Enfin l'Inquisiteur

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. Emeric confulta le pape Urbain V. puis Gregoire XI. & conjointement avec Berenger David, alors évêque An. 1373. d'Urgel, il déclara publiquement frere Arnaud, hérétique opiniatre, & ils condamnerent ses erreurs. Ce fut donc contre ce frere Arnaud Montanier qui s'étoit retiré en Orient, que le pape Gregoire écrivit à Armand, vicaire provincial des freres Mineurs, de l'envoyer prisonnier, pour comparoître devant le saint siège.

Après que sainte Brigide eut obtenu du pape Urbain la confirmation de son ordre, elle passa à Naples, puis Brigide. en Sicile, d'où étant retournée à Rome, elle crut avoir eu révélation d'aller à Jerusalem, quoiqu'âgée de soixante & neuf ans, & partit avec fa fille Catherine. Etant Heliot. 10. 4. p. arrivée à la Terre-sainte, elle visita tous les lieux saints, 38. Bull.com. n. 22. entre lesquels on comptoit toujours celui de l'Annonciation, c'est-à-dire, la maison de Nazaret. Brigide n. 4h étant revenuë à Rome, y mourut faintement le vingttroisième de Juillet 1373. chez les filles de sainte Claire à faint Laurent in Panisperna, où elle s'étoit retirée. L'année suivante son corps fut transporté en Suéde par les soins de sa fille, & mis dans le monastere de Vastein que Brigide avoit fondé, & où se firent plusieurs miracles.

L'isle de Candie appartenoit dès-lors aux Vénitiens, xxix. mais elle étoit habitée de Grecs, la plûpart schismati-Réglemens pour Candie. ques, que leurs caloyers & leurs prêtres empêchoient, autant qu'ils pouvoient, de se réunir à l'église Romaine. C'est pourquoi le pape Urbain en 1368. écrivit à l'ar- Rain. 1368. m. chevêque de cette ille & aux évêques ses suffragans, une lettre, où il disoit: A présent que les censures ecclésiastiques peuvent être mieux exécutées avec le sccours du bras féculier, on espere parvenir dans cette

An. 1373.

isse, à l'extirpation du schisme; & pour cet esset nous vous ordonnons qu'aucun Gree ne reçoive la cléricature, ou ne soit promû aux ordres que par un évêque Latin, ou un Gree Catholique, qui lui en donne ses lettres; & le prêtre ordonné d'entr'eux, dira la messe l'office, selon le rit de l'église Romaine. Nous désendons de plus, qu'aucun caloyer ou prêtre Gree, ne gardant pas notre rit, ose à l'avenir entendre les confessions, ou prêcher au peuple.

Id. 1373. n. 18.

Suivant ce dessein d'éteindre le schisme en Candie, le pape Gregoire écrivit ainsi au doge de Venise, André Contarini: Nous avons appris depuis peu, qu'autrefois le patriarche schismatique de Constantinople envoyoit dans votre isle de Crete un archevêque de sa communion, pour le gouvernement spirituel des Grecs schismatiques: mais un de vos prédécesseurs défendit, sous une grosse peine, qu'on y en reçût à l'avenir, & depuis la mort d'un certain Macaire, on la ainsi observé, .comme on l'observe encore. Ce même doge avoit défendu qu'aucun schismatique sortit de l'isle pour aller recevoir les ordres d'un évêque schismatique; ce qui toutefois ne s'observe plus à présent, & par-là le schisme s'entretient dans l'ille. C'est pourquoi nous vous prions de faire observer inviolablement cette défense, & de faire par vous-même & par les officiers que vous avez dans l'ille, tout ce qui peut contribuer à la conversion des schismatiques, qui vous seront d'autant plus fidéles, qu'ils seront plus unis avec les Latins Catholiques. La lettre est du vingt-septième Octobre 1373.

X X X. Fête de la fentation. Philippe de Maisseres, gentilhomme François, chancelier du roi de Chipre, dont il a déja été parlé, vint is cette année à la cour du roi Charles V. & lui raconta

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. qu'en Orient, où il avoit long-temps demeuré, on célebroit tous les ans la fête de la Présentation de la sainte An. 1373. Vierge, en mémoire de ce qu'elle fut présentée au Launoi. Hist. Temple à l'âge de trois ans. Philippe ajoûta: J'ai fait réflexion que cette grande fête n'étoit point connuë dans l'églife d'Occident; & lorsque j'étois ambassadeur du roi de Chipre auprès du pape, je lui parlai de cette fête, & lui en présentai l'office noté en musique : il le fit soigneusement examiner par des cardinaux, d'autres prélats & des docteurs en théologie, & permit de celébrer cette fête; ce qui fut exécuté à Avignon, en présence de plusieurs prélats & d'un grand peuple.

Après ce récit , Philippe de Maisseres présenta le même office au roi Charles, qui le reçut avec joye, & le fit célebrer folemnellement dans sa chapelle le vingtuniéme de Novembre 1373. par le nonce du pape Pierre, abbé de Conque & docteur en decret, qui officia & prêcha fort élégamment en présence du roi, & de plufieurs prélats & feigneurs que le roi y avoit appellés. C'est le sujet d'une lettre du même roi écrite l'année fuivante au maître & aux écoliers du college de Navarre, pour les exhorter à célébrer cette fête de la Pré-

sentation de la Vierge. Cette année Edouard III. roi d'Angleterre, envoya Rénéfices d'Angleterre des ambassadeurs au pape, pour le prier de surseoir aux gleterre. réserves des bénéfices d'Angleterre, qui vacquoient en cour de Rome ; & de laisser au clergé la liberté des élections pour les évêchés; & aux métropolitains, le droit de les confirmer. Le roi & le royaume se plai-\*gnoient encore d'être lésés sur plusieurs autres articles. Pour y satisfaire, le pape Gregoire envoya en Angle- Rein. 1374 n.

terre les deux évêques de Pampelune & de Sinigaille, "

Tome XX.

An. 1373.

& Gilles Sanchès de Munnos, prévôt de Valence, qu'il chargea de donner au roi Edouard la déclaration fuivante. 1. Toutes les instances pendantes, soit en cour de Rome, foit en celle du roi d'Angleterre, touchant les bénéfices vacans en régale, demeureront en suspens jusqu'à la saint Jean prochaine, après quoi elles pourront être reprises & poursuivies. 2. Ceux qui possedent des bénéfices en Angleterre par autorité du pape, demeureront en possession sans pouvoir être inquiétés, à cause de ce qui s'est passé. 3. Si pendant cet intervalle il vacque des évêchés ou d'autres églises, dont la vacance donne lieu au roi de prétendre la présentation à quelques bénéfices; il n'innovera rien au préjudice des parties plaidantes, ou des autres qui auroient des collations du faint siège. Le reste de cette déclaration contient des précautions femblables pour tenir toutes les affaires en luspens, jusqu'au terme marqué. La date est du vingtuniéme de Décembre 1373.

XXXII. Eglife de Po logne. Rain. 1374. 1 Un prêtre & chanoine de Prague, nommé Milleczi, passa à Gnessne en Pologne, où lous une apparence de piété, il prêchoit des hérésses. Le pape Gregoire en étant averti, écrivit à l'archevêque de Gnessne, de s'en informer, & de procéder contre ce prêtre, s'il le trouvoit coupable. La lettre est du treiziéme de Janvier 1374. Le dixiéme de Février suivant il en écrivit à l'empereur Charles, roi de Boheme, où Milleczi avoit commencé à semer ses erreurs. Le pape marque qu'il en a cérit à l'archevêque de Prague, & aux évêques de Breslau, de Litomissels & d'Olmats, & prie l'empereur d'appuyer par son autorité les procédures de ces prévalers.

Diagof, lib. 9. La Pologne étoit alors troublée par la faction d'un

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. moine qui prétendoit avoir droit à la couronne. Le roi Casimir III. mourut le cinquiéme de Novembre 1370. An. 1374. & Louis roi de Hongrie lui succéda, comme fils de sa sœur Elisabeth, fille de Ladislas Loctec. Il sut couronné Lib. 10. p. 7. roi de Pologne à Cracovie par Jaroslau, archevêque de Gnesne, le dimanche d'après la saint Martin, dix-septiéme de Novembre de la même année 1370. confervant le royaume de Hongrie. Il y avoit un parent du f. 200 roi Casimir, nommé Ladislas le Blanc, qui se voyant veuf & fans enfans, laissa au roi toutes ses terres; & en ayant reçu mille florins, quitta la Pologne, à dessein de n'y plus revenir. Il s'embarqua à Venise, passa à la Terre-sainte, & à son retour s'arrêta à Avignon, & sit profession dans l'ordre de Cisteaux, comme frere convers. Après y avoir demeuré long-temps, il quitta Phabit gris, & prit le noir dans le monastere de saint Benigne de Dijon.

Il y demeuroit depuis près de quatorze ans, quand p. 17. quelques seigneurs lui manderent la mort du roi Cafimir, l'exhortant à quitter le monastere, & venir en Pologne prendre possession du royaume, comme plus proche par les males: Non contens d'avoir envoyé, ils Sup. liv. 11x n. vinrent eux-mêmes, & proposerent l'exemple du roi 39 Casimir, qui étant moine profès à Clugni, & ordonné diacre, fut dispensé de ses vœux par le pape Benoît IX. Pan 1040. pour régner & se marier. Suivant cet exemple, Ladislas le Blanc sortit de saint Benigne en 1373. & vint premierement à Avignon demander au pape Gregoire une pareille dispense. Mais n'ayant pû l'obtenir, il alla à Bale, où l'attendoient les seigneurs Polonois qui l'étoient venus chercher; & par leur conseil il alla premierement à Bude se présenter au roi Louis, qui le

Kkij

reçut assez mal; & les seigneurs Polonois voyant leurs An. 1374. espérances frustrées, l'abandonnerent. Or la reine de Hongrie Elisabeth, seconde femme de Louis, étoit niéce de Ladislas, fille de sa sœur. Elle pria tant le roi son mari en faveur de cet oncle; qu'il le renvoya à Avignon avec des ambassadeurs, demander au pape qu'il pût revenir au siécle, & rentrer dans son duché. Mais le pape ne trouvant point de cause pour cette dis-

> pense, la refusa comme la premiere. Alors Ladislas à l'insçu du roi Louis, & accompagné

> seulement de quatre domestiques, passa dans la grande Pologne: mais étant arrivé à Gneine, il fut reconnu par son hôte le jour de la nativité de la Vierge, huitiéme de Septembre, qui étoit un vendredi; & par conséquent san 1374. Se voyant découvert, il se retira promptement, & ayant pris quelques châteaux, il soûtint la guerre quelque temps, mais sans succès. Enfin il fut reduit à se soumettre au roi Louis, & lui vendre son duché de Grieucovie pour dix mille florins; & le roi lui donna de plus une riche abbaye de l'ordre de Cilteaux en Hongrie, pour y passer le reste de ses jours. Après y avoir demeuré plusieurs années, il la quitta encore, & revint faire pénitence à son monastere de faint Benigne de Dijon, où il mourut.

Le poète Pétrarque.

p. 28. D.

Cette année 1374. mourut François Pétrarque, perfonnage fameux qu'il est important de connoître, pour juger de quel poids doit être son témoignage, touchant les papes de son temps, & la cour de Rome. Il naquit à Arezzo en Toscane, le vingt-huitieme de Juillet 1304. Vita per Squarz. Son pere étoit Florentin, d'une famille ancienne; mais

il avoit été chassé de Florence par une faction peu de temps auparavant. François avoit environ neuf ans,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

quand fon pere quitta l'Italie & alla à Avignon, cherchant à subsister à la suite de la cour de Rome. Le jeune An. 1374. François commença ses études à Carpentras, d'où son pere Penvoya à Montpellier étudier en droit , puis à Boulogne : mais il n'avoit point de goût pour cette étude, toute son application étoit pour Ciceron, Virgile & les historiens; & en effet il s'y appliqua si bien, qu'il fut un des premiers qui ramena l'amour des belles let-

tres, & les études agréables.

Etant revenu à Avignon, il passa quelques années à voyager en France & en Italie; il vint à Paris, il alla à Rome, où il observa curieusement les antiquités; puis il retourna à Avignon, & se retira à un lieu nommé Vaucluse, où il trouva une solitude agréable, & y composa la plûpart de ses ouvrages. Les plus connus, sont ses poesses Italiennes, dont le principal sujet est son amour pour la belle Laure. Il avoit toutefois mene la vie cléricale dès sa premiere jeunesse, & fut dans la fuite archidiacre de Parme & chanoine de Padouë: mais sa profession ne l'empêcha pas de donner dans la débauche, lorsqu'il étoit jeune, & il ne s'en retira qu'à Pâge de quarante ans. Il eut ainsi une fille qu'il nomma Franciscole, & elle fut mariée. Le pape Benoît XII. voulut persuader à Pétrarque d'épouser Laure, lui promettant dispense pour garder ses bénéfices : mais le poëte lui représenta que s'il étoit une fois en possession de Laure, tout ce qu'il prétendoit dire encore d'elle ne seroit plus de saison. Quant à Laure qui n'avoit pas les mêmes raisons, se voyant frustrée de son espérance, elle se maria à un autre.

A l'âge de trente-sept ans, Pétrarque alla à Naples voir le roi Robert, amateur des gens de lettres, & à

An. 1374.

fa recommandation il vint à Rome se faire couronner poète, prétendant rappeller un ancien usage, dont outefois on ne trouve aucune trace dans l'antiquité. Cette vaine cérémonie plus profane que chrétienne, se fit le jour de Pâques, huitieme d'Avril 1341, auquel Pétrarque reçut solemnellement au Capitole une couronne de laurier.

Mais ce qui montre le plus son peu de sens & la lé-

gereté de ses pensées, c'est qu'il se déclara hautement pour Nicolas Laurent, cet extravagant, qui sous le tire de tribun du peuple, sit révolter Rome en 1347, avec le malheureux succès que vous avez vû. Pétrarque lui écrivit, comme à un héros restaurateur de la liberté Romaine, il le compare aux Brutus, aux Camilles, à ce que sancienne Rome a eu de plus grand : il Fexhorte

ce que l'ancienne Rome a eu de plus grand : il l'exhorte à pourfuivre son entreprise, & les Romains à le suivre; enfin il ne lui promet pas moins que la récompense céleste. Après cela peur-on alléguer Pétrarque comme un auteur sérieux, & dire que ses lettres Latines sont pleines de gravité, de zele & de doctrine ? Peur-on prendre avantage de ses déclamations vagues contre la cour de Rome, pour dire comme lui, qu'Avignon

étoit Babylone, & l'église qui y résidoit, la prostituée

de l'Apocalypse? Il mourut à soixante & dix ans le dixneuvienne Juillet 1374.

440.

Laur. p. 535. .

XXXIV. Lettre du pape à Cantacuzene. Sup. Liv. xcvi. n. 27.

Rain. 1375. 8. 3. Jean Cantacuzene, alors moine & autrefois empereur, se trouvant à Constantinople, entra en conserence avec des freres Prêcheurs, que le pape envoyoir en Arménie, & plusieurs autres Grees prirent part à la dispute. On y parla des différends entre les Grees & les Latins, & Cantacuzene dit: Je crois que l'église Romaine a la primauté sur routes les église du monde; &

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. j'exposerois ma vie, s'il étoit besoin, pour la défense de cette vérité. Le pape Gregoire ayant appris ce fait An. 1375. d'un évêque digne de foi, écrivit à Cantacuzene pour l'en congratuler, & dit dans sa lettre : C'est le refus de connoître notre primauté, qui a caufé la division entre les Latins & les Grecs, & entretenu le schisme. D'ailleurs vous avez une grande réputation de prudence, de gravité dans vos mœurs & de science, outre l'éclat qui vous reste de la dignité impériale : c'est pourquoi nous vous prions instamment de travailler de toutes vos forces à l'union des églises, dont vous pouvez être le principal promoteur; & nous aurions un grand plaifir de vous voir & de traiter cette affaire avec vous, si vous pouviez venir à Rome, où nous avons réfolu d'aller

Janvier 1375. Le pape avoit déja déclaré son dessein d'aller à Rome » dès l'année précédente, en conséquence d'une ambas- Le pape résolu sade solemnelle qu'il reçut de la part des Romains.

l'automne prochain. La lettre est du vingt-huitiéme de

Voici comme il en écrivit à l'empereur Charles IV. le huitième d'Octobre. Dès le commencement de notre pontificat, nous avons toujours desiré d'aller à Rome, où est principalement notre siège, & d'y résider avec notre cour, ou dans les lieux voifins. Divers obstacles nous ont empêché jusqu'ici de faire ce voyage, ni même d'en fixer le temps; mais à présent nous ne voulons plus différer, & nous avons resolu de partir, Dieu aidant, au mois de Septembre prochain. C'est pourquoi nous vous mandons cette nouvelle que nous croyons vous devoir être agréable, vous priant que nous puissions faire sûrement ce voyage avec notre cour, & demeurer à Rome paisiblement. Le pape écrivit de même & en

même temps aux ducs d'Autriche, à Louis roi de Hongrie, à Frideric roi de Sicile, & à tous les princes d'Iralie.

Nous avons vû la répugnance qu'avoient les François à laisser le pape à Rome, & les remontrances qu'ils

Rain. 1375. n. firent à Urbain V. fur ce sujet. C'est ce qui obligea Gregoire XI. à écrire au roi Charles V. une lettre, où il dit: Quoiqu'il nous foit dur de nous éloigner de vous & de notre pays natal, toutefois la bienséance, l'intérêt de · la religion & de l'état temporel de l'église, nous presfent d'aller à Rome; & après une mûre délibération, nous avons résolu de nous y rendre au printemps prochain. La lettre est du neuvième de Janvier 1375. La même lettre est envoyée au roi Edouard d'Angleterre, Ferdinand de Portugal, Henry de Castille, Pierre d'Arragon & Charles de Navarre. Mais ensuite le pape espérant faire la paix entre la France & l'Angleterre pendant l'automne de cette année, remit son voyage au printemps de l'année suivante, comme on voit par sa lettre au doge de Venise du vingt-huitiéme de Juillet.

Le long sejour des papes à Avignon sembloit autorifer la non-réfidence des autres évêques; c'est pourquoi le pape voulant finir ce scandale de sa part, fit une constitution pour le faire cesser par toute l'église. Elle ordonne à tous les évêques, de quelque dignité qu'ils soient, aux abbés réguliers & aux chess d'ordre, de se rendre dans deux mois à leurs églises & y résider assidument, exceptant seulement les cardinaux, les légats, les nonces, & les autres officiers nommés par le pape & les quatre patriarches, dont les sièges sont chez les infidéles. Cette constitution est du vingt-neuviéme de Mars.

n. 23.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

Les Vaudois & d'autres hérétiques se fortifioient en Dauphiné & s'étendoient aux provinces voifines, particulierement en Savoye. A Sule le jour de la Chande- XXXVI. leur, ils tuerent un Inquisiteur dans le couvent des fre-suivis res Prêcheurs. Un autre Inquisiteur du même ordre, nommé Antoine Paron , sçachant qu'il y avoit nombre

Rain. n. 26. Bzov. n. 15.

d'hérétiques dans une paroisse du diocèse de Turin, s'y rendit; & le jour de l'octave de Pâques, après avoir dit la messe & prêché contre les hérétiques, il fut tué dans la place publique devant l'église, par douze d'entr'eux, qui le percerent de plusieurs coups. Le pape Payant appris, écrivit à Amédée, comte de Savoye, l'exhortant à faire justice de ces deux meurtres commis par ses sujets. La lettre est du vingtième de Mars 1375.

Comme le Dauphiné étoit dès-lors au roi de France, le pape lui envoya en qualité de nonce, Antoine, évê- ". 12. que de Masse en Toscane, accompagné de François Borille, frere Mineur, docteur en théologie, & Inquifiteur à Vienne & dans les provinces voifines. Ils étoient chargés de plusieurs lettres datées du septiéme de Mai 1375. Dans la premiere adressée au roi, il disoit : Nous avons appris que quelques nobles de Dauphiné favorisent les hérétiques qui y sont en grand nombre, & ne permettent pas à l'Inquisiteur de procéder contre eux, le gouverneur même de la Province étant requis de prêter main forte, le néglige; ce qui fait que le mal augmente. C'est pourquoi je prie votre majesté d'y pourvoir promptement, & non-seulement d'écrire, mais d'envoyer sur les lieux des hommes zélés & courageux pour exécuter vos ordres.

Le pape écrivit en même temps à l'évêque de Paris, Aimery de Magnac, auquel il dit : Ces jours-ci comme Tome XX.

An. 1375.

vous étiez avec nous, nous vous racontâmes ce que nous avions appris de la quantité d'hérétiques qui dedmeurent en Dauphiné, & de la procection que leur donne le gouverneur de la province; & vous ſçavez que nous vous avons chargé d'en faire le rapport au roi de France de notre part. Maintenant donc vous lui préfenterez notre ſettre, & vous le folliciterez d'y avoir égard; autrement nous ſerions contraints de procéder contre le gouverneur & les nobles fauteurs des hérétiques.

Le même jour septiéme de Mai, le pape écrivit à Amedée, comte de Savoye, à peu près en mêmes ter-14-15-16. mes qu'au roi, à quelques nobles en particulier, & au gouverneur de Dauphiné. Il écrivit aussi en commun

\*\*.17.18. aux trois archevêques de Vienne, d'Embrun & de Tarentaile, & aux évêques de Valence, de Viviers, de
Grenoble & de Genêve, pour leur recommander le
nonce & l'inquisiteur, & leur ordonner de faire publier dans leurs diocèles l'excommunication prononcée
contre les Pawrins & les hérétiques (emblables.

2.5. ent. de Les inquisiteurs prirent tand l'hérétiques en ces probrun , à Vienne & à Avignon , & pourvoir à la subrun , à Vienne & à Avignon , & pourvoir à la subrun , à Vienne & à Avignon , & pourvoir à la substituteurs mêmes & de leurs officiers. Pour fournir à ces dépenses , le pape ordonna que dans les cinq provinces d'Arles , d'Aix , d'Embrun , de Vienne & de Tarentaise , on leveroit une fois quatre mille florins d'or , & huit cens storins par an , cinq ans durant , à prendre sur les restitutions de biens mal acquis , & sur les legs incertains. C'est ce que porte la lettre du dix-septiéme de Juin adressée aux sinq archevêques & à leurs sus suffragans.

## LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. 267

Casimir, roi de Pologne, avoit fait de grandes conquêtes en Russie, & le roi Louis lui ayant succédé, fut An. 1375. bien informé que ce pays étoit habité par une grande 28. Rain. 1375. n. multitude de Catholiques: c'est pourquoi il envoya une p. Dlugos. L. 10. ambassade solemnelle à Avignon, demander au pape Gregoire l'érection d'une métropole à Halits en Pocutie, où fut transféré l'évêché de Luvou ou Leopol: Louis demandoit aussi l'érection des évêchés de Vlodomir, de Chelon & de Premislie, & le pape les luiaccorda toutes. Jacques, Polonois de nation, fut facré archevêque de Halits, & dans la même ville étoit une église du rit Grec, comme elle y est encore. A Premissie le pape mit pour premier évêque, Henry, de l'ordre des freres Mineurs, noble Allemand & vertueux, qui mit un bel ordre en cette église. Or en même tempsque le pape accordoit au roi Louis ces nouveaux évêchés pour la Pologne, il se plaignoit que ce prince disposoit, fuivant son bon plaisir, des prélatures & des bénéfices, fur lesquels, dit-il, le pape a reçu de Dieu une pleine puissance, & il traite eette conduite de tyrannie.

Le jeudi vingtiéme Décembre, le pape Gregoire fit une promotion de neuf cardinaux, huit prêtres & un cardinaux. diacre. Le premier fut Pierre de la Jugie, coufin-ger- 1130. main du pape, & alors archevêque de Roijen. C'est lui qui étant archevêque de Narbonne, tint un concile à " Besiers en 1351. & assista au concile de Lavaur en 1368. Le pape Gregoire XI. venoit de le transférer au siège de Roiien le vingt-septiéme d'Août 1375. & le même jour il transféra au siège de Narbonne Jean Roger, archevêque d'Auch, son frere. Quant à Pierre de la Jugie, le pape en le faisant prêtre cardinal, lui donna le titre de faint Clement : mais on continua de le nom-

Vita 1. p. 33.

Sup. liv. xcvtt.

mer le cardinal de Narbonne, à cause du long-temps qu'il avoit gouverné cette église.

Le second cardinal fut Simon Broussan, Milanois, To. 1. p. 1134. docteur fameux en droit civil & canonique, archevê-

que de Milan depuis 1370. & ensuite référendaire du pape; son titre fut faint Jean & faint Paul, mais on Pappelloit le cardinal de Milan. Le troisiéme fut Hugues de Montalain, Breton, ou plutôt Angevin. Il fut luccessivement chantre, doyen & archidiacre de l'église de Nantes, dont il fut élu évêque en 1354. mais le pape en vertu de sa réserve, mit Robert, évêque de Treguier à Nantes, & Hugues à Treguier; & en 1356. il fut transféré à saint Brieuc, dont il étoit évêque, quand il sut fait chancelier de Bretagne, & ensuite cardinal du titre des Quatre couronnés: on le nommoit le cardinal de

Bretagne.

Le quatriéme fut Gui de Malesec, cousin du pape, natif du diocèfe de Tulle. Il étudia le droit canon à Toulouse, puis ly enseigna publiquement. Il étoit prêtre & archidiacre de Corbiere dans l'église de Narbonne, quand le pape Urbain V. le fit évêque de Lodeve on 1370. & l'année suivante il le transféra à Poitiers, dont le nom lui demeura, quoique son titre de cardinal fut sainte Croix en Jerusalem. Le cinquiéme fut Jean de la Grange, natif de Pierre-fite en Rouanès, au diocèse de Lyon. Il fut premierement moine Bénédictin, puis docteur en decret, & abbé de Fescamp en 1357. Après avoir gouverné quinze ans cette abbaye, il fut fait évêque d'Amiens en 1362. & le nom lui en demeura: son titre de cardinal fut saint Marcel. Le sixiéme fut Pierre de Sortenac, natif de Querci, qui en 1368. assista au concile de Lavaur, étant doyen de saint

p. 1154

P. 1144

p. 1141.

p. 1170.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. Felix de Carman, au diocèse de Toulouse. Il fut ensuite auditeur des lettres du pape : puis en 1373. il fut fait An. 1375. évêque de Viviers, après Bertrand de Chateau-neuf. Le titre de Pierre de Sortenac fut faint Laurent en Lucine, mais on le nomma toujours le cardinal de Viviers.

Le septiéme fut Geraud du Pui, Limousin, parent du pape, & moine Bénédictin. Il fut abbé de saint Pierre-au-mont dans le diocèse de Châlons en 1350. puis abbé de Marmoutier en 1363. Ensuite le pape l'envoya en Italie, pour y être son trésorier & son collecteur dans toutes les terres de l'églife. En 1362. Gregoire XI. lui donna le gouvernement de Perouse , du patrimoine de faint Pierre & de quelques autres provinces. Il fit bâtir à Perouse deux forteresses, dans l'une desquelles il étoit assiégé, quand il apprit la nouvelle de sa promotion au cardinalat ; car la dureté de son gouvernement lui attira plusieurs révoltes: son titre sut de saint Clement, mais il ne le reçut que vers la fin de 1376. on le nommoit le cardinal de Marmoutier.

Le huitième fut Jean de la Bussiere, Bourguignon, alors Abbé de Citeaux. Il étoit absent quand il fut fait cardinal, & n'arriva à Avignon que le dernier de Février 1376. mais il y mourut le quatriéme de Septembre de la même année. Le neuviéme cardinal & le seul diacre, fut Pierre de Lune, Arragonois, fils de Jean Martinès de Lune, baron de Ilveca, homme célébre en son temps. Pierre étoit de petite taille, mais d'un grand esprit, docteur en decret, & prevôt de l'église de Valence. Il enseignoit le droit canon publiquement à Montpellier, quand il fut fait cardinal du titre de sainte Marie en Cosmedin; & sit un personnage considérable

p. 1182. 1193.

AN. 137

dans l'église. Voilà les neus cardinaux de la promotion du vingtième de Décembre 1375. Elle auroit dû se faire le jour suivant, qui étoit le vendredi: mais c'étoit la fête de saint Thomas dans laquelle on ne pouvoit tenir consistoire.

Au commencement de l'année 1376, le pape Gre-Bulle contre goire publia une bulle contre les erreurs de Raimond Dirett. inqui Lulle, adressée à l'archevêque de Tarragone & à ses

fuffragans, où il dit: Nicolas Emeric de l'ordre des freres Prêcheurs, inquisiteur au royaume d'Arragon, de Valence & de Majorque, nous a exposé depuis longtemps, qu'il a trouvé vingt volumes écrits en langue vulgaire par un certain Raimond Lulle, citoyen de Majorque, où il a remarqué comme il lui semble, beaucoup d'erreurs & d'héréfies manifestes, aufquelles quelques personnes ajoûtent créance. Sur quoi nous avons fait examiner ces livres par le cardinal Pierre, évêque d'Ostie : c'est Pierre d'Estain ; & par plus de vingt docteurs en théologie, qui nous ont rapporté qu'ils y ont trouvé plus de deux cens articles erronés & hérétiques. C'est pourquoi après que le cardinal & les docteurs en ont conféré plusieurs fois entr'eux, & enfin devant nous, nous avons déclaré ces articles tels qu'ils les ont jugés.

Et parce que l'inquisiteur assuroit que dans le pays on trouve d'autres livres publics par le même Raimond, qui contiennent, comme on croit, des erreurs semblables: nous vous ordonnons de faire publier les dimanches & les sêtes dans toutes les églises de vos diocèses, que tous ceux qui auront de ces livres, vous les remettent dans un mois; & vous nous les envoyerez pour en faire faire un semblable examen. Cependant vous in-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. terdirez à toutes fortes de personnes cette doctrine & Pusage de ces livres, jusqu'à ce que le saint siège en ait An. 1376. autrement ordonné. La bulle est du vingt-cinquiéme de Janvier 1376.

Vita p. 434

Cependant les Florentins se prétendant malfraités par les gouverneurs que les papes envoyoient en Italie, les Florentins. firent une ligue, ou ils engagerent presque toutes les villes & les places de l'état ecclésiastique, & dont ils prirent pour signal un étendart, où étoit écrit en grandes lettres le mot latin Libertas. Ainsi ils mirent sur pied une armée, pour soûtenir ceux qui entroient volontairement dans la ligue, & y contraindre ceux qui résistoient. Cet esprit de révolte se répandit tout d'un coup dans l'état ecclésiastique; en sorte que les officiers du pape étoient tués ou chasses honteusement; les châteaux & les forteresses étoient abattus, ou usurpés par d'autres. Boulogne commença : le cardinal Noëllet qui y demeuroit comme vicaire général du pape, fut premierement arrêté, puis dépoüillé de ses biens, & contraint de sortir. Peu après les citoyens de Perouse traiterent à peu près de même le nouveau cardinal Geraud du Pui.

Le pape Gregoire ayant appris cette révolte, en fut extrêmement troublé & affligé, & y pourvut, autant qu'il étoit en son pouvoir. Il publia contre les Floren- Bzon. cod. n. 15. tins une grande bulle, où il leur reproche premierement ce qu'ils firent en 1346, pour restraindre l'exercice de l'inquisition, puis quelques violences particulieres, entr'autres celle qui venoit d'être exercée contre le cardinal Geraud du Pui. Le pape ajoûte : Quoique ces faits fusient notoires, nous avons commis pour en informer le cardinal Pierre, du titre de faint Laurent

P. 435. Rain. 1376.

en Lucine : c'est Pierre de Sortenac, qui nous en a certifié la notoriété; puis par nos lettres du troisiéme de Février, nous avons fait fignifier aux Florentins, c'està-dire, à ceux qui ont été chez eux en charge depuis le mois de Juin 1375. qu'ils eussent à cesser leurs entreprises, & à comparoître devant nous dans le dernier jour de Mars, pour voir déclarer qu'ils avoient encouru les peines portées par le droit & par nos constitutions précédentes.

Comme ils n'ont point comparu à ce terme, nous les avons réputés contumaces, & prononcé contr'eux fentence d'excommunication & d'interdit contre la ville & le diocèse de Florence. Nous avons de plus interdit aux Florentins tout commerce avec les fideles: défendant à qui que ce soit de leur porter ni argent, ni blé, ni vin, ni viande, ni laines, ni draps, ni bois, ni aucune autre chose ou marchandise, & de rien acheter ou recevoir d'eux, le tout fous peine d'excommunication des personnes, & d'interdit sur les villes & les autres lieux. Nous avons aussi privé les Florentins de tous leurs priviléges, de toute jurisdiction, & supprimé les études de leur université. Enfin nous avons confisqué tous leurs biens, & abandonné leurs personnes à ceux qui s'en saisiront pour les réduire en servitude. La bulle est du vingtième d'Avril 1376, qui étoit le dimanche de Quasimodo.

Elle produisit quelques effets considérables : plusieurs Florentins établis à Avignon & en d'autres lieux, furent contraints de retourner chez eux, après avoir fait de grandes pertes. Ceux qui étoient en Angleterre devinrent serfs du roi, & tous leurs biens lui furent

acquis: mais ils aimerent mieux le souffrir, que de se

foumettre

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. foumettre à la discrétion des Romains; & en général les Florentins furent peu touchés des censures du pape, & n'en furent que plus animés à soûtenir leur ligue : ils répandirent même de tous côtés des libelles diffama-

toires contre l'église & la personne du pape.

Il comprit donc qu'on ne pouvoit les réduire que par la force; & pour cet effet il envoya en Italie le cardinal Robert de Genêve en qualité de légat à latere, avec une grande armée commandée par Jean Agund, 1193. capitaine des Anglois, & par Jean, seigneur de Malestroit, capitaine des Bretons. Quand le légat fut arrivé aux provinces de son gouvernement, il agit vigoureufement pour la conservation de ceux qui étoient demeurés fidéles au pape; mais il n'avança rien pour la réduction des rebelles, tant par la dureté de leur cœur, que par la malice & la ruse des Florentins & de leurs

alliés.

Les Florentins routefois voyant le préjudice que les XL cenfures du pape portoient à leur commerce dans les naide ésienne, Les Florentins toutefois voyant le préjudice que les pays étrangers, témoignerent défirer la paix; & pour Pobtenir, ils envoyerent à Avignon Catherine de Sienne religieuse, qui étoit en grande réputation de fainteté. Elle étoit née à Sienne même en 1347. & fille Boll. 30. April. d'un teinturier: à l'âge d'environ vingt ans, elle embrassa l'institut des sœurs de la pénitence de saint Dominique, & continua de pratiquer de grandes austérités. Elle augmenta son filence, ses jeûnes & ses veilles, s'appliquant uniquement & presque continuellement à l'oraison; mais je ne vois dans l'histoire de sa vie aucune mention de travail des mains, ni d'autre occupation extérieure, si ce n'est le service de quelques malades. Or cette vie a été écrite par son confesseur Rai-

Tome XX.

Mm

An. 1376. pond de Capouë, frere Prêcheur, & depuis général de l'ordre.

p. 875. 8.59. Il avouë qu'il douta quelque temps de la vérité des grandes choles qu'elle lui diloit, comme les ayant apprises de J. C. même; car elle prétendoit n'avoir point eu d'autre maître dans la vie spirituelle. Mais, ajoûtet-il, comme j'avois cette pensée de doute & regardois Catherine, son visage fut tout-à-coup transformé en celui d'un homme de moyen âge, portant une barbe médiocre, d'un regard si majestueux, qu'on voyoit manisestement que c'etoit le Seigneur. Ce récit est plus propre à diminuer s'autorité de Raimond, qu'à affermir celle de Catherine.

p. 881. n. 115. Un jour elle eut une vision où J. C. lui apparut, accompagné de sa sainte Mere & de plussieurs autres saints, & l'épous solution ellement, lui mettant au doigt un anneau d'or, orné de quatre perles & d'un diamant. Après que la vision eut disparu, sanneau demeura toujours au doige de Catherine, mais il ne sur visible que pour elle, & jamais aucune autre personne ne s'en apperent de la compagnation de la compagnat

pour elle, & jamais aucune autre perfonne ne s en ap-\$34 \*\* 165 : perçut. Il en est de même des autres faveurs semblables qu'elle disoit avoir reçues de J. C. comme quand elle

p. 898. n. 180. suça la playe de son côté, quand il changea de cœur avec elle; ensin l'impression des stigmates que personne

p. 901. n. 191. ne voyoit. Je ne doute pas qu'elle ne crût de bonne foi tout ce qu'elle racontoit; mais une imagination vive, échauffée par les jeûnes & les veilles, pouvoit y avoir grande part, d'autant plus qu'aucune occupation extérieure ne détournoit les pensées.

F-956. 14-419. Telle étoit Catherine, quand les Florentins résolurent de l'envoyer à Avignon : mais ils y envoyerent premierement de sa part le pere Raimond de Capouë, LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

fon confesseur, pour adoucir la colere du pape. Ensuite ils firent venir Catherine de Sienne où elle étoit, jus-An. 1376. qu'auprès de Florence, où les prieurs de la ville, c'est ainsi qu'ils les nommoient, la vinrent trouver, & la prierent instamment d'aller elle-même vers le pape, & traiter leur paix avec lui. Elle alla donc à Avignon, & y arriva le dîx-huitiéme de Juin 1376. Elle y trouva le pere Raimond qui lui servit d'interpréte; car le pape parloit Latin, & elle Italien, c'est à-dire, son Toscan vulgaire. La conclusion de l'entretien fut que le pape lui dit: Pour vous montrer que je veux la paix, je la remets simplement entre vos mains, ayez toutefois en recommandation Phonneur de l'église.

Mais les Florentins n'agissoient pas de bonne foi-Lorsqu'ils prierent Catherine d'aller à Avignon, ils lui promirent qu'ils envoyeroient après elle des députés, qui ne feroient que ce qu'elle leur prescriroit : mais ils y envoyerent fort tard, & le pape prédit à Catherine qu'ils la tromperoient. En effet quand les députés furent arrivés, ils dirent qu'ils n'avoient aucun ordre de conférer avec elle ; & toutefois elle ne laissa pas de prier le pape de les traiter avec indulgence. Elle l'exhorta ausli d'aller à Rome, comme il fit, & elle retourna en Italie.

Cependant l'empereur Charles IV. voulant faire élire roi des Romains Vencellas, son fils ainé, à gé de quinze des Romains vencellas, son fils ainé, à gé de quinze des Romains ans, en écrivit au pape le sixiéme de Mars, reconnoil-Rim, 1376. n. 14-66. fant qu'il ne le pouvoit sans sa permission. Le pape Paccorda, & les electeurs s'assemblerent premierement à p. 1199.
Rents ou Rensec, le jour de la Pentecore, premier de Ba c. 33. Juin, puis le dixiéme à Francfort, où ils élurent Vencessas pour roi des Romains. Ils étoient gagnés par ar-

Mm ij

An. 1376. gent, & l'empereur Charles leur avoit promis à chacun cent mille florins d'or, pour lesquels ne pouvant les payer comptant, il leur engagea les revenus de l'empire qui en fut tellement affoibli, qu'il ne s'en releva jamais.

Valld. Vers la fin du mois d'Août 1376, vinrent à Avignon

Vance Lipse Luc Savelli avec un autre, en qualité d'ambassadeurs

des Romains, pour supplier le pape Gregoire de transférer sa cour à Rome, & d'y faire sa résidence avec les

des Romains, pour supplier le pape Gregoire de transférer sa cour à Rome, & d'y faire sa résidence avec les cardinaux : car, discient-ils, les Romains veulent avoir un pape à Rome, puisqu'il est le pontise Romain, & que tous les Chrétiens le nomment ains : autrement nous vous assurant se le nomment ains : autrement d'un pape, qui demeure désormais à Rome avec eux. Le cardinal de saint Pierre, alors légat à Rome, sut aussi contraint d'écrire au pape, que s'il ne se pressoir de venir, il arriveroit du scandale; & on sçut depuis que les Romains avoient jetté les yeux sur l'abbe du

Mont - Cassin pour le faire antipape, & qu'il l'avoit accepté.

P. 1195.

First. 1.1. Gregoire de son côté n'avoit plus d'espérance de faire la paix entre la France & l'Angleterre, qui étoit la raison ou le prétexte du retardement de son voyage. Il s'y détermina donc tout de bon, sit faire se provisions, & avertit les cardinaux de faire les leurs. Ils en furent très-fachés; car ils craignoient les Romains, & ils auroient voulu pouvoir détourner ce voyage. Le roi de France Charles sur de même affligé de cette nouvelle, car il lui étoit bien commode d'avoir le pape à Avignon. Il écrivit donc à son frere Louis, duc d'Anjou, qui étoit à Toulouse, d'aller incessamment trouver Je pape, & rompre son voyage. Le duc vint à Avignon

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. où les cardinaux le reçurent à grande joye, & il logea

au palais du pape pour lui parler plus commodément, mais tous ses efforts furent inutiles; & en prenant congé

du pape, il lui dit: Saint pere, vous allez en un pays où vous n'êtes guéres aimé, & si vous y mourez, ce qui est bien vrai-semblable, les Romains seront maîtres de tous les cardinaux, & feront par force un pape

à leur gré.

Le pape Gregoire partit enfin d'Avignon le samedi Vita 1. p. 438. treizieme de Septembre 1376. y laissant seulement six 1196. cardinaux; sçavoir, Anglic Grimoard, évêque d'Al- n. 31. bane, Gilles Aiscelin, évêque de Tusculum, Jean de Blandiac, évêque de Sabine, Pierre de Monteruc, prêtre du titre de sainte Anastasie, Guillaume de Chanac

du titre de faint Vital, & Hugues de faint Martial, diacre de fainte Marie au Portique. Tous les autres cardinaux suivirent le pape qui vint à Marseille, où il trouva des galeres & d'autres bâtimens suffisamment pour lui & ceux de sa suite. Il y séjourna douze jours, puis s'embarqua, & eut d'abord le vent contraire; il arriva à Gênes le samedi jour de saint Luc, dix-huitième d'Octobre, & en partit le mercredi vingt-neuf: mais le vendredi trente & un , il fut obligé de s'arrêter au port Dauphin; & le lendemain jour de la Toussaint, il dit la messe chez les nouveaux Ermites de saint Jerôme, ausquels il fit des présens, & leur accorda des privileges.

Le second jour de Novembre étant un dimanche, l'office des morts fut remis au lendemain, après lequel le pape se rembarqua. Il arriva à Pile le jeudi sixiéme, & y fut reçu à grand honneur, avec de grands présens à lui & aux cardinaux.

Il y demeura huit jours, puis passa à Piombino, d'où

AN. 1376: le dimanche seize de Novembre, il alla à Porto-Hercole. Cependant le cardinal de Narbonne étant tombé
malade de la fatigue du voyage, sut porté à Psie, où
il mourut le vendredi vingt-unième. C'étoit Pierre de
la Jugie, cousin germain du pape, alors archevêque
print so. s. p. de Roieien. Il sut d'abord enterre à Psie, puis transferé

<sup>1133-135-</sup> à Narbonne, & mis dans un magnifique tombeau de marbre qu'il s'étoit fait faire. On disoit qu'il avoit dis-Barn, p. 1548. posé par son testament de cinq cens mille florins. Enfin le pape Gregoire arriva à Corneto le vendredi cinquiéme de Décembre. & v demeura cinq semaines avec sa

le pape Gregoire arriva à Corneto le vendredi cinquiéme de Décembre, & y demeura cinq femaines avec fa cour.

Raia. 1370: . . . Cependant trois cardinaux qui étoient à Rome, firent

Cependant trois cardinaux qui étoient à Rome, firent une capitulation avec les Romains, pour la sureté du pape. Ces cardinaux étoient Pierre d'Estain, évêque d'Offie, Pierre Corfini, évêque de Porto, & François Thebaldeschi, du titre de sainte Sabine, dit le cardinal de faint Pierre; & les Romains leur promirent de remettre au pape Gregoire la pleine & libre seigneurie de Rome, comme ils avoient fait au pape Urbain, sitôt qu'il seroit arrivé à Ostie; & que dès-lors on remettroit au cardinal de faint Pierre la garde & la disposition des ponts, des portes, des tours & de toute la partie d'audelà du Tibre. Le pape de son côté promet de conserver la compagnie des exécuteurs de justice, & veut qu'ils reçoivent à l'ordinaire les gages & les émolumens qu'ils tirent du trésor de la ville. Aussi prêteront-ils au pape serment de fidélité; & quand ils sçauront que le pape fera arrivé à Ostie, ils quitteront la maison commune. pour aller au-devant de lui, & au retour iront loger chacun chez eux. Cette capitulation est du vingt-uniéme Décembre 1376.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

Le mardi treiziéme de Janvier 1377. le pape partit de Corneto, & le lendemain il arriva à Ostie, qui est An. 1377. à l'embouchure du Tibre, à six mille ou deux lieuës de Entrée du pape Rome. Le vendredi seiziéme il se leva à minuit, pour à Rome. chanter l'office divin. Après la messe il prit un peu de repos, puis il fit sonner sa trompette pour éveiller tous . ses gens. Il rentra dans la galere, & prit le chemin de Rome, remontant le Tibre à voiles & à rames, ce qui dura tout le jour; & la nuit suivante le pape coucha dans sa galere. Enfin le samedi dix-septiéme de Janvier, le pape arriva à Rome & y fut reçu en grande cérémo-

nie, avec toutes les démonstrations possibles de joye. Il descendit près de saint Paul, entra dans l'église, & entendit la messe de l'évêque de Sinigaille. C'étoit Pierre Amelin de Brenac au diocèse d'Alet, qui a écrit un journal de ce voyage d'Avignon à Rome. Après la Visep 454 messe, le pape monta à cheval & entra dans Rome, accompagné de tous les cardinaux au nombre de treize; sçavoir, Pierre Corsini, évêque de Porto, Jean de Cros, évêque de Palestrine, Guillaume d'Aigrefeuille, François Thebaldeschi, Bertrand Lager, evêque de Glandève, Hugues de Morlaix, Simon de Bourfano, Gui de Malesec, Jean de la Grange, Jacques des Urfins, Guillaume Noëllet, Pierre de Veruche, & Pierre de Lune. Avec ce cortége & une suite de peuple innombrable, le pape traversa toute la ville de Rome, & vint à saint Pierre vers le soir. On ly attendoit avec quantité de flambeaux dans la place, & on avoit allume toutes les lampes de l'églife, dont on faisoit monter le nombre à plus de huit mille. C'est ainsi que Gregoire XI. entra dans Rome, & depuis elle n'a point été sans pape.

Rain. 1377. n.

An. 1377.

n. 39.

Le jour de fainte Agnès, vingt-uniéme de Janvier, il célébra la messe du grand matin à huis clos, sur Paue de saint Pierre, sur lequel il mit la Véronique, c'est-à-dire, la fainte face, & la remit à sa place après la messe. Le jour de la sète de la chaire de saint Pierre, vingt-deuxiéme de Février, il célébra pontificalement sur le même autel: ce qu'il fit encore le jour de Pâques, qui cette année 1377, sur le vingt-neuviéme de Mars. Mais le samedi séiziéme de May, il alla loger à fainte Marie Majeure, & y célébra la messe le lendemain jour de la Pentecôte. Le lundi il alla à saint Jean de Latran, & le mardì à saint Paul. Or il demeura à sainte Marie Majeure jusqu'au samedi après la sète du saint Sacrement, trentiéme de May.

XLIV. De-là il écrivit à l'archevêque de Cantorbery & à Bulles contre l'évêque de Londres une lettre, où il dit: Nous avons Vallers, P. 191: appris avec douleur que Jean Wiclef, docteur en théo-195; no. 31. ceste, logie, & curé de Lutervoth au diocèle de Lincolne, possible, moute.

appris avec douleur que Jean Wifel; docteur en theologie, & curé de Lutervoth au diocéfe de Lincolne; foutient & prêche publiquement quelques propofitions fausses e crronées; dont quelques - unes ont rapport aux erreurs de Marssile de Padouë & de Jean de Jandun, condamnées par le pape Jean XXII. Vous devez avoir de la honte & du remords de conscience d'avoir toléré jusques ici ces erreurs : c'est pourquoi nous vous ordonnons de vous informer secretement, s'il est vrai que Wicles ait soutenu les propositions dont nous vous envoyons copie; & s'il est ainsi, yous le serez, par notre autorité, prendre & empersionner, implocant, s'il est besoin, le secours du bras séculier. Vous s'interrogerez, & nous envoyerez son interrogatoire clos & scellé, & le retiendrez lui-même sous bonne garde jusqu'à nouvel ordre. La Bulle est du vingt-deux de May 1;77. LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

Elle fut accompagnée de quatre autres de même date, deux adressées aux mêmes prélats : l'une portant qu'en cas qu'ils ne puissent faire arrêter Wiclef, ils le citeront par ordonnance publique à comparoître devant le pape dans trois mois. L'autre bulle les charge d'instruire de cette affaire le roi Edouard, ses enfans, la princesse de Galles & les grands du royaume, & les exhorter à concourir à l'extirpation des erreurs. La troisiéme bulle étoit adressée à l'université d'Oxford, & contient de semblables reproches sur la négligence des docteurs, à réprimer les crreurs de Wiclef, dont le pape lui ordonne d'empêcher le progrès, & de le faire prendre lui-même pour l'envoyer aux deux prélats. La derniere bulle est adressée au roi Edouard, que le pape prie d'accorder sa protection & son secours aux deux pré-·lats pour exécuter leur commission.

Les propositions de Wicles envoyées avec ces bulles, Velling p. 201. font au nombre de dix-neuf, dont voici les plus claires. 204. Dieu ne peut donner à un homme pour lui & pour ses Art. 2. p. 242. héritiers un domaine civil à perpétuité. S'il y a un Dieu, les seigneurs temporels peuvent légitimement & méritoirement ôter les biens de fortune à une églife coupable; & supposé le cas, ils doivent le faire hardiment sous peine de damnation. On ne peut être excommunié, si on ne s'excommunie premierement soi-même. J. C. n'a point donné l'exemple à ses disciples d'excommunier ceux qui leur sont soumis, principalement pour le refus des choses temporelles. Le pape ou tout autre, ne lie ou ne délie, que quand il le conforme à la loi de J. C. On doit croire par la foi catholique que tout prêtre ordonné légitimement, a un pouvoir suffisant de conférer tous les sacremens, & par conséquent d'ab-

6. 7. 17.

An. 1377.

foudre de quelque péché que ce foit, celui qui a la contrition. Un ecclessattique & le pape même peut légitimement être repris & acculé par ceux qui lui sont loumis, & par des laïques. Je ne vois point que ce dernier article soit condamnable.

Valfing. p. 206.

Wiclef donna une explication sur ces dix-neuf propositions, où sans en rétracter aucune, il s'efforce de les justifier par des suballités scolatiques, aussi obscures la plûpart, que les propositions mêmes. Il instite beaucoup sur le domaine temporel, & sur les excommunications qu'il s'efforce d'affoiblir.

X I.V. Mort d'Edouard III. Richard II. roi d'Angleterre. Valjing. p. 192.

Mais avant que les bulles du pape Gregoire puffent arriver en Angleterre, le roi Edouard III. n'étoit plus au monde. Il mourut le ving-uniéme de Juin 1377, ayant régné près de cinquante & un an. Il fut obfedé pendant toute fa maladie par une malheureule concubine, qui le décourand pe penfer à fon falut; & le voyant à l'extrémité, lui ôta les bagues qu'il avoit aux doigts, & se retira. Il avoit perdu la parole, & mourut sans factemens. Son successeur fut Richard II. sils d'Edouard, prince de Galles, mort l'année précédente. Richard n'avoit que onze ans. Il sut couronné à Ouestminster le seizieme de Juillet, & régna sous la conduite de Jean, due de Lancastre, son oncle.

To. x1. cone. p.

L'archevêque de Cantorbery & Févêque de Londres ayant reçu les bulles du pape touchant Wiclef, écrivirent au chancelier de l'université d'Oxford, lui enjougnant d'appeller des professeurs en théologie de la plus laine doctrine, & d'examiner secretement avec eux, sans subrilités scholastiques, les dix-neus propositions de Wiclef; & vous nous serze sçavoir, a joûte la letteçe que vous y aurez trouvé. Vous citerez aussi Wiclef à

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. comparoître devant nous dans un mois à l'église de saint Paul de Londres, pour répondre sur ses propositions. An. 1377. Ce mandement est du dix-huitième de Décembre 1377. mais la poursuite de cette affaire fut interrompue quelque temps, tant par la mort du pape, que par le changement du gouvernement en Angleterre; car Wiclef étoit soutenu par le duc de Lancastre, & par Henry de

Percy, maréchal du royaume.

Cependant le pape partit de Rome le samedi, après XLVI. la fête du saint sacrement, trentième de May, pour gay. aller à Anagny, où il arriva le second de Juin, & y demeura jusques au cinquiéme de Novembre. Il fit ce voyage pour goûter le bon air, & éviter les grandes chaleurs. Au commencement du mois de Septembre la dévotion qu'il avoit à la passion de N. S. & à la sainte Vierge, lui fit ordonner ce qui fuit : Premierement, qu'aux fêtes de la fainte Croix, l'Invention & l'Exaltation, on en feroit l'office entier; au lieu qu'auparavant à chacune de ces fêtes on n'en disoit à matines que les trois dernieres leçons, & les fix autres de quelques saints qui se rencontrent ces jours-là. Le pape Gregoire fit donc composer par Pierre Amelin, évêque de Sinigaille, un office pour ces deux fêtes; mais il fut corrigé depuis par Clement VIII. parce qu'il faisoit mention d'une histoire douteuse. Quant à la sainte Vierge, Gre-Gavant, in Br. goire XI. ordonna que la sête de sa nativité auroit une vigile avec jeune, & une messe propre; mais on n'observe plus cette vigile.

En ce temps-là mourut à Foligny dans l'état ecclé- Anton. tit. 22. fiastique Thomas, ou par diminutif Thomasuccio, "Vading. 1377. frere du tiers ordre de saint François, homme d'une ". 45. 65. grande abstinence, & d'un grand mépris du monde &

de soi-même, renommé par le don de prophétie. On lui attribue aussi plusieurs miracles; & saint Antonin de Florence dit avoir appris de ceux qui l'avoient vû, plusieurs particularités de sa vie. Après avoir été trois ans reclus, il sortit de sa retraite par ordre de Dieu, comme il croyoit, & passa plusieurs années à parcourir les villes de Toscane, pour les exhorter à rentrer sous l'obeissance du pape & à corriger leurs mœurs, souffrant avec grande patience quantité d'insultes & de mauvais traitemens. Enfin il mourut le quinzième de Septembre

âgé de cinquante-sept ans.

8. p. 188.

Le cinquiéme de Novembre de la même année, le pape Gregoire partit d'Anagny pour retourner à Rome, où il arriva le septiéme du même mois. Vers la fin de l'année, les Florentins commencerent à traiter de leur paix avec le pape, à la perfuasion de Bernabo, duc de Milan. Le pape y étoit porté, parce qu'il se voyoit trompé dans son espérance de rétablir sa puissance temporelle en Italie; & les Florentins s'ennuyoient de la durée de la guerre, & étoient découragés par la réconciliation des Bolonois avec le pape. Ils envoyerent donc pour cet effet leurs députés à Sarzane, & le pape y envoya de sa part en qualité de légat , Jean de la Grange ,

Vita ap. Boll. dit le cardinal d'Amiens. Le pape envoya cependant à Florence sainte Catherine de Sienne, qui y sut en péril \$0. XI. p. 957. de sa vie, par l'animosité du petit peuple.

XLVII. Mort de Gre-

Pendant le cours de cette négociation, le pape Greoire XI. Via PP. p. 441, goire tomba malade le cinquiéme de Février 1378. Dès la jeunesse il avoit été foible & valétudinaire, & quoiqu'il n'eût pas encore atteint sa quarante-septiéme an-

Rain. 1378. n. z. née, il étoit fort tourmenté de la gravelle. Se voyant en danger il donna une bulle, où il dit : Si notre décès

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. arrive avant le premier jour de Septembre prochain, AN. 1378. les cardinaux qui se trouveront à Rome, sans appeller AN. 1378. ni attendre les absens, choisiront le lieu qu'ils voudront dedans ou dehors la ville, pour l'élection de notre successeur, & pourront allonger ou abréger le temps marqué aux absens, pour les attendre avant l'entrée au conclave; sans même y entrer, ils pourront élire un pape, qui sera reconnu pour tel sur le choix de la plus grande partie, quand bien la moindre y contrediroit. Et nous chargeons leurs consciences d'élire un digne pasteur, & d'exécuter ce que dessus le plus promptement qu'il

sera possible. La bulle est du dix-neuviéme de Mars. Le pape y marquoit le terme du mois de Septembre, parce qu'il se proposoit, s'il eût vécu, de retourner alors à Avignon. Mais Dieu ne le permit pas; & Gregoire XI. mourut à Rome le vingt-septiéme du même mois de Mars 1378. Son corps fut porté d'abord à saint Pierre, où on lui fit un fervice solemnel; & le lendemain il fut transféré & enterré dans l'église de sainte Marie-la-Neuve, qui avoit été son titre de cardinal. Il tint le saint siège sept ans deux mois & vingt-sept Papetr. con. p. jours: il aima fort ses parens, son pere, ses freres & ses 94. neveux, & les conserva dans l'état où Clement VI. son oncle les avoit élevés. Gregoire les avoit près de lui, & fit plusieurs choses par leur conseil & en leur faveur, particulierement dans la promotion de quelques sujets, dont on auroit pû trouver de plus convenables pour la science & pour les mœurs. Toutefois il aima singulierement les hommes de lettres, & en plaça plusieurs de fon temps.

Il se trouvoit alors à Rome seize cardinaux, Pierre Ada ap. Papel. Corfini, évêque de Porto, dit le cardinal de Florence; F. 95.

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. Jean de Cros, évêque de Palestrine, dit le cardinal de

Limoges; Guillaume d'Aigrefeuille, Bertrand Latger, frere Mineur, dit de Glandève; Robert de Geneve, Hugues de Morlaix, dit de Bretagne; Gui de Malesec, dit de Poitiers; Pierre de Sortenac, dit de Viviers; François Thebaldeschi, dit le cardinal de saint Pierre; Simon de Bourfano, dit de Milan; Geraud du Pui, dit de Marmoutier; Jacques des Ursins; Pierre Flandrin; Guillaume Noëllet; Pierre de Verruche; Pierre de Lune. Voilà les feize cardinaux qui étoient à Rome. Il en étoit resté six à Avignon, l'évêque d'Albane, Anglic Grimoard ; l'évêque de Tusculum , Gilles Aiscelin;

Pévêque de Sabine, Jean de Blandiac; Pierre de Monteruc; Guillaume de Chanac & Hugues de S. Martial: Jean de la Grange, dit le cardinal d'Amiens, étoit alors légat en Tolcane. C'étoit en tout vingt-trois cardinaux. Ceux qui étoient à Rome firent venir devant eux le

fénateur & les autres officiers de la Ville, aufquels ils firent prêter serment d'observer la bulle, Ubi periculum, qui est celle de l'établissement du conclave; & de garder fidélement le bourg de saint Pierre & le palais du Vatican, où le conclave se devoit tenir, le préservant de Sup. III. EXXXVI. toute violence. Or les cardinaux étoient encore dans l'église de sainte Marie-la-Neuve, où le pape Gregoire venoit d'être enterré, quand les officiers de la ville de

n. 45.

Rome leur firent la remontrance suivante.

des Romains

La longue absence des papes a attiré une grande décadence à Rome & presque à toute l'Italie. A Rome les églises, les titres des cardinaux, les palais sont tombés en ruine, au grand scandale des pélerins qui y viennent par dévotion de toute la Chrétienté. Or il n'y a point

de meilleur remede à ces maux, que la résidence du pape & des cardinaux, au lieu où Dieu même a établi An. 1378. le saint siège, & où tous les papes ont résidé jusqu'à Clement V. Ils ne s'en sont absentés depuis ce temps, que parce qu'ils ont été François ou Últramontains, & ont eu plus d'égard à leur patrie, qu'à leur dignité & à leur vocation. Cette absence des papes a donné occasion à la révolte des villes & des places de la province, qui est l'ancien patrimoine de l'église Romaine, dont les peuples véxés & opprimés par des officiers étrangers, ont excité des troubles & des guerres : en forte que l'église a tiré peu d'utilité de ses domaines. Au contraire elle a consumé pour leur défense les trésors qu'elle avoit amassés aux dépens de toutes les églises du monde ; en sorte qu'elle est à présent épuisée & tombée dans un grand mépris. Les Romains concluoient en priant instamment les cardinaux d'élire pour cette fois un pape Italien.

Les cardinaux répondirent qu'ils se proposoient de donner à l'église un passeur convenable en leur conscience, sans acception de nation ou de personne. Enfuite ils pourvurent à la garde du conclave qui apparte-1207. 1237. noit à Pierre de Cros, archevêque d'Arles, comme camérier de l'église Romaine. Mais craignant le tumulte qu'il voyoit commencer parmi le peuple de Rome, il résolut de s'enfermer dans le château saint Ange, & pria Guillaume de la Voute, évêque de Marseille, de le charger à la place de la garde du conclave. Or la crainte du camérier n'étoit pas sans fondement ; car les Romains avoient fait fortir de la ville tous les nobles, qui auroient pû contenir le peuple, & y avoient fait entrer quantité de payfans d'alentour, brutaux &

An. 1378. féroces, que l'on nommoir les Montagnards, & ils les employerent à garder les ponts & les portes, afin que les cardinaux ne pussent fortir de Rome.

Papelo, p. 56.

A vant que de s'enfermer dans le conclave, les cardinaux délibérerent sur le pape qu'ils devoient élire; mais ils ne purent s'accorder. Les François étoient divisés entr'eux, les Limousins d'un côté, les autres d'un

autre : seulement ils convenoient ensemble de n'élire aucun des cardinaux Italiens, qui n'étant que quatre, ne pouvoient l'emporter. Ces quatre auroient bien voulu élire un Italien, & ne pouvoient se résoude à élire un François. Ensin les cardinaux François, non Limoussins, s'accorderent avec les Italiens de prendre plutôt un Italien pour pape, qu'un Limoussin, disant ouvertement que tout le monde étoit ennuyé de cette nation, qui avoit si long-temps possible de le pontificat, comme héréditaire : ce que voyant les Limoussins, ils conclurent entr'eux d'élire un Italien hors du college des cardinaux, & ils proposerent farchevêque de Bary. Leurs raisons étoient qu'ils espéroient que les cardinaux Italiens y consentiroient plutôt qu'à un François, & que les autres en conviendroient, parce que c'étoit un

Italiens y consentiroient plutôt qu'à un François, & que les autres en conviendroient, parce que c'étoit un homme fort sçavant, & fort exercé dans le style de la cour de Rome; qu'il avoit long-temps demeuré à Avignon, & étoit Napolitain, né sujet de la Reine Jeanne, princesse qui avoit un grand crédit auprès des cardinaux. Le bruit de ce choix se répandit, avant qu'ils sussent dans le conclave.

fusient dans le conclave

n. 8.

Ils y entrerent tous seize le septiéme d'Avril 1378. qui étoit le mercredi de la semaine de la Passion; & le soir même le conclave étant sermé & bien gardé, le cardinal d'Aigreseuille & celui de Poitiers décou-

vrirent

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIÉME. 289
vrirent au cardinal de faint Pierre ce qu'ils avoient réfolu touchant l'archevêque de Bary, & il confentit à
Pélire. Le cardinal de Milan y confentit aussi; & ayant ...,
felire. Le cardinal de Milan y confentit aussi; & ayant ...,
compté les voix, ils trouverent qu'ils en avoient les
deux-tiers. Le lendemain jeudi, huitiéme d'Avril, les
acrdinaux s'assemblerent dans la chapelle du conclave,
qui étoit encore bien gardée; & après qu'ils eurent oiti
la messe du saint Esprit, suivant la coutume, & un peu
délibéré, le cardinal d'Aigresfeuille dit: Seigneurs,
assemble du saint Esprit, suivant la coutume de l'un peu
délibéré, le cardinal d'Aigresfeuille dit: Seigneurs,
assemble du saint Esprit, suivant la coutume de l'un peu
lés dissertes de l'entre d'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de l'entre de

feignons de l'avoir élu; puis retirons-nous d'ici, & nous en clirons un autre ailleurs. C'est que le peuple amassé dans la place du palais de saint Pierre où se tenoit le conclave, crioit en Italien: Romano lo volemo: Nous

voulons un Romain.

La propolition du cardinal des Urfins fut rejettée, 
& il confeilla aux autres d'élire le cardinal de S. Pierre 
qui étoit Romain; mais le cardinal de Limoges lui répondit: Il est vrai que c'est un saint homme, mais il 
ya deux obstacles: on pourroit dire que nous s'aurions 
élu pour obéir aux eris du peuple, parce qu'il est Rosmain, & d'ailleurs il est trop infirme, & ne pourroit 
foutenir le poids du pontissat. Quant au cardinal de 
Florence, il est d'une ville ennemie de l'église Romaine. Le cardinal de Milan est de la terre du tyran 
Bernabo, qui a toujours été contre l'église. Le cardinal des Ursins est aussi Romain partial & trop jeune 
pour être pape. C'est ainsi que le cardinal de Limoges:

Tome XX.

donnoit l'exclusion aux quatre cardinaux Italiens.

An. 1378.

Ensuite il dit en présence de tous ceux qui étoient dans le conclave : J'élis pour pape purement & librement, le seigneur Barthelemy, archevêque de Bary. Aussi-tôt les autres cardinaux, au nombre de plus des deux tiers, élurent le même archevêque; ce que voyant le cardinal de Florence il s'y joignit, & l'élut aussi : le conclave étoit encore bien fermé. Les cardinaux délibérerent ensuite s'il falloit publier aussi-tôt l'élection, & conclurent d'en remertre la publication jusqu'après leur dîner. La raison fut que le pape élu n'étoit pas dans le palais; & si l'élection étoit publiée avant qu'il y fût venu, on craignoit que le peuple ne lui fît quelque insulte en chemin, parce qu'il n'étoit pas Romain. Ils l'envoyerent donc querir avec plusieurs autres prélats Italiens qui étoient à Rome, & ils les manderent, fous prérexte de quelques affaires importantes de l'églife. Ils se rendirent tous au palais & y dînerent, mais hors du conclave, dans lequel dînerent les cardinaux.

Après leur dîner ils réitérerent l'élection de l'archevêque de Bary pour plus grande stircté, & pour mieux faire voir qu'elle étoit libre. Cependant le bruit commença à se répandre dans le peuple que le pape étoit fait, & ils se mirent à crier & à demander qui il étoit, & de quelle nation? L'évêque de Marseille, gardien du conclave, leur dit: Allez à faint l'ierre, on vous le dita. Quelques-uns ayant mal entendu, crurent qu'on leur avoit dit d'aller chez le cardinal de saint l'ierre; & supposant qu'il étoit le pape, ils allerent à son logis & en emporterent quelques meubles, suivant la mauvaise coutume de piller la maison du nouveau pape, en signe de joye. Or comme on ne publioit point

SL 10

n. 14

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. l'élection, quelques-uns soupçonnerent qu'on se moquoit du peuple, & d'autant plus qu'on ouvrit en partie An. 1378. le conclave pour emporter la vaisselle d'argent, & les autres meubles des cardinaux. C'est pourquoi quelquesuns du peuple ouvrirent une porte du conclave & y entrerent, afin que les cardinaux n'en fortissent qu'a-

près l'election faite & publiée.

Mais les cardinaux de deçà les Monts, voyant le peuple dans le conclave, & craignant beaucoup parce qu'ils n'avoient pas élu un Romain, engagerent le cardinal de saint Pierre à se laisser revêtir comme pape, & le peuple vint lui rendre respect comme tel. Pendant ce tumulte tous les cardinaux, excepté lui, se regirerent du palais & retournerent chez eux; & le cardinal de saint Pierre dit expressement : Je ne suis point pape, & ne veux point être antipape: on a élu farchevêque de Bary qui vaut mieux que moi. Mais quelques cardinaux craignant le peuple, à cause de la fiction qu'ils avoient employée, quitterent leurs maisons, & se retirerent six au château saint Ange, quatre en diverses forteresses hors de Rome, les cinq autres demeurerent dans leurs maifons.

Le lendemain vendredi neuviéme d'Avril, le pape élu, par le conseil du cardinal de S. Pierre, avec lequel il avoit passé la nuit dans le palais, fit sçavoir son élection aux officiers de la ville qui en furent très-contens, & vinrent pour lui rendre le respect dû à un pape ; maisil ne voulut pas le recevoir, & dit qu'il ne vouloit encore être nommé que l'archevêque de Bary. Le même jour au marin, les cinq cardinaux qui éroient demeurés chez eux, le vinrent congratuler sur son élection, & le prierent d'accepter: ils lui conseillerent d'envoyer

Ooij

An. 1378.

querir les six qui étoient au château saint Ange, asin de l'introniser tons ensemble. Ceux-ci, à la priere du sénateur & des officiers de la ville, sortirent du château & vinrent au palais, où avec les cinq autres ils réitérerent encore l'election pour plus grande sûreté.

L. Intronifatio d'Urbain VI. n. 18. n. 19.

Ensuite ils firent asseoir l'archevêque entr'eux, & le cardinal de Florence, leur doyen, fit un discours, après lequel il le requit en forme de donner son consentement. Il le donna, ils chanterent le Te Deum, l'introniserent, lui demanderent le nom qu'il voudroit prendre, & il prit celui d'Urbain. Alors ils le saluerent comme pape, & le cardinal de Veruche se mit à une fenêtre, d'où il dit à haute voix aux assistans : Je vous annonce une grande joye, c'est que nous avons un pape qui se nomme Urbain VI. Le samedi, dixiéme jour d'Avril, le nouveau pape accompagné de ces onze cardinaux, & du cardinal des Ursins qui étoit revenu à Rome, descendit à l'église de saint Pierre, où il s'assit dans la chaire pontificale devant le grand Autel, & recut les respects des chanoines. On chanta solemnellement le Te Deum, le pape oüit une messe basse, puis il donna la bénédiction pontificale au lieu où le pape Gregoire XI. la donnoit ordinairement.

Tb. schism. c.

Le pape Urbain nonmé auparavant Barthelemy de Prignano, étoit né à Naples d'un pere Pifan & d'une mere Napolitaine. Il fut docteur fameux en droit canon, humble, dévot, défintéreffé, grand ennemi de la fimonie, zélé pour la chastete & pour la justice; mais il s'appuyoit trop sur fa prudence, & écoutoit trop les fateurs. Il aima fincerement les hommes lettrés & verrueux, & les aida selon son pouvoir. Il exerça plusieurs

Uzbi. 10. 7. p. tueux , & les aida felon fon pouvoir. Il exerça plufieurs
charges en cour de Rome , lorfqu'il étoit à Avignon;

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

il fut pendant plusieurs années examinateur des graces spéciales. Il étoit chapelain & commensal du cardinal de Pampelune, Pierre de Monteruc, vice-chancelier, en l'absence duquel il présida à la chancellerie. Il fut archevêque d'Aceronte ou Acerentia, puis transféré à l'archevêché de Bary en 1376, mais il ne paroît pas qu'il y ait jamais été. Il disoit tous les jours la messe, portoit un cilice jour & nuit, jeûnoit l'avent & depuis la sexagesime, outre les jeunes d'obligation. Tous les soirs, ViaPP. p. 934 après qu'il étoit couché, il se failoit lire la bible jusques à ce qu'il s'endormît, & ne perdoit jamais de temps.

An. 1378.

Il étoit de petite taille, épais & le teint basané, & âgé d'environ soixante ans, quand il fut élu pape.

L'onzième d'Avril, qui cette année 1378. fut le di- Papebr. p. 99. manche des Rameaux, Urbain VI. distribua les palmes & les branches d'olivier aux cardinaux, aux prélats & aux autres, suivant la coutume des papes. Le lendemain il fit célébrer un service solemnel pour le repos de l'ame de Gregoire XI. son prédécesseur. Les deux jours suivans il Tortit accompagné de tous les cardinaux, pour donner des indulgences au peuple & aux pélerins, qui étoient venus à Rome par dévotion. Le jeudi-saint il fortit encore pour fulminer les bulles d'excommunication, assisté des mêmes cardinaux, tenant des cierges allumés, suivant la coutume. Le vendredi-saint il assista à l'office dans fa chapelle, & alla à l'adoration de la croix, suivi de tous les cardinaux l'un après l'autre. Le samedi il assista à l'office, & à la bénédiction du cierge pascal : chaque jour de cette semaine sainte différens cardinaux officierent devant le pape, & on marque les noms de tous.

Le jour de Pâques qui fut le dix-huitiéme d'Avril, Couronnement

An. 1378. 8. 22.

le pape Urbain-fut couronné folemnellement avec toutes les cérémonies requises, en présence de tout le peuple & des pélerins, qui étoient en grande multitude. Tous les seize cardinaux y assisterent, car les quatre qui étoient sortis de Rome, y étoient rentrés; & pendant trois mois ils continuerent de lui rendre les devoirs accoutumés, & de vivre en tout avec lui comme avec un vrai pape. Le lendemain de son couronnement dix-neuvienne d'Avril, les seize cardinaux qui étoient à Rome

écrivirent aux six qui étoient demeures à Avignon, une Rain. 1378. n. lettre, où ils disoient: Afin que vous sçachiez la vérité de ce qui s'est ici passé, & n'ajoutiez pas foi à ceux qui vous l'ont autrement rapporté, sçachez qu'après la mort du pape Gregoire XI. nous sommes entrés en conclave le septiéme de ce mois, & le lendemain matin versl'heure de Tierce, nous avons élu librement & unanimement pour pape le seigneur Barthelemy, archevêque de Bary, & avons déclaré cette élection en présence d'une très-grande multitude de peuple. Le neuvieme de ce mois l'élu intronisé publiquement a pris le nom d'Urbain, & le jour de Paques il a été couronné folemnellement. La lettre est souscrite par tous les seize cardinaux. Les fix d'Avignon y répondirent par une lettre, où ils reconnurent Urbain pour pape; & le Rapetr. n. 25. cardinal d'Amiens venant à Rome de sa légation de

Toscane le vingt-cinquiéme d'Avril, fut reçu en confistoire comme légat, & salua Urbain comme pape. Ainsi il fut reconnu expressement par tous les vingttrois, qui composoient alors le sacré collège.

Mais le lundi de Pâques après avoir oui vêpres dans la grande chapelle de son palais, il commença à faire publiquement des reproches aux évêques qui étoient

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. venus à ces vêpres, disant qu'ils étoient tous des parjures d'avoir quitté leurs églises pour résider à sa cour. Tous gardoient le silence, excepté Martin, évêque de Pampelune, référendaire du pape, Catalan, & docteur célébre en droit canon, qu'il avoit long-temps enseigné à Avignon. Il répondit au pape: Je ne suis point parjure : je ne suis point à la cour pour mon intérêt particulier, mais pour l'utilité publique : je suis prêt à m'en retirer, & m'en aller à mon église, reprochant ainsi

tacitement au pape l'imprudence de sa réprimande.

Le lundi suivant il tint un consistoire public, où se a s. trouverent les cardinaux, les prélats, & les officiers de la cour de Rome en grand nombre. Il leur fit un sermon, prenant pour texte l'évangile du bon passeur, qui est celui du dimanche précédent, & se remit à reprendre les mœurs des cardinaux & des prélats, & assez grossierement. Ils le trouverent mauvais, & d'ailleurs n'en tinrent pas grand compte; en sorte que ces remontrances indifcretes ne firent que rendre odieux le pape Urbain. Vers le même temps un collecteur des revenus de la chambre apostolique venant d'une province, lui apporta quelque peu d'argent de sa collecte, & le pape lui dit ces paroles de saint Pierre à Simon : Ton argent périsse avec toi, & ne se mit pas en peine de le recevoir. Il faisoit de jour en jour beaucoup d'autres actions semblables, qui aliénoient de lui les esprits.

Vers la mi-Mai, les cardinaux mécontens sortirent de Rome où étoit encore le pape, & se retirerent à Les cardinaux Anagny en Campanie, sous prétexte d'éviter les cha- Th. c. 7. leurs qui commencent alors à être grandes à Rome. Quelques jours après, le pape Urbain fut informé que ces cardinaux vouloient procéder contre lui, ce qui le

AA. VIII. 20.

An. 1378. fit repentir de les avoir laiffé aller; & espérant les ramener, il fortit de Rome le vingt-fixiéme de Juin & Fra m. P. s'en alla à Tivoly, qui est quasi à mi-chemin de Rome & d'Anagny, & il y demuza environ quatre mois-

Cependant les cardinaux qui étoient à Avignon le re
Martine libérar connoissoire encore pour pape; car comme Pierre

n. 2. p. 1073. Gandelin, gentilhomme François, refuoit de remettre
au pape Urbain le château saint Ange, dont il étoit
gouverneur, s'il n'en avoit ordre de ces cardinaux, ils

obligés.

Vit. to. 1. p. 464. Tb. n. c. 13.

Mais les cardinaux retirés à Anagny, parloient bien disféremment. Ils prétendoient que l'élection d'Urbain étoit nulle, comme faire par violence; & qu'ils n'avoient recouvré leur liberté, que depuis qu'ils étoient fortis de Rome. Pour la conserver & se mettre en sircté, ils firent venir des troupes; & par leur ordre l'ierre de Cros, archevêque d'Arles, camérier de l'église Romaine, manda à Bernard de la Sale, capitaine Gascon, de venir avec ses gens auprès de Viterbe où il étoit, pour garder le sacré collège. Passant près de Rome, il rencontra une grande multitude de Romains en armes, qui lui disputerent. Le passage d'un pont; mais il les battit, les mit en fuite, & il y en eut environ cinq cens de trués, & grand nombre de pris. Ainss Bernard passa le pont, & vine à Anagny.

Mais les fuyards rentrans dans Rome, la remplirent de cris & de tumulte; & pour vanger leur défaite, ils se jetterent sur les gens de la cour du pape, principa-

lement

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. lement sur ceux de deçà les monts, Ultramontains à leur égard, sans distinction d'âge, de sexe ou de dignité, jusques à piller des évêques, les mettre en prifon, & les y retenir plusieurs mois; & cette persécution contre les courtifans du pape, dura long-temps dans Rome: seulement les Allemands y étoient moins maltraités que lés autres étrangers.

Cependant les cardinaux qui étoient à Anagny, écrivirent au recteur & aux docteurs de l'université de P. 466. Paris une lettre, où ils disent: Nous envoyons au roi Nicolas de faint Saturnin, maître du palais & docteur fameux en théologie, pleinement informé de notre intention sur des affaires très-difficiles & très-importantes à la foi, & à l'état de l'église. C'est pourquoi nous vous prions de l'écouter favorablement, & lui donner autant de créance qu'à nous-mêmes. La date est du quinzième de Juillet. Le docteur qui en fut Visa 10. 1. p. chargé étoit de l'ordre des freres Prêcheurs, dont il 1015. étoit provincial en France dès l'an 1372. & fut depuis

cardinal.

On voit quelles étoient ces affaires importantes dans Duboul, ead p. une lettre de Marsile d'Inghen, ancien recteur de l'u- 466. niversité de Paris, qui lui écrivit le septiéme du même mois de Juillet de Tivoly, où étoit le pape. L'église, dit-il, est, à mon avis, dans un plus grand péril de schisme, qu'elle n'a été depuis cent ans. Le pape réside ici avec les cardinaux de Florence, de Milan, de faint Pierre & des Ursins : les autres au nombre de treize, font à Anagny; & on dit que les premiers, le peuple de Rome & la plûpart de l'Italie, disent que celui qui étoit archevêque de Bary, est vrai & légitime pape. Mais les treize cardinaux disent le contraire; sçavoir, Tome XX.

An. 1378.

que l'élection est nulle, à cause de la violence des Romains qui leur a ôté la liberté. C'est pourquoi ces cardinaux ont fait venir des Bretons & d'autres gens de guerre pour leur garde, qui sont actuellement à Anagny; & en passant ont tué une grande quantité de Romains : à cause de quoi tous les François qui étoient à Rome ont été en danger, plusieurs tués, & peu s'en est fallu que tous les étrangers ne l'ayent été. On ne sçait ce que les cardinaux veulent faire avec ces troupes; quelques-uns disent qu'ils veulent procéder à une nouvelle election, & que c'est à cette fin qu'ils ont appellé les cardinaux qui sont à Tivoly. Je vous supplie donc de me faire sçavoir votre volonté; car je suis ici en grand péril, & ne puis plus supporter la dépense que j'y fais. Nous n'avons que de mauvailes nouvelles, excepté qu'hier en consistoire public, le pape confirma l'élection du roi des Allemands faite par les électeurs, & le déclara futur empereur, quoique l'empire n'air point envoyé d'ambassadeurs pour ce sujet. Au reste la reine de Sicile a envoyé au pape deux mille lances, & cent hommes de pied pour la défense. On dit qu'il retournera à Rome dans huit jours.

Sup. n. 41.

Ce roi des Allemands ou plutôt des Romains, dont le pape venoit de confirmer l'élection, écoit le jeune Venceslas, que l'empereur Charles IV. son pere avoit fait élire deux ans auparavant, du consentement du pape Gregoire. L'empereur lui avoit aussi demandé la conssirant de cette élection; mais Gregoire la différa sous divers prétextes, & mourut sans l'avoir donnée. Au contraire le pape Urbain voyant les cardinaux révoltés, & voulants assure la protection de l'empereur, accorda la consirmation, sans qu'on lui en sit alors

Vis. p. 1264. Tb. n. c. 15.

Burn Hit Cocale

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. d'instance; & en même temps il fit la paix avec les-Florentins, & leva toutes les censures prononcées con- An. 1378. tr'eux.

Les cardinaux qui étoient à Anagny, après avoir fait quelques procédures contre Urbain, se déclarerent Déclaration des ouvertement le neuvième d'Août 1378. Ce jour ils Urbain. firent célébrer une messe solemnelle du saint-Esprit 12. dans la grande église d'Anagny, par Jacques de Itto, Italien, patriarche titulaire de Constantinople. Après la messe il fit un sermon, puis les cardinaux firent lire par un clerc leur déclaration contre Urbain. Il s'en Vis. 10. 2. pag. trouve divers exemplaires, portans tous en tête les noms 822. des douze cardinaux, onze François & Pierre de Lune, Espagnol. Les adresses sont diverses, & il y en a une à tous les fidéles.

Les cardinaux après y avoir raconté le tumulte arrivé à Rome pendant qu'ils étoient dans le conclave, ajoûtent : Donc pour éviter le péril de mort qui nous me- Duboulai to. 40 naçoit, nous crûmes devoir élire pour pape l'archevê-p. 468. que de Bary, perfuadés que voyant cette violence, il auroit assez de conscience pour ne pas accepter le pontificat; mais lui oubliant son salut & brûlant d'ambition, consentit à l'élection, quoique nulle de plein droit; & la même crainte durant toujours, il fut intronisé & couronné, & prit le nom de pape, méritant plutôt celui d'apostat ou d'antechrist.

Or puisqu'après que nous l'avons long-temps attendu & averti charitablement en secret, il ne veut point se reconnoître: ne pouvant plus en conscience souffrir ce scandale, nous dénonçons cet usurpateur anathématisé, comme intrus dans le pontificat; & vous exhortons à ne lui obéir ni adhérer en aucune maniere

puisque nous l'avons déja exhorté par d'autres settres An. 1378. parentes, comme nous failons encore par ces présentes, à quitter le faint siège, les marques du pontificat, & l'administration de l'église Romaine au spirituel & au temporel, & à satisfaire à Dieu & à l'eglise par une véritable pénitence. Autrement nous implorerons contre lui tout secours divin & humain, & employerons tous les autres remedes canoniques. Donné à Anagny, lieu que nous avons choisi comme plus sur & plus propre pour tout ce que dessus, à cause de la vertu & de la fidélité du magnifique seigneur Honorat Gaëtan, comte de Fondy, & gouverneur de la province. Il s'étoit révolté contre Urbain, parce qu'il avoit voulu donner ce gouvernement à Thomas de saint Severin,

Duboulai p. 467. son ennemi. Cette déclaration se trouve adressée au Valing, p. 416. pape Urbain lui-même, en changeant seulement les mots nécessaires.

Le vingt-septiéme d'Août 1378. les cardinaux François quitterent Anagny, & vinrent à Fondy, ville de Campanie, dont le comte Honorat étoit seigneur, distante d'Anagny de vingt-sept mille ou neuf lieuës vers Naples, & près de Gaëte. Les cardinaux Italiens , 10. 34.

vinrent les y trouver ; sçavoir , le cardinal de Florence ; celui de Milan & celui des Ursins: le quatriéme qui étoit le cardinal de faint Pierre, demeura malade à Rome, & y mourut le lundi sixiéme de Septembre.

, 478. 488. Les quinze cardinaux qui étoient à Fondy, s'y assemblerent dans le palais du comte; & prétendant que le faint siège étoit vacant, ils élurent pape le vingtiéme du même mois de Septembre Robert de Geneve, l'un d'entr'eux, cardinal prêtre du titre des douze Apôtres. Les trois cardinaux Italiens se retirerent aussi-tôt après

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. Pélection, qui fut publiée le lendemain, jour de saint-Matthieu; & le nouveau pape prit le nom de Clement An. 1378. VII.

Il avoit été, comme j'ai dit, chanoine de Paris, évê- Sup. n. 20. que de Téroüane, puis de Cambray, & promu au cardinalat par Gregoire XI. en 1371. & toutefois il n'avoit encore que trente-six ans, quand il sut élu pape. Mais sa jeunesse même fut une raison de l'élire, parce que les cardinaux crurent qu'il en auroit plus de courage 8. & de force pour soutenir ses prétentions contre le pape Urbain, & ne manquoit pas d'expérience, étant légat depuis deux ans dans l'état ecclésiastique. Ils considérerent encore sa noblesse, car il étoit parent ou allié

de presque tous les grands princes Chrétiens.

Le pape Urbain le voyant abandonné de tous les LV. cardinaux & même en partie de ses courtisans, en fut dinaux d'Urbain. affligé jusques à verser des larmes, & continua à reconnoître l'imprudence de sa conduite. Pour la réparer, Th. n. 12. il se rendit plus gracieux à ses courtisans, & leur conféra plusieurs charges qui se trouvoient vacantes. De plus il fit une promotion de cardinaux le dix-huitième Vita 10, p. 478.

en ayant fait lire les noms par un sécretaire, il fit un fermon sur ce sujet : vingt - six accepterent la promo-

du même mois de Septembre, qui étoit le famedi des 489.1239. Quatre-temps. Il s'enferma seul dans sa chambre, & écrivit les noms de vingt-neuf cardinaux; puis il ouvrit fa porte, fonna une clochette, & fit entrer tous ceux qui voulurent. Il dit: Je veux faire des cardinaux, &

tion, & trois la refuserent.

Les plus connus des acceptans sont huit ; sçavoir , Vita p. 1140. Bonaventure de Padouë, de l'ordre des Augustins, car-en dinal prêtre du titre de sainte Cécile; Nicolas Mesquin,

An. 1378.

de l'ordre des freres Prêcheurs, inquisiteur dans le royaume de Naples, & cardinal prêtre du titre de saint Cyriaque; Jean, archevêque de Corfou, cardinal prêtre du titre de sainte Sabine; Renoul de Monterue, neveu du cardinal de Pampelune. Renoul étoit docteur en droit canon de l'université de Montpellier, & fut premierement chanoine de Tournay, puis évêque de Sisteron en 1370. Quand il vit pape l'archevêque de Bary, ami du cardinal son oncle, il vint à Rome, où le nouveau pape le sit cardinal lui-même & lieutenant de son oncle dans la chancellerie Romaine.

Le cinquiéme des nouveaux cardinaux fut Philippe d'Alençon, prince du fang royal de France. Il étoit arriere petit-fils de Philippe le hardi, & fut élu évêque de Beauvais en 1356, puis trois ans après transféré à l'archevêché de Rouen; mais ayant encouru l'indignation de Charles V. ce prince lui fit donner le patriarchat titulaire de Jerusalem par le pape Gregoire XI. en 1370. & quatre ans après le pape y ajoûta Parchevêché d'Auch en commende. Il s'étoit retiré à Rome, & s'attacha au pape Urbain, qui le fit cardinal prêtre du titre de sainte Marie Trastevere. Le sixième de cette promotion fut Agapit Colonne, qui refusa d'abord & ne vouloit pas même venir à Rome de Zagarole, où il étoit. Ce n'est pas qu'il ne reconnût Urbain pour vrai pape, mais il craignoit les suites fâcheuses du schisme qu'il voyoit naître, & il vouloit demeurer en paix. Il céda toutefois aux instances de sa famille : il avoit été archidiacre de Boulogne, puis évêque de Bresse & enfuite de Lisbone. Il fut cardinal prêtre du titre de sainte Prifque.

Ugbel.

Le septiéme fut Pile de Prate, né à Concordia dans

District A rough

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. le Frioul; il fut premierement évêque de Trevise, puis transféré à Padouë en 1359. & l'année suivante à Ra- An. 1378. venne, par Urbain V. Urbain VI. le fit cardinal prêtre du titre de fainte Praxede. Le huitième fut Galiot de Tarlat de Pietra mala, natif d'Arezzo, protonotaire 1369. apostolique. Urbain VI. le fit cardinal diacre du titre de fainte Agathe.

Cependant le roi de France Charles V. fut informé de ce qui s'étoit passé à l'élection du pape Urbain, & connu en France, après quelques autres avis , il reçut vers la mi-Août Duboulaip. 523. deux envoyés de la part des cardinaux; sçavoir, l'évêque de Famagouste & Nicolas de S. Saturnin, maître du facré palais, chargés d'informer le roi de la violence exercée à Rome où ils étoient présens lors de l'élection. Ils portoient des lettres de créance des cardinaux, en p. 480. vertu desquelles ils prierent instamment le roi de leur adhérer contre l'archevêque de Bary, & de se déclarer fur ce sujet. Le roi voulant procéder mûrement en cette affaire, convoqua grand nombre de prélats & de sçavans de son royaume pour le huitiéme de Septembre. Ils'y trouva six archevêques, trente évêques, plusieurs abbés & quantité de docteurs en théologie & en droit. Le roi fit exposer devant eux ce qu'il avoit appris sur ce fujet tant par les envoyés des cardinaux, que par d'autres, & demanda confeil à l'assemblée. Après un long examen, la plus grande & la plus saine partie étoient d'avis que le parti des cardinaux étoit le plus juste; mais parce que le roi n'avoit pas encore reçu les procédures qu'ils avoient promis de lui envoyer; & afin qu'il ne parût pas trop le presser dans une si grande affaire, on lui conseilla de différer encore à se déterminer : ce que le roi déclara publiquement aux envoyés par la bouche,

de Jean le Fevre, abbé de S. Vaast d'Arras, & docteur en decret, depuis évêque de Chartres.

An. 1378.

Vers le mois d'Octobre revint un sécretaire du roi qu'il avoit envoyé aux cardinaux, apportant trois lettres patentes scellées de leurs sceaux, que le roi permit de publier comme ils le demandoient, mais il différa encore de se déclarer. Enfin vers le mois de Novembre le roi reçut nouvelle certaine de l'élection du cardinal de Geneve, à laquelle les six cardinaux d'Avignon avoient consenti. Le nouveau pape Clement écrivit au roi de sa main sur sa promotion, dont les cardinaux rendirent aussi témoignage par leurs lettres, & leurs envoyés qui étoient encore à Paris, presserent le roi de se déclarer. Alors le roi fit assembler au bois de Vincennes les prélats & les clercs, son conseil & d'autres nobles qui se trouvoient à Paris. Le roi les prit à serment chacun en particulier, qu'ils lui donneroient conseil sans favoriser personne; & ils lui conseillerent tous de se déclarer, sans différer davantage, pour le pape Clement, dont ils trouvoient la promotion canonique; au lieu que la nomination d'Urbain étant un effet de la violence, ne lui avoit acquis aucun droit-Le roi se détermina donc le treiziéme de Novembre à reconnoître Clement pour pape.

Conc. so. xt. f.

Mais avant que le pape Urbain pût avoir connoiffance de cette refolution, c'est-à-dire, le vingr-uniéme du même mois il écrivit à l'université de Paris, dont il connoissos que une lettre, où après l'avoir comblée de lotianges, il l'exhorte & la conjure de soutenir, comme ils sont déja, la justice de sa cause notoire à tout le monde, contre ceux qui veulent introduise un schisson de se source de la cause un se source de se cause un se source de se contre ceux qui veulent introduise un schisson de se source ceux qui veulent introLIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME.

En même temps Urbain adressa à l'archevêque de Cologne & à ses suffragans une bulle, où il dit en substance: Robert, cardinal de Geneve, Jean, cardinal d'Amiens, Gerard de Marmoutier & Pierre de saint contre Clement. Eustache s'efforçoient de déchirer l'église, & d'entraî-Rain. 1358.105. ner les autres avec eux dans le précipice; ce qui nous a obligés de nous élever & de procéder contr'eux; car ils ont fait des conspirations contre nous, ils se sont emparés de notre ville d'Anagny, du château S. Ange dans Rome, & de plusieurs autres places de l'église Romaine, & ont assemblé une grande multitude de gens de guerre Bretons & Gascons, qui ont commis plusieurs meurtres, pillages & sacrileges. Espérant donc les faire rentrer en eux mêmes, nous les avons fait avertir plusieurs fois par trois cardinaux, par plusieurs autres personnes d'autorité & même par nos lettres; mais ils n'ont pas laissé d'écrire contre nous des libelles diffamatoires, & les envoyer à plusieurs prélats & à plusieurs princes, foutenant que nous ne fommes pas vrai pape : quoique eux-mêmes nous ayent élu, intronisé, couronné, & traité avec nous comme tel pendant plusieurs mois, affiftant avec nous aux messes solemnelles & aux consistoires, recevant de nous les sacremens, & des bénéfices pour eux & pour d'autres.

Enfin étant à Fondy avec quelques autres qu'ils ont séduits, ils ont élu antipape Robert de Geneve, qui ne craint point de se dire pape. De plus, Pierre archevêque d'Arles & notre camérier, s'est retiré furtivement de Rome où il étoit avec nous, emportant plusieurs joyaux & autres meubles précieux de notre chambre, & est allé à Anagny se joindre aux quatre cardinaux fusdits. Le pape nomme ensuite plusieurs prélats com-Tome XX.

plices de la même conjuration, entr'autres Jacques, patriarche de Constantinople, & Nicolas, archevêque de Cosence. Il nomme aussi Honorat, comte de Fondy, Antoine, comte de Caserte, & quelques autres seigneurs laïques, qu'il accuse de l'avoir chargé de ca lomnies, & s'être attachés à l'antipape. Il les comprend tous fous une condamnation, les déclarant excommuniés comme coupables d'hérésic, de schisme, de lezemajesté, & d'apostasie. Il les déclare déposés du cardinalat, & de toute dignité spirituelle & temporelle, avec toutes les clauses des censures les plus rigoureuses, suivant le stile du temps. Cette bulle sut premierement publiée à Rome le fixiéme de Novembre 1378. mais elle contenoit un délai jusques au pénultiéme ou vingtneuviéme du même mois : auquel jour n'ayant point comparu, comme on ne devoit pas s'y attendre, il furent déclarés contumaces, & les censures confirmées

& réaggravées.

Alb. Argent. in

Vita p. 190.

Le même jour vingt-neuviéme de Novembre & veille Mort de Char-les IV. Vencessas de la saint André, mourut l'empereur Charles IV. & il fut enterré à Prague dans l'église de saint Vencessas : il étoit âgé de soixante & trois ans, & en avoit régné trente-deux. Il laissa deux fils , Vencessas qui lui succeda au royaume de Boheme & au titre de roi des Romains, & Sigifmond qui fut depuis empereur. Venceslas demeura attaché au pape Urbain, comme avoit été son pere.

Cependant le pape Clement peu de temps après sa promotion, voulant en montrer la justice & soutenir son parti, envoya aux rois de la Chrétienté des légats & des nonces : sçavoir, au roi de France Jean de Cros, cardinal, évêque de Palestrine; à l'empereur, & à

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. PAllemagne & à la Boheme, Guillaume d'Aigrefeuille, ausli cardinal; au roi d'Angleterre, en Brabant, en An. 1378. Flandre & au reste des Pays-bas, le cardinal Gui de Malefec; en Espagne, le cardinal Pierre de Lune.

Pour suppléer à leur absence, & avoir toujours un nombre suffisant de cardinaux auprès de lui, il en créa Clemere. fix nouveaux le vendredi des Quatre-temps, dix-huitiéme de Décembre, étant encore à Fondy: Sçavoir, Jacques de Itro, né en Campanie, qui fut premierement évêque d'Isclane au royaume de Naples, puis de Marturace en Calabre en 1359, puis archevêque d'Otrante en 1363. En 1376. le pape Gregoire XI. le fit patriarche titulaire de Constantinople, lui laissant en commende l'archevêché d'Otrante, & pour vicaire à

Constantinople, il eut Antoine l'Arbalistrier, frere Mineur, erchevêque d'Athenes. Le second cardinal p. 1252. fut Pierre Ameil, Auvergnac, moine Bénédictin, & alors archevêque d'Embrun, dont le nom lui demeura, quoique son titre fut sainte Marie Trastevere. Le troisiéme sur Nicolas de Brancas, Napolitain, & parent du pape Urbain par sa mere. Il sut premierement chanoine de Naples, docteur en droit civil, & auditeur des causes du palais apostolique. Urbain V. lui donna • en 1347. l'archevêché de Bary, d'où il fut transféré à celui de Cosence, environ dix ans après. Il étoit du conseil de la reine Jeanne de Naples, qui l'envoya à Rome saluer de sa part le nouveau pape Urbain; mais nonobstant la parenté, il le quitta pour s'attacher à

Clement: on le nommoit le cardinal de Cosence. Le quatrieme fut Pierre de la Barriere, natif du diocèse de Rhodès, qui fut fait depuis évêque d'Autun en 1377. Urbain VI. lui offrit le chapeau de cardinal,

mais il le refusa, persuadé que l'élection de ce pape n'éroit pas canonique. Il étoit docteur en droit, se avoit grande réputation pour sa capacité. Son titre sur faint l'ierre & saint Marcellin, mais il étoit à Paris, &

avoit grande réputation pour fa capacité. Son titre fut faint Pierre & faint Marcellin, mais il étoit à Paris, & y reçut son chapeau en présence du roi, le quatrième de May de l'année suivante. Le cinquiétne cardinal sut Nicolas de saint Saturnin, frere Prêcheur, dont il a été parlé : son titre sur faint Martin-aux-monts. Le sixième sur Léonard de Gisson, Italien, général de Pordre des freres Mineurs, qui avoit aussi résusé le chapeau offert par Urbain VI. Ét voilà les six cardinaux promus par

Clement VII. au mois de Décembre 1378.

Au commencement de l'année suivante le pape Ur-

Evêque de Corloue pris par les Clementins.

les bain écrivit aux trois cardinaux Italiens, Pierre Corsini, évêque de Porto, Simon de Milan & Jacques des Urfins, essayant de les ramener à lui, car ils sen étoient seulement séparés sans se joindre à Clement. Ils répondirent: Très-saint pere, nous avons reçu votre settre que nous a présente Rainald des Ursins, & nous avons oui ce qu'il nous a exposé conjointement avec l'évêque de Bresse: nous leur avons expliqué notre pensée touchant la tenue d'un concile pour faire cesser le schisme, · & pacifier l'églife; & nous vous prions d'ajoûter foi à ce que vous diront sur ce sujet nos trois auditeurs. Ecrit à Taglia-cozzo le dix-septiéme de Janvier. L'intention de ces cardinaux étoit de reconnoître pour pape celui que le concile auroit approuvé, comme il paroît par la déclaration du cardinal des Ursins faite le treizième d'Août de la même année dans laquelle il mourut. Mais les Clementins refuserent le concile, & cette tentative n'eut aucun effet pour lors.

Le pape Urbain avoit envoyé à Pierre, roi d'Arra-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. gon , l'évêque de Cordouë Menendo Cordula , qui fut

pris en chemin par les Clementins. Urbain s'en plaignit An. 1379. au roi par une lettre du vingt-septiéme de Janvier 1379. où il dit en substance : L'évêque de Cordoue est parti depuis peu de la cour de Rome chargé de nos lettres, où nous implorions votre secours pour remédier aux maux de l'église, & à ceux qui nous pressent en particulier. Ce prélat étant monté sur une barque au port de Rome, a rencontré le cardinal de Lune avec ses compagnons envoyés par l'antipape, qui l'ayant pris, lui ont arraché nos lettres & les ont déchirées en petits morceaux, sans respect pour vous à qui elles étoient adressées : & Payant lié lui-même & garotté, Pont mis fur les galeres du pirate Pierre Bernard de Catalogne, & envoyé à Fondy, où réside l'antechrist, & il y est détenu dans une rude prison. Le pape prie le roi de faire délivrer ce prélat, puis il ajoûte.

Or afin que vous soyez fortement convaincu de notre bon droit, nous vous envoyons par Pierre Martin, notre sergent d'armes, les copies des lettres de l'empereur Charles qui vient de mourir, & du roi Vencellas son fils, & le traité de Jean de Lignano, excellent docteur de Boulogne. Enfin il prie le roi de ne point permettre l'entrée dans ses états au cardinal Pierre de Lune, envoyé par l'antipape, mais de lui en fermer tous les passages; & si par hazard il y entre, l'arrêter & le retenir sous bonne garde. Il ne paroît pas que le roi d'Arragon ait déféré à cette lettre du pape, & l'évêque de 1281. 1462. Cordouë demeura prisonnier à Fondy, jusqu'au mois de Novembre qu'il trouva moyen de le sauver. Les Urbanistes le regarderent comme un martyr, à cause de cette prison, & il étoit en grande réputation de science

Vita to. 1. f.

310 HISTOIRE ÉCCLESIASTIQUE. - & de vertu. Ce fut le pape Urbain qui le fira d'entre

An. 1379. les freres Mineurs, pour le faire évêque de Cordouë.

Henry, roi de Castille, ayant appris l'election du pape Urbain, la division des cardinaux & leur déclaration contre lui, puis l'élection de Clement, demeura en suspens & embarrassé sur le parti qu'il devoit prendre, voyant de grands docteurs partagés sur ce sujet: enfin il résolut de demeurer indifférent, afin de pouvoir s'informer plus librement de la vérité du fait. En cet état il mourut le dimanche vingt-neuvième de May 1379. âgé de quarante-six ans ; & en mourant il relib. commanda à Jean son fils & son successeur, de ne pasfacilement prendre parti dans le schisme de l'église. Le roi Jean fut couronné à Burgos, où il tint à cette occasion une cour ou assemblée solemnelle, composée des . évêques, des nobles, & de grand nombre de docteurs en droit canon & en droit civil. L'affaire du schisme y fut traitée, & après qu'on l'eut discutée exactement,. le roi résolut de demeurer dans la neutralité que son pere avoit embrassée: mais afin de se pouvoir déterminer, il envoya des ambassadeurs à Rome & à Avignon vers les deux élus, pour lui apporter des informarions de la vérité du fait, pendant que la mémoire

LXI. Cependant le pape Clement quitte Fondy, & vint Cement à Avi- avec la cour à Sperlonga, petite ville du diocéfe de Mater. 1-96. Gaëte, d'où peu après avec quelques cardinaux il vint de la vince de la vince

en étoit récente.

à Naples, & y fut reçu honorablement par la reine Jeanne. Elle avoit d'abord témoigné une extrême joye de l'élection du pape Urbain né lon fujet, & lui avoit envoyé quarante mille ducats, & d'autres grands pré-

Th. Num. c. o. sens : mais ayant appris l'élection de Clement, elle

tourna de son côté, & ordonna de le reconnoître pour pape dans tous ses états, par ses lettres patentes du An. 1379. vingtiéme de Novembre 1378. ce que la plûpart des Napolitains trouverent fort mauvais, & demeurerent attachés à Urbain leur compatriote. C'est pourquoi 494, 1268 quand Clement vint à Naples, il y fut si mal reçu du peuple, qu'il fut obligé d'entrer avec ses cardinaux au château de l'Oeuf où étoit la reine, & ne s'y trouva pas même en sûreté, sçachant qu'Urbain travailloit à le faire prendre. En esset dans le même temps, c'est-àdire , le dix-huitiéme de May le pape Urbain publia une bulle, portant ordre de prêcher la croifade dans le royaume de Naples, avec l'indulgence du voyage de la Terre-fainte contre Clement & ses adhérans, ce qui toutefois n'eut pas grand effet.

Clement résolut donc de revenir deçà les monts, où Rain. n. 28. il auroit la protection du Roi de France & des autres princes de son obédience; & ayant rencontré fortuitement des galeres & d'autres bâtimens, il s'embarqua au mois de May 1379. avec ses cardinaux, excepté deux, Jacques de Itro & Leonard de Giffon, qu'il laissa en Italie pour soutenir ses intérêts. Après une assez péril- P-495leuse navigation, le pape Clement arriva à Marseille le dixième de Juin, & y étoit encore le vingt-cinq: puis il vint à Avignon, & y fut reçu avec grande folemnité & grande joye de tout le monde, particulierement des cinq cardinaux qui y étoient restés depuis le départ p. 957du pape Gregoire; car le fixieme, sçavoir, Gilles Aiscelin, étoit mort le cinquieme Décembre de l'année précédente. Ces six cardinaux avoient déja résolu de

reconnoître Clement. Quelque temps après son arrivée à Avignon, il écri-

 vit à l'université de Paris qui venoit de se déclarer pour lui, ce qui s'étoit ainsi passé. Le vingtième de May le Duboulai p. 566. roi Charles V. étant à Vincennes, écrivit à l'université

P. 573.

p. 778.

de déclarer que Clement VII. étoit le vrai pape, fui-

vant les délibérations précédentes. L'université après plusieurs assemblées sur ce sujet, envoya le recteur accompagné de députés le lundi pénultiéme du même mois, qui vinrent au donjon de Vincennes en présence du roi & des quatre cardinaux de Limoges, d'Aigrefeuille, de Poitiers & d'Autun, du duc d'Anjou, frere du roi, de Charles, fils aîné du roi de Navarre, du comte de Harcourt, & de plusieurs autres seigneurs & chevaliers. Il y avoit aussi quatre évêques; sçavoir, de Laon, de Paris, de Beauvais & de Sarlat. Simon Freron, professeur en théologie, portant la parole au nom de toute l'université, déclara qu'elle adhéroit à Clement VII. comme au vrai pape. Toutefois des quatre nations qui composent la faculté des arts, il y en eut

deux qui demeurerent dans la neutralité; sçavoir, celles de Picardie & d'Angleterre, les deux autres France & Normandie, se conformerent aux trois facultés supérieures, de théologie, de droit canon & de médecine. Le pape Clement ayant donc reçu cette déclaration, écrivit à l'université pour les remercier, & l'exhorter à demeurer ferme dans son obédience, s'opposant vi-

goureusement aux entreprises d'Urbain. La lettre est

du vingt-sixiéme de Juillet. Depuis que le pape Clement fut à Avignon, le roi Charles V. Paida puissamment, & envoya des ambassadeurs presqu'à tous les princes & les états qui tenoient pour Urbain, les exhortant à ne se point laisser prévenir & écouter patiemment ce qu'on leur proposeroit pour

Clement:

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-SEPTIEME. Clement: mais la plûpart refuserent non-seulement de donner audience aux envoyés de Clement; mais de les AN. 1379. laisser entrer fur leurs terres. Clement crut donc qu'il falloit employer la force, & envoya à ceux qui tenoient son parti en Italie, des troupes & de l'argent autant qu'il put. Il ne manqua pas d'employer aussi les armes spirituelles, & comme Urbain avoit fait des procédures & publié des bulles contre lui , il en publia contre Urbain. Aussi leur étoit-il également facile d'écrire, de

fulminer, & se charger réciproquement d'injures & de

malédictions.

Mais ce procédé ne fit qu'échauster le schissne, & LXII.
attirer une infinité de maux. Plusieurs prélats, prêtres, fehine. & autres cleres de l'obédience d'Urbain, passant par Th. Niem. c. 19. mer ou par terre, furent pris par les Clementins, maltraités, noyés, brûlés ou tués cruellement de quelque autre maniere. On prit de force, & on ruina plusieurs villes, châteaux & village dans le royaume de Naples, & les terres de l'état ecclésiastique : plusieurs églises & monasteres furent détruits, on aliéna beaucoup de leurs droits, sans compter les meurtres, les pillages, & les autres crimes.

Les Clementins n'étoient pas mieux traités de la part d'Urbain. Il les perfécuta si cruellement en leurs personnes & en leurs biens, qu'ils furent obligés de recourir à Clement, & le supplier de pourvoir à leur subsistance, à quoi il ne put satisfaire entierement, à cause du peu d'étendue de son obédience, outre qu'il ne pouvoit fournir à plusieurs autres dépenses. Ainsi grand nombre de ces Clementins qui avoient été riches & personnes considérables, furent réduits à finir leur vie dans la pauvreté & la misere. Leur exemple en effraya

Tome XX.

quantité d'autres, qui pour se conserver dans leur premier état, aimerent mieux reconnoître Urbain, & recevoir de lui des biens & des honneurs, quoiqu'ils cruf-. fent que Clement étoit le vrai pape. D'autres chercherent à se procurer de part & d'autre des prélatures & des bénéfices, & s'attacherent enfin à celui qui leur donna le plus, sans examiner s'il en avoit le pouvoir. Enfin plusieurs vendirent à prix d'argent leur obédience, afin d'obtenir des bénéfices pour eux ou pour d'autres; ce qui produisit des promotions de personnes indignes, & les mêmes maux régnoient dans les deux obédiences.

Celle d'Urbain comprenoit la plus grande partie de PItalie, l'Allemagne où le roi Vencessas le reconnut expressement, son royaume de Boheme, l'Angleterre & la plûpart des Pays-bas. Louis, roi de Hongrie, le reconnoissoit aussi, & pour se l'attacher davantage, Urbain fit cette année 1379. deux cardinaux Hongrois; sçavoir, Demetrius, archevêque de Strigonie, du titre des quatre Couronnés; & Valentin, évêque de Cinqéglises, du titre de sainte Susane. Urbain sit aussi un cardinal Bohemien en faveur de Venceslas, qui fut Oczki, évêque d'Olmuts, du titre des douze Apôtres.

Après que le pape Urbain eut rendu la paix à Flo-

936. n. 336.

Fin de sainte Ca-rence & qu'elle y fut publice, sainte Catherine de Sienne qui y étoit se retira, & revint à son couvent, où elle s'occupoit à faire écrire ses révélations, c'est-àdire, ce qu'elle disoit lorsqu'elle étoit en extase, & sans usage des sens: elle dictoit en Italien, & on l'écrivoit en Latin. Alors le pape Urbain qui l'avoit connuë lorsqu'il étoit à Avignon, & en avoit conçu une haute estime, écrivit à Raimond de Capouë qu'il sçavoit être son confesseur, de lui mander qu'elle vînt trouver le

LIVRE QUATRE-VING T-DIX-SEPTIEME. pape, ce qu'il fit aussi-tôt. Elle répondit : Mon pere, plusieurs personnes, même d'entre nos sœurs, sont An. 1379. scandalisees de mes fréquens voyages, quoique je ne croye pas qu'il y ait de ma faute : c'est pourquoi si le pape veut absolument que je me rende près de lui, faites en sorte que sa volonté paroisse par écrit. Le pape

donna l'obédience, & Catherine vint à Rome. Le pape eut grande joye de la voir, & voulut qu'elle fît une exhortation devant les cardinaux, principalement à cause du schisme qui commençoir à se former. Elle le fit, excitant les cardinaux à la constance, & le pape en fut si content, que relevant le courage de cette fille, il en prit occasion de faire honte aux cardinaux de leur foiblesse. Quelques jours après qu'il l'eut congédiée, il lui vint dans l'esprit de l'envoyer à la reine Jeanne de Naples, ouvertement révoltée contre lui; & il voulut joindre à Catherine de Sienne une autre Catherine qui se trouvoit alors à Rome; sçavoir, la fille de fainte Brigide de Suede : mais le pere Raimond ne fut pas de cet avis, craignant d'exposer ces saintes filles à quelque insulte qui nuisst au moins à leur réputation. Sur quoi Catherine de Sienne dit : Si fainte Agnès & sainte Marguerite avoient ainsi pensé, elles n'auroient jamais gagné la couronne du martyre. Toutefois le pape rompit ce voyage, suivant l'avis du P. Raimond; & il destina ce religieux à aller en France pour détacher le roi Charles de l'obédience de Clement.

Cependant fainte Catherine de Sienne écrivoit de tous côtés en faveur du pape Urbain. Dès le commen- Rain. 1380. n. cement du schissme elle écrivit aux trois cardinaux Ita- 55 Epig. 31. liens qui avoient eu part à l'élection de Clement, les traitant de membres séparés du chef, & de démons

An. 1379. incarnés. Elle traite de même tous ceux qui avoient élu Clement dans une lettre à la reine Jeanne, & éans une Epig. 96. Rain. 1379. a autre écrite au roi de France le fixiéme de May 1379. Enfin elle écrivit l'année fuivante à Charles de la Paix y pour l'exciter à la guerre contre les schismatiques; ce

qui ne paroît pas digne d'une Sainte.

Ball, p. 940. n. Depuis le départ de fon confesseur, elle demeura à 844 Rome, où l'on attribua à ses prieres deux avantages que le pape Urbain remporta sur les Clementins en un même jour, qui sur le trentième d'Avril 1379. Le

Th. Nieme. 20. premier de ces avantages fut la prise du château saint Ange sur les François qui s'y maintenoient, quoiqu'asfiéges depuis près d'un an; & sa réduction donna au pape Urbain la liberté d'aller loger, à saint Pierre, comme il fit. L'autre avantage sur la victoire du comte Alberic de Barbiane sur les Gascons & les Bretons qui tenoient la campagne pour le parti de Clement. Sainte Catherine de Sienne vécut encore une année, & mourut à Rome le vingt-neuviéme d'Avril 1380. âgée seulement de trente-trois ans, mais consumée d'infirmités & de douleurs causses par ses jednes, ses veilles, & sea autres austérités, outre l'application d'esprit continuelle, & s'affliction dont elle étoit pénétrée du triste état de l'église. Elle sur canonisée quatre-vingt ans après sa mort, par le pape Pie II. en 1461.

## LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME.

Urbain VI.appelle Charles de bain VI. qu'elle avoit reconnu d'abord, & embrasse le parti de Clement VII, Urbain ne manqua pas de

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HULTLEME. procéder contr'elle, & porta une sentence, par laquelle il la déclara schismatique, hérétique, & criminelle de An. 1380. leze-majesté, pour avoir conspiré contre lui : en punition de quoi il la déposa, & priva de toutes les dignités, honneurs, royaumes, terres & fiefs qu'elle tenoit de l'église, de l'empire ou d'autres seigneurs, déclarant tous ses biens confisqués, & tous ses vassaux absous du serment de sidélité; désendant à qui que ce sût de lui obeir, sous peine d'excommunication contre les perfonnes, & d'interdit contre les communautés. C'est te qu'Urbain témoigne lui-même dans une lettre écrite à la ville de Sora le vingt-uniéme d'Avril 1380.

Le pape Urbain fulmina aussi des censures contre Parchevêque de Naples, fécretaire de la reine, c'étoit Bernard ou Bertrand, natif de Cahors, qu'Urbain V. pourvut de ce siége en 1368. Comme François & attaché à la reine, il reconnut le pape Clement à Fondy, lors de son élection; & c'est pourquoi Urbain VI. Pex-200. communia, le déposa de l'archevêché, & lui donna pour successeur Louis Bozut, noble Napolitain, ami de Charles de la Paix. Bernard se retira en France, & mourut, comme l'on croit, en 1389.

Pour venir à l'exécution de la sentence contre la reine Th. Niem. lib. 1. Jeanne, le pape Urbain envoya à Louis, roi de Hon-" 21. grie, Martin de Tarente, son camérier, l'exhortant à lui envoyer Charles, duc de Duras, son parent, surnommé de la Paix, avec un corps de troupes convenable, parce qu'il vouloit lui donner le royaume de Sicile, c'est-à-dire, de Naples, & lui aider à s'en mettre en possession. Charles avoit répugnance à accepter cette offre, parce qu'il étoit proche parent de la reine Jeanne, dont il avoit même épousé la niéce Marguerite ; mais

An. 1380 le roi Louis craignant qu'après sa mort, Charles ne précendit au royaume de Hongrie, au préjudice de les filles, lui persuada d'accepter l'offre du pape, & l'envoya en Italie avec une armée suffissance.

Mais Charles manquoit d'argent pour subvenir aux frais de l'entreprise: c'est pourquoi le pape Urbain sur réduit à vendre à plusseurs citoyens Romains une grande partie des domaines & des droits des églises & des monasteres de Rome; & le prix de ces aliénations alla à plus de quatre-vingt mille storins. Ensin il en vint jusqu'à vendre les calices d'or & d'argent, les croix, les images des Saints, & les autres meubles précieux des églises, ou les sondre, pour les convertir en monnoye. On trouve encore une commission donnée par Urbain

églites, ou les fondre, pour les convertir en monnoye. On trouve encore une commiffion donnée par Urbain à deux cardinaux, pour engager ou aliéner à temps ou à perpétuité, les biens-meubles ou immeubles des églifes, même malgré les prélats & les autres titulaires debénéfices, jusqu'à la fomme que les commissaires jugeroient à propos. La commission est du trentième de May 1380.

La reine Jeanne cherchant à se soutenir contre Char-

Louis duc d'Anjou adopté par la reine Jeanne. Hift. de f Juven. des Urf. p. 542. Vita PP. p. 501.

Rain. n. 8.

les de la Paix, jetta les yeux sur Loüis, duc d'Anjou, frere du roi de France, & l'adopta pour son fils; car elle n'avoit point d'enfans, quoiqu'elle en stût à son quatrième mari. Cette adoption le sit par lettres pateintes datées du château de l'Ocus près de Naples, le vingtneuvième de Juin 1;80. Il est dit qu'elle est faite du consentement & de l'autorité du pape Clement, & qu'après le décès de la reine Jeanne, Loüis lui succédera au royaume de Naples, au comté de Provence, & en toutes ses terres, & sa possérité après lui. Le pape Clement consisma cette donation, de la reine pressa les

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. duc d'Anjou de venir incessamment à son secours avant Parrivée de Charles de la Paix: mais la mort du roi de An. 1380. France arrivée deux mois après, retarda la poursuite

de cementreprise.

Le roi Charles V. furnommé le Sage, mourut le feiziéme de Septembre 1380, en la quarante-troifiéme v. Chrels v1. année, après en avoir régné feize. Il mourut très-chré- de France. Der Upfan, p. 1. tiennement, & on garde à Rome une preuve de la delicatesse de sa conscience. C'est un acte public pardevant notaires, daté de cette année seconde du pontificat de Clement VII. & du jour même de la mort du roi, où il dit en substance : Je me suis déterminé au parti du pape Clement sur les écrits des cardinaux, ausquels appartient l'élection du pape, & qui ont témoigne en leur conscience qu'ils ont ésu celui-ci canoniquement. J'ai suivi aussi l'avis de mon conseil, & de plusieurs prélats & sçavans hommes de mon royaume, qui en ont mûrement délibéré. Mais parce que quelqu'un pourroit prétendre que les cardinaux auroient agi par passion, & se se service trompés; je déclare que je n'ai pris le parti du pape Clement par aucune inclination de parente, ni autre motif humain, mais croyant bien faire, & par les raisons susdites. En cas toutefois qu'on prétendit que je me fusse trompé en quelque chose, je proteste que je veux m'en tenir à la décision de l'église universelle. foit dans un concile général ou autrement, pour n'a-

voir rien à me reprocher devant Dieu. Le roi Charles V. laissa deux fils & trois freres. Le Uf p 531. fils aîné fut Charles VI. qui succéda à la couronne, n'ayant pas encore douze ans : le second fut Louis, duc d'Orléans, âgé seulement alors de neuf ans. Leurs trois oncles étoient Louis duc d'Anjou, appellé au royaume

de Naples, Jean duc de Berry, & Philippes duc de Bourgogne. Le duc d'Anjou, comme l'aîné, eut la Labbe Mess. eur. principale autorité pendant le bas âge du roi son neveu, qu'il fit sacrer à Reims le dimanche, quatriémede Novembre 1380. & le duc se prévalut de son pouvoir pour amasser de grandes sommes d'argent, qui servirent à

son entreprise de Naples.

Cependant les ambassadeurs que le roi Jean de Cas-Jean roi de Cas-Jean roi de Cal-tille, reconnoît tille avoit envoyés à Rome & à Avignon, s'acquitte-Vita PP. p. 1285: rent de leur commission, & les deux papes lui envoye-Id p. 490. 495 rent chacun de leur côté. Le cardinal Pierre de Lune Rain. 1380. n. étoit en Espagne comme légat de Clement, dès le com-

mencement de son pontificat. Quant au pape Urbain, il y envoya cette année le premier de May François d'Urbin, évêque de Faënza, avec pouvoir d'informer

des faits concernant la validité de son élection. Pour entendre tous ces envoyés, le roi tint une grande afsemblée à Medina-del-campo, au diocèse de Salamanque, où la cause des deux papes fut examinée à loisir.

Le vendredi vingt-troisiéme de Novembre 1380. le cardinal Pierre de Lune fit un long discours en Espagnol, qui étoit sa langue maternelle, où il soûtint que Pelection d'Urbain étoit nulle, comme ayant été faite par violence, & conjura le roi de maintenir la juste cause Marren Thefaur. de Clement. Le dimanche suivant l'évêque de Faënza so. 2. p. 1085. Sup. liv. xcvit. fit pour Urbain un discours que nous avons, & où il # 49. 50. p. 1088. dit entr'autres choses: Les cardinaux disent qu'ils élu-

rent l'archevêque de Bary par la crainte de la mort : pourquoi différerent-ils de publier l'élection ? craignoient-ils de se délivrer trop tôt de péril? Et ensuite : Les quatre cardinaux qui étoient sortis de Rome, & ·les six qui s'étoient enfermés au château saint Ange,

revincent

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. revinrent volontairement, puisqu'on ne les y pouvoit An. 1380. forcer: par conséquent l'intronisation d'Urbain, son couronnement & tout ce qui s'est ensuivi, a été libre. Et encore : Les Romains n'ont jamais fait de mal aux f. 1095. cardinaux, ni au moindre de leurs domestiques, ils les ont traités avec respect. L'évêque conclut en priant le

Le lundi vingt-sixiéme de Novembre, parut Rodri-

roi de se déclarer incessamment pour Urbain.

gue Bernard, que le roi avoit envoyé à Rome & à Avignon avec Fernand d'Illescas, son confesseur, de l'ordre des freres Mineurs. Rodrigue présenta une bulle du pape Urbain qu'il avoit reçuë à Rome, & dans laquelle étoit enfermé le Cas ou Factum d'Urbain, c'est-à-dire, le récit des faits, par lesquels il prétendoit montrer que son élection étoit canonique. A cette séance assissoient le roi , deux archevêques , Pierre de Tolede & Pierre de Sevile, quatre évêques, Jean de Siguença, Alfonse d'Avila, Jean de Jaën, & Fernand de Leon. Nous Rain. 1378. to avons ce Factum du pape Urbain assez conforme au 73. récit que j'ai fait de son élection ; & c'est la premiere fois que j'ai trouvé le mot de Factum employé en ce

fens. Le lendemain Pierre de Lune apporta un cahier, Duboulai p. 408. contenant le cas ou Factum des cardinaux Clementins, dressé en forme d'acte public, le second jour d'Août. Le quatriéme de Décembre 1380. Rodrigue Bernard fit au roi sa relation de ce qu'il avoit fait à Ron.e & à Avignon avec frere Fernand, confesseur du roi; puis Rodrigue donna au roi par écrit les dépositions & les noms des témoins que lui & les autres ambassadeurs du roi avoient ouis, après leur avoir fait prêter serment

tant à Avignon qu'à Rome, entre lesquels étoient plu-Tome XX.

An. 1380 fieurs cardinaux & plusieurs évêques. Le sixiéme de Décembre, jour de laint Nicolas, le roi après avoir où la messe, fit lire le serment que devoient prêter ceux qui soutenoient le parti de chacun des deux papes, & le serment des commissaires établis par le roi pour sexa-

Viu p. 1287, men de la cause. Le dixième du même mois il nomma ceux qui devoient recevoir les dépositions des témoins sur les articles proposés de part & d'autre; & ils y travaillerent depuis le vingt-huitiéme de Décembre, jus-

ques au commencement de May 1381.

Après que l'on eut fait & rapporté ces informations, & examiné toutes les piéces produites de part & d'autre, le roi de Caffille fe transporta à Salamanque avec toute sa cour & sa fuite, & le dimanche dix-neuviéme de May il assembla le matin dans l'église cathédrale tous les prélats, les nobles & les autres qu'il avoit convoqués pour cette affaire; & après que la messe eut été célebrée, il sti lire publiquement en présence du cardinal légat & d'une grande multitude, sa déclaration, par laquelle il rejettoit Barthelemy de Prignano, comme intrus dans le saint siége, & reconnosission pape Clement VII. comme élu canoniquement, & véritable vicaire de

J.C.

p. 1292.

Rain. n. 30.

Id. n. 33.

La déclaration du roi de Cassille sur faite à ces conditions. Le pape ne conserva les évêchés & les autres bénésices du royaume, qu'à des Cassillans naturels. Il promettra par bulle de ne se jamais réserver les revenus des bénésices, ou les biens des prélats mourans. Il conservera les provisions d'évêchés ou d'autres bénésices données par Urbain. Il révoquera les graces expectatives & les censures portées depuis son élection, jusqu'à la déclaration du roi. Il ne réservera plus de bénésices,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. & n'exigera point de décimes ou d'autres subsides pécuniaires.

Cependant Charles de la Paix arriva en Italie & vint à Rome, où le pape Urbain le reçut agréablement, & Charles de lui donna l'investiture du royaume de Sicile deçà le Fare, c'est-à dire, de Naples, comme dévolu à la disposition du saint siège: j'entens par la destitution de la reine Jeanne, dont toutefois la bulle ne parle point. Le pape donc donna ce royaume en fief à Charles de Sup. liv. 1 XXXV. la Paix, à peu près aux mêmes conditions qu'il avoit ". 35. été donné à Charles d'Anjou en 1265. La bulle est da-

tée du premier de Juin 1381. & souscrite par huit cardinaux. Et le même jour le nouveau roi Charles donna au pape une lettre, où il reconnoît cette concession, & en exprime au long toutes les conditions, dont la plus singuliere est celle-ci. Je promets de conserver à François Prignano, prince de Capouë, & à ses descendans, les donations que vous lui avez faites de la principauté de Capouë, du duché d'Amalfi, & de plusieurs autres terres qui font exprimées dans la lettre. Ce François Prignano étoit un neveu du pape, jeune homme sans mérite, à qui Charles de la Paix donnoit à regret ces terres qui faisoient une grande partie de son royaume : mais il ne pouvoit rien refuser au pape en cette occasion.

Il marcha ensuite vers Naples, dont le peuple révolté Th. Niem. 1. contre la reine, lui ouvrit les portes le seizième de Juil-seifm. e. 23. let. La reine s'enferma au château de l'Oeuf, & peu après se rendit à composition. Otton, duc de Brunsvic, son mari, fut aussi pris dans un combat, & Charles de la Paix demeura maître du royaume. On trouva dans Naples deux cardinaux de Clement; sçavoir, Jacques

de Itro & Leonard de Giffon, avec d'autres prélats, tant évêques, qu'abbés du même parti. Ils furent arrêtés & mis en de dures prisons, où ils vécurent dans la pauvreté & la misere, ayant perdu leurs bénéfices & leurs autres biens : quelques-uns même y moururent, entr'autres, le cardinal de Itro, que les Clementins re-

garderent comme un martyr.

Le vendredi fixiéme de Décembre, le pape Urbain fit trois cardinaux , Landulfe Napolitain , nommé archevêque de Bary, cardinal diacre du titre de faint Nicolas in carcere. Pierre ou Perin Thomacelli, aussi Napolitain, protonotaire apostolique, cardinal diacre du titre de saint Georges au voile d'or, qui fut depuis pape fous le nom de Boniface IX. Le troisiéme cardinal fut Thomas des Urfins de Manupelle, Romain, protonotaire, diacre du titre de sainte Marie in Dominica.

Cette année mourut Jean Rusbroc, ce fameux con-Fin de Rusbroc. templatif, dont j'ai déja parlé, étant parvenu à la quatre-vingt-huitième année de la vie, & la soixante-quatriéme de sa prétrise. Son application continuelle à l'oraison, ne l'empêchoit pas de travailler quelquesois de ses mains avec les autres chanoines de sa communauté, pour leur donner l'exemple; & il ne dédaignoit point les travaux les plus bas, comme de porter du fumier. Il est vrai que quelquefois il étoit plus à charge au jardinier, qu'il ne le foulageoit, arrachant les bonnes herbes avec les mauvaises : mais sa présence servoit à exciter les freres au travail, pendant lequel il confervoit toujours l'union intérieure avec Dieu. Il disoit la messe tous les jours, & continua jusques à son extrême vieillesse, sinon en cas de maladie, ou d'autre empêchement notable. Il mourut le second jour de

C. 15.

c. 16.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME.

Décembre 1381. & laissa grand nombre d'écrits.

Le plus célèbre est le traité de l'ornement des nôces An. 1381. spirituelles, fondé sur ce passage de l'évangile : voici l'époux qui vient, allez au-devant de lui; ce que l'auteur applique aux différens avénemens de J. C. & aux différentes manieres, dont l'ame chrétienne va à sa ren-

contre. Voici ce que j'y trouve de remarquable. Parlant de l'obéissance, il dit qu'elle produit en l'homme le renoncement à sa propre volonté, ensorte que Dieu prend un plein pouvoir sur lui; & sa volonté est tellement unie à celle de Dieu, qu'il ne peut vouloir ni desirer autre chose. Et ensuite : Il faut se reposer uni- c. 25.

quement en Dieu & non pas en ses dons, comme la

Lib. 1. c. 14

grace, les vertus & les bonnes œuvres. Il parle ensuite d'une yvresse spirituelle qu'il décrit ainsi.

Elle arrive, quand un homme reçoit plus de goût Lib. 11. 6. 20. & de plaisir spirituel que son cœur n'en peut contenir, & produit en celui qui en est attaqué des gestes extraordinaires. Les uns chantent des cantiques de louanges, les autres pleurent de joye & répandent quantité de larmes. D'autres font tellement agités, qu'ils ne se peuvent contenir. Ils courent, ils fautent, ils dansent, ils battent des mains; d'autres témoignent par de grands cris le plaisir qu'ils sentent : quelques-uns enfin tombent en défaillance. Ceux qui se trouvent en ces états doivent en remercier Dieu, & s'humilier profondément.

L'auteur vient ensuite à la parfaite résignation à la 6.30. volonté de Dieu, & fait dire à son contemplatif : Seigneur, Je suis tout à vous; s'il peut servir à votre gloire, j'aimerois autant être plongé dans l'enfer, qu'être reçu dans le ciel. C'est assurément pousser trop loin la résignation. En parlant de la communion & des sentimens

An. 1381.

qui doivent la précéder & l'accompagner, il dit: En cet exercice l'amour fenfible, la compaffion & la confidération attentive des plaies de J. C. aidée de l'inagination peut être fi vive, que l'homme spirituel croie en sentir la douleur, non-leulement dans son œur, mais dans ses membres, de sorte que si les sligmates devoient être imprimées à quelqu'un, personne n'y seroit mieux dispose. Voilà presque une méthode pour se donner les sligmates.

s. 76.

Après avoir parlé de la rencontre de l'époux avec l'ame, & de l'union de l'esprit de l'homme avec celui de Dieu, Rusbroc rapporte les illusions des faux mistiques de son temps, & dit: Comme tous les hommes cherchent naturellement le repos, ceux qui ne font pas éclairés & touchés de Dieu, ne cherchent qu'un repos naturel, fous prétexte de contemplation. Ils demeurent assis & entierement oisifs, sans aucune occupation intérieure ou extérieure : mais ce mauvais repos produit en l'homme l'ignorance & l'aveuglement, puis la paresse par laquelle il se contente de lui-même, oubliant Dieu & toute autre chose. On ne peut trouver Dieu dans ce repos naturel, où peuvent arriver les infidéles & les plus grands pécheurs, s'ils étouffent les remords de leurs consciences, & se délivrent de toutes les images & de toute forte d'action. Au contraire cette mauvaile quiétude produit la complaisance en soi-même & l'orgueil, source de tous les autres vices. Ces faux spirituels n'ont aucun desir ni exercice de vertu; ils ne louent ni ne remercient Dieu, ils croyent avoir obtenu tout ce que l'église demande par son culte extérieur. Cette peinture ressemble fort aux mauvais quiétistes de notre temps.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME.

En Angleterre un prêtre nommé Jean Ball, ou Vallée, disciple de Wiclef, prêchoit depuis plus de vingt An. 1381. ans, allant de village en village, & assemblant le peu- Révolte des ple les dimanches à l'issue de la messe. Il leur tenoit paysans en Andes discours qu'il sçavoir être agréables au petit peuple, Th. Valing p. medisant des ecclessatiques & des seigneurs temporels; Frois val. 1. a. car il disoit qu'il ne falloit point donner de dîmes ni 74d'oblations, si celui qui les donne, n'est plus riche que celui qui les reçoit; ou si le paroissien est de meilleures mœurs que le curé. Selon lui, personne n'étoit propre au royaume de Dieu, s'il n'étoit né en légitime mariage. Il enseignoit plusieurs autres erreurs tirées de la doctrine de Wiclef. Les évêques l'ayant empêché de prêcher dans les églifes de leurs diocèfes, il prêcholt dans les ruës & les places publiques, ou à la campagne; & il avoit toujours un grand nombre d'auditeurs de la populace. Comme il ne cessoit point, quoiqu'il cût été excommunié, il fut mis en prison par ordre de l'archevêque de Cantorbery, mais il se vantoit qu'il en seroit tiré par vingt-mille de ses amis. L'archevêque faisoit

Un jour il prit pour texte de son sermon un proverbe Anglois, qui porte: Quand Adam labouroit & qu'Eve filoit, qui étoit le plus noble ? Sur ce fondement il prétendoit prouver que tous les hommes ont été créés égaux, & que la servitude a été introduite par l'oppression injuste des méchans contre la volonté de Dieu: car, ajoutoit-il, s'il avoit plû à Dieu de créer des serfs,

conscience de le faire mourir, ainsi après deux ou trois mois de prison il le délivroit; car il le fit arrêter plusieurs fois: mais si-tôt que Jean Vallée étoit hors de la prison de l'archevêque, il recommençoit à prêcher com-

me avant.

il auroit établi dès le commencement du monde, qui devoit être le serf & le seigneur. C'est à présent le temps où vous pouvez, si vous voulez, secouer le joug de la servitude. Soyez donc gens de cœur, & ne perdez point Poccasion: défaites-vous premierement des plus grands seigneurs du royaume, ensuite des justiciers & des autres juges, enfin de tous ceux qui peuvent nuire à la communauté: délivrez-en le pays, afin que vous puisfiez vivre en paix & en fûreté : ainfi vous serez tous égaux en liberté, en noblesse & en puissance.

Ces discours spécieux flattoient agréablement un peuple groffier, & dont les seigneurs abusoient souvent de leur pouvoir : mais au fond les maximes de ce prêtre ignorant tendoient au renversement de la société civile. Il est faux même que la servitude soit contraire à la volonté de Dieu. Sans en chercher l'origine, il est certain qu'elle est autorisée par la loi & par l'évangile. L'ancienne loi sans l'approuver expressément, la suppose légitime & établie entre les Israélites, même à l'égard Exod. xxi. 2.3. de leurs freres. L'évangile n'en dit rien, mais S. Paul

C. Deut. xv. 12. dit : Que chacun demeure en l'état où il a été appellé à Jerem. xxxiv. la foi, & ailleurs: Esclaves, obéissez à vos maîtres, mê-Epb. vt. 5. 1. Tim. vt. 1. 1. Pet. 11. 18.

... Cor. vii. 20. me fâcheux : Maîtres, ne maltraitez point vos esclaves; car il ne faut pas s'y tromper, les serviteurs dont il est parlé dans ces passages, n'étoient pas des hommes libres à gage comme les nôtres, mais des esclaves achetés à prix d'argent, ou nés dans la maifon des maîtres. Or les restes de servitude qu'on voyoit encore en Angleterre comme en France dans le quatorziéme siécle, ne confistoient guéres qu'en quelques courvées que les paysans devoient à leurs seigneurs, ou à la taille que

Valsing. p. 275. les seigneurs levoient en certains cas. Le peuple étoit si charmé

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. 329 charmé des fermons féditieux de Jean Vallée, qu'il crioit : Il sera notre archevêque & chancelier du royau- An. 1381. me, il n'y a que lui qui en soit digne : celui qui l'est aujourd'hui est un traître, ennemi des communes: il faut lui couper la tête, quelque part qu'on puisse le prendre en Angleterre.

Ce prélat si odieux au peuple étoit Simon de Sud- Goduin p. 1684 buri, ainsi nommé du lieu de sa naissance au comté de Suffolc. Son pere qui étoit noble , l'envoya dès sa jeunesse étudier en droit, ce qu'il fit en plusieurs universités de France, & devint docteur. Il fut chapelain & auditeur du pape Innocent VI. qui le fit premierement chancelier de l'église de Sarisburi, puis évêque de Londres en 1364. Enfin Gregoire XI. le transfera à l'archevêché de Cantorbery, & Simon en reçut les

bulles le sixiéme de Juin 1375.

Ce fut dans la province d'Essex que les paysans com- Valsing. p. 247. mencerent à s'attrouper, & à chaque village où ils paffoient, ils envoyoient dire que tous les habitans jeunes & vieux , eussent à les suivre armés comme ils pourroient, autrement qu'ils brûleroient & abattroient leurs maisons. En peu de temps ils assemblerent cinq mille hommes, dont quelques-uns n'avoient que des bâtons, des cognées ou des épées enrouillées. Ils étoient déja deux cens mille, quand ils arriverent près de Londres, & y entrerent en grand nombre le jour de la fête du faint Sacrement, qui étoit le treizième de Juin 1381. Le lendemain vendredi, ils entrerent même dans la tour où le roi Richard s'étoit retiré avec l'archevêque & le grand prieur des Rodiens, grand trésorier du royaume, qui étoient les deux à qui ils en vouloient le plus. S'étant fait mener où étoit l'archevêque, ils le

Froiff. 2. c. 76.

Tome XX.

trouverent dans la chapelle qui venant de dire la messe, An. 1381. faisoit son action de graces, & les attendoit bien préparé à la mort.

Cantorbery.

Ils entrerent en criant : Où est ce traître & ce voleur? Mort de Simon Il s'avança tranquillement, & leur dit: Vous êtes les bien-venus, mes enfans, je suis l'archevêque que vous cherchez, mais non pas un traître, ni un voleur. Ils le tirerent hors de la chapelle, le tenant par les bras & par le camail, & le menerent hors des portes de la tour. Là jettant un cri horrible, ils l'environnerent, tenant une infinité d'épées nuës; il pria pour eux, & se mit à genoux, tendant le cou pour recevoir le coup. Il en reçut jusqu'à huit, dont le dernier lui abattit la tête. Son corps demeura sans sépulture ce jour-là & le suivant, tant on craignoit ces furieux. Ils tuerent avec lui le grand prieur des Rodiens, Robert Hales; & ayant mis leurs têtes au bout de deux piques, ils les porterent par les ruës en dérision.

Valfing. p. 275.

Pour diffiper ces mutins, le roi leur promit ce qu'ils voulurent; mais ensuite il en fit punir plusieurs, entre autres, le prêtre Jean Vallée, qui étant pris & convaincu, fut traité comme coupable de haute trahison. c'est-à-dire, traîné, pendu, décapité, éventré, & mis en quatre quartiers le huitième de Juillet. Pour remplir la place de l'archevêque Simon ainsi malheureusement massacré, les moines de Cantorbery, du consentement du roi, élurent Guillaume de Courtenai, évêque de Londres; & le pape Urbain sans le sçavoir, lui donna vers le même temps la provision de l'archevêché.

God. p. 172. Guillaume étoit fils de Hugues de Courtenai, comte de Dévonshire, & dès sa jeunesse il s'appliqua fortement à l'étude du droit civil & canonique. Quand il

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. eut reçu les ordres, il fut chanoine dans les trois cathédrales d'Excettre, de Veli & d'Yorc, outre plusieurs An. 1381. autres bons bénéfices. En 1360. il fut sacré évêque d'Herford, & cinq ans & demi après transféré à Londres à la place de Simon Subduri. Ses bulles furent publiées à Cantorbery le neuvième de Janvier 1381. c'est-

à-dire, 1382. avant Pâques.

La même année vers la fête de saint Jean porte-La- 1X. Propositions de tine, c'est-à-dire, au commencement de May, le roi Wicles. Richard tint un parlement à Londres, dont Wiclef prit Rain. n. 29. occasion pour écrire aux seigneurs qui y étoient assemblés, & leur envoya les huit propositions suivantes, comme nécessaires au maintien du royaume. Le roi ou Prapos, t. le royaume ne doit obéir à aucun siége ou prélat, sinon autant qu'il est marqué dans l'écriture; autrement c'est quitter J. C. pour obéir à l'Ante-Christ. Il ne faut envoyer de l'argent ni à la cour de Rome, ni à celle d'Avignon, ni à aucune autre cour étrangere, si ce devoir n'est prouvé par l'écriture sainte; autrement ceux qui l'exigent, sont les loups ravissans que l'on connoît par leurs fruits. Personne ni cardinal, ni autre, ne doit 3. recevoir aucun fruit des bénéfices d'Angleterre, s'il n'y réside, ou n'est occupé utilement pour le royaume, au jugement des seigneurs; autrement il pille les pauvres fujets du royaume sans leur rien donner d'équivalent à ce qu'il en tire. Le roi doit détruire les traîtres du royaume, & défendre ses sujets contre leurs cruels ennemis, par où il entendoit ceux qui combattoient ses erreurs. Le commun peuple ne doit point être surchargé ,. de tailles, jusqu'à ce que le patrimoine des églises soit épuilé; c'est le bien des pauvres qui doit être employé pour leurs besoins, & le clergé vivra dans la perfection

Matth. VII. 16.

An. 1381 de sa premiere pauvreté. Quand un évêque ou un curé tombe manisestement dans le mépris de Dieu, le roi

non-sculement peut confisquer son temporel, mais il
y est obligé. Le roi ne doit point se servir d'un évêque

ou d'un curé pour quelque fonction féculiere; autres, ment ils font l'un & l'autre traîtres à J. C. Le roi ne doit emprisonner personne pour être demeuré long-

doit emprifonner perfonne pour être demeuré longtemps excommunie, à moins qu'on ne montre par la loi de Dieu, que ce retardement de se faire absoudre est illicite.

.83. En même temps Wiclef publia d'autres propositions condamnables, principalement contre la presence réelle en l'eucharistie; & il envoya de ses disciples répandre ces erreurs, sans que les curés pussens l'empêcher, parce qu'il étoit soutenu par le peuple, dont il flattoit s'aversion contre le clergé: d'où il arriva que l'évêque de Lincolne, son supérieur Diocésain, l'ayant interdit de la prédication & voulant le corriger, le peuple furieux intimida rellement ce prélat, qu'il n'osa rien exécuter.

x. Mais le nouvel archevêque de Cantorbery, Guillauconcilède Lon- me de Courtenai, voulant s'opposer à ces désordres,
come, to, xi, p, tint un concile à Londres où se trouverent avec lui sept
despis évéques, & pluseurs docteurs & Bacheliers en théo-

logie, tous des quatre ordres Mandians; plusieurs docteurs en droit canon & en droit civil, tous séculiers. L'archevêque les assembla premierement le dix-sep du même mois de May 1382, qui étoit le mercredi avant la Pentecôte, dans une chambre du prieuré des freres Prêcheurs: on y lut publiquement plusieurs propositions que l'on disoit être hérétiques ou erronées; & l'archevêque chargea les docteurs & les bacheliers d'en dire en conscience leur sentiment. Après en avoir déli-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. 333 béré, ils s'affemblerent au même lieu le vingt-unième du mois, & il fut déclaré que quelques-unes de ces propositions étoient hérétiques, & d'autres erronées & contraires à la décision de l'église.

An. 1382.

Les propositions qui furent jugées hérétiques étoient p. 2053. au nombre de dix; sçavoir, la substance du pain & du .. vin demeure au facrement de l'autel après la confécra- .. tion, & les accidens n'y demeurent point sans substance. J. C. n'est point en ce sacrement vraiment & réellement. Si un évêque ou un prêtre est en péché mortel, 4. il n'ordonne, ne confacre, ni ne baptise point. La s. confession extérieure est inutile à un homme suffisamment contrit. On ne trouve point dans l'évangile que c. J. C. ait ordonné la messe. Dieu doit obéir au diable. Si le pape est un imposteur & un méchant, & par con- 7séquent membre du diable, il n'a aucun pouvoir sur & les fidéles, si ce n'est peut-être qu'il l'ait reçu de l'empereur. Après Urbain VI. on ne doit point reconnoître 🥕 de pape, mais vivre comme les Grecs, chacun sous ses propres loix. Il est contraire à l'écriture sainte que les 10. eccléfiastiques ayent des possessions temporelles. J'entens des immeubles.

Les propositions qualifiées seulement d'erronées, étoient quatorze; s savoir, aucun prélat ne peut excommunie que celui qu'il sçait être excommunié de Diru; & celui qui excommunie autrement est hérétique, ou excommunié lui-même. Le prélat qui excommunie un clerc qui a appellé au roi & au conseil, est dès-lors traître à Dieu, au roi & au royaume. Ceux qui ecessent de prêcher ou d'entendre la parole de Dieu à cause de l'excommunication des hommes, sont excommuniés, & au jour du jugement ils seront réputés traître.

334 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. tres à Dieu. Un prêtre ou un diacre peut prêcher sans autorité du pape ni de l'évêque. Celui qui est en péché mortel, n'est ni seigneur temporel, ni evêque, ni pré-, lat. Les seigneurs temporels peuvent à leur discrétion, ôter les biens temporels aux eccléfiastiques pécheurs 8. d'habitude; & les peuples peuvent aussi corriger à dis-

crétion les seigneurs qui péchent. Les dîmes sont de 20. pures aumônes; & les paroissiens peuvent les retenir pour les péchés de leurs curés, ou les donner à d'autres.

à leur choix.

Les prieres appliquées particulierement à une personne par les prelats ou les religieux, ne lui profitent pas plus, si le reste est égal, que les prieres générales. 12. Celui qui entre dans une religion particuliere, devient dès-là moins propre à l'observation des commandemens de Dieu, & n'est plus de la religion chrétienne. 13. Les faints ont péché en instituant des religions parti-

24. culieres. Les religieux sont obligés à vivre du travail de leurs mains, au lieu de mandier; autrement ils sont excommuniés eux & ceux qui leur font l'aumône.

p. 2055.

Le vingtiéme Juin de la même année, l'archevêque étant au même lieu sur son siège, assisté de plusieurs docteurs, comparurent devant lui Nicolas Herford & Philippe Rapingdon, chanoine régulier, l'un & l'autre professeur en théologie, & Jean Aishton, maître ès arts. L'archevêque ordonna aux deux docteurs de répondre sur les vingt-quatre propositions, & en dire nettement leur sentiment, suivant l'ordre qu'il leur en avoit déja donné, en leur assignant ce jour pour terme. Ils lui présenterent leur réponse par écrit sur un papier dentele, en forme d'écrouë, dont ils gardoient le semblable. En cet écrit ils condamnerent la plûpart des

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. propositions, quelques-unes purement & simplement, d'autres relativement à certaines décrétales, ou avec An. 1382. quelques restrictions. Sur quoi étant interpellés juridiquement de s'expliquer davantage, ils le refuserent, excepté sur l'article, que Dieu doit obéir au diable, qu'ils expliquerent d'une obéissance de charité; parce, disoient-ils, qu'il l'aime & le punit comme il doit.

L'archevêque demanda aux docteurs présens ce qu'il p. 4058. leur sembloit de ces réponses; & ils les jugerent insuffisantes & captieuses. C'est pourquoi il sit aux accusés une derniere monition de s'expliquer plus clairement dans la huitaine, c'est-à-dire, le vingt-septiéme du même mois de Juin. Il fit la même monition au maître ès arts, Jean Aishton, écolier en théologie, puis il l'interrogea sur la premiere proposition, & lui dit de parler Latin, à cause des laïques qui étoient présens: mais Aishton se mit à crier en Anglois, tenant des discours frivoles & injurieux pour exciter le peuple contre l'archevêque. Il ne répondit pertinemment sur aucune des propolitions; & sur la premiere, comme l'archevêque lui demandoit si le pain matériel demeure après la confécration, il dit en se moquant du prélat : Mettez ce mot de matériel dans votre bourfe, si vous en avez une. Sur quoi l'archevêque le tint pour convaincu d'avoir confessé toutes les propositions, & le déclara hérétique. Ensuite l'archevêque obtint du roi Richard p. 2001. pour lui & pour ses suffragans, un pouvoir de faire arrêter & emprisonner ceux qui enseigneroient ou soutiendroient ces erreurs. La lettre du roi est du douzième de Juillet.

Le pape Urbain ayant appris la déclaration folem— Bulle d'Urbain nelle du roi de Castille en faveur du pape Clement, Castille.

publia contre lui une grande bulle, où il ne le nomme que Jean Henriquès, enfant d'iniquité, soi-disant roi Roin. n. 14.60. de Castille & de Leon, & dit en substance : Il nous avoit reconnu pour pape légitime par ses lettres & ses envoyés, & nous avoit promis fidélité & obéissance : il avoit obtenu de nous diverses graces spirituelles & temporelles, & toutefois il s'est soultrait à l'obédience de l'église Romaine en faveur de l'antipape Robert, & a obligé ses sujets, même par menace, à la même soustraction. Il s'est mis frauduleusement dans une indépendance qui est une espece d'hérésie, & y a demeuré quelque temps; usurpant & prenant les biens, les droits & les revenus de la chambre apostolique, & faisant occuper les églises cathédrales, les monasteres & les autres bénéfices par des schismatiques. Enfin ayant affemblé divers prélats de son royaume, il s'est déclaré publiquement pour l'antipape, & a ordonné au clergé & au peuple du même royaume, de le reconnoître & lui obéir.

C'est pourquoi nous avons cité ledit Jean prétendu roi de Castille, à comparoître en personne devant nous le dix-huitième du present mois de Mars, pour se voir déclarer schissmatique & apostar, criminel de leze-majesté & de conspiration contre nous, & punissable comme hérétique: mais n'ayant point comparu au jour marqué, nous avons prononcé contre lui notre sentence, par laquelle nous savons privé & déposé de toute dignité & honneur, & du droit qu'il pouvoit avoir aux royaumes de Castille & de Leon, de tous sers se siens que nous avons conssiqués; nous savons déclaré insame & exposé à tous les sideles Chrétiens, pour être pris & nous être envoyés sans delai; ou s'il ne le peut être surement, être mis en étroite prison, jusqu'à ce qu'il

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. qu'il en soit par nous autrement ordonné.

De plus, nous défendons à tous les fidéles de quel-An. 1382. que condition & dignité qu'ils soient, de recevoir ou retirer ledit Jean dans leurs villes, châteaux ou autres licux, ou de porter dans les lieux où il sera, pour lui & ceux de sa suite, du blé, du vin ou d'autres vivres, de l'argent ou quelqu'autre chose à leur usage; le tout fous peine d'excommunication des personnes, & d'interdit sur les lieux. Nous désendons sous les mêmes peines de lui obéir en quoique ce foit, lui payer aucune redevance, ou lui rendre aueun service, déclarant abfous de leur serment, tous ceux qui lui en ont prêté quelqu'un. Enfin nous voulons que ceux qui se croiseront pour lui faire la guerre & l'exterminer, jouissent de la même indulgence & des mêmes priviléges, que ceux qui se croisent pour la Terre-sainte. Cette bulle est du vingt-huitiéme de Mars 1382. & on peut dire qu'Urbain y avoit épuifé toutes les claufes les plus rigoureuses de la chancellerie Romaine.

Cependant le nouveau roi de Naples, Charles de la Paix, apprenant que Louis, duc d'Anjou, se pré-jou en Italie. paroit à le venir attaquer, voulut se désaire de la reine Vita PP. p. 506. Jeanne, qui avoit appellé ce prince. Il la faisoit garder dans un châreau de l'Abruzze, où l'on dit que, comme elle prioit Dieu dans la chapelle, il la fit étrangler par quatre Hongrois. Ce qui est de certain, c'est Th. Niem. 25. qu'il la fit mourir le vingt-deuxième de May de cette année. Sa mort découragea ceux qui n'avoient pris le parti du duc d'Anjou, qu'à cause d'elle : ils revinrent à l'obéissance de Charles de la Paix, & les premiers furent les patrons & les capitaines des vaifseaux, qui aussi-tôt revinrent en Provence, où la

Tome XX.

An. 1382.

An. 1382.

Ce prince étoir alors à Avignon, où il étoit arrivé

Firep 503-Pe le famedi vingt-deuxiéme de Février, & se préparoir

Libra 10-1-Pe à marcher en Italie pour délivrer la reine Jeanne. Ame
dée, comte de Savoye, y étoit aussi venu, pour accompagner le duc en ce voyage. Ils avoient une grande &

belle armée, dont le pape Clement déclara capitaine

le duc d'Anjou, lui recommandant l'interêt de l'eglise,

c'est-à-dire, la destruction du pape Urbain. A la priere

de ces deux princes, Clement fit un cardinal le tren
tiéme de May, vendredi des Quatre-temps de la Pentecôte; sçavoir, Thomas de Cassat ou Cassate, de l'ordre des freres Prêcheurs, auparavant Inquisteur en

Lombardie. Il étoit de Piémont, déja avancé en âge,

vertueux & sçavant, quoiqu'il ne fût pas docteur en

théologie.

Le fendemain famedi, dernier jour de May, le duc d'Anjou partit d'Avignon, & marcha avec son armée par les plaines de Lombardie & les terres de l'église. Son droit chemin le menoit à Rome, mais il s'en détourna; & ayant traversé la Toscane, il entra au royaume de Naples & s'arrêta à l'Aquila, qui tenoit encore pour le parti de la reine; car il songeoit plus à sa conquête, qu'à faire cesser les chisme en attaquant Urbain. Ce pape vit bien le péril, & le ving-t-troisseme d'Août

Rein. n. y.

Ce pape vit bien le perii , & le vingt-troinieme d'Aout
il publia une bulle , par laquelle il promettoit findulgence de la croisade pour la Terre-lainte , à ceux qui
prendroient les armes pour la désense de l'église & de
la ville de Rome contre le duc d'Anjou , & qui servi-

roient en cette guerre pendant quatre mois.

Ensuite il publia une autre bulle adressée à

Ensuite il publia une autre bulle adressée à Jourdain archevêque de Regio, où il dit en substance: Nous

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. 339 avons fait certaines procédures contre Louis duc d'Anjou, Amedée comte de Savoye, Pierre comte de Ge- An. 1382. nêve, & Foucher de Sault, sénéchal de Provence, qui ont suivi le schisme de l'antipape Robert, & sont venus en Italie avec une grande multitude de gens armés, pour troubler la paix de l'églife, envahir ses terres & le royaume de Sicile; & nous les avons déclarés schismatiques, apostats & sacrileges, criminels de lezemajesté, & punissables comme hérétiques. En conséquence de quoi nous les avons excommuniés, dépofés de toute dignité, & privés de tous fiefs & autres biens: enfin nous avons donné l'indulgence de la croisade à

ceux qui marcheront contr'eux. C'est pourquoi nous vous mandons de faire publier cette constitution dans les provinces de Regio, de Cosence, de Rossane & de faint Severin, & l'expliquer en langue vulgaire; y joignant des exhortations aux fidéles de le croiler pour la cause de l'église. La bulle est datée de Rome le vingt-

huitième de Septembre. Le pape Urbain l'envoya aussi à George, archeyêque d'Amalfi, avec ordre de la faire publier même par les freres des quatre ordres Mandians. Il avoit fait venir au royaume de Naples le capitaine Anglois Jean Agut, avec les troupes; & pour leur solde il avoit mis une imposition sur le clergé du pays, mais ils resusoient de la payer : sur quoi le pape écrivit aux archevêques de Naples & de Capouë, leur en faifant de grands reproches, & leur représentant qu'il s'étoit lui-même épuisé pour seur défense. La lettre est du quatorzième de Novembre.

Jean de Gand, duc de Lancastre & oncle du roi Crossade en And'Angleterre, prétendoit au royaume de Castille, & clement

An. 1383. s'étoit croise pour en déposseder le roi Jean, excommunié par le pape Urbain VI. mais ignorant quels Rain; 1883. n. p. étoient les droits & les priviléges de la croisade, il pria spg. m. 11.

Rain 1885. n. p. étoient les droits & les priviléges de la croifade, il pria Sep. lin. 1221. le pape de l'en instruire, comme il fit par sa bulle du huitiéme d'Avril 1383. Il le renvoye à la constitution du grand concile de Latran, ou plurôt à la bulle d'In-

nocent III. donnée en 1213. dont il rapporte les principales clauses: mais cette croisade du duc de Lancastre Valsons. P. 1911 ne sur pas exécutée, parce qu'au lieu d'aller en Espa-

gne, il fut obligé de marcher en Ecosse.

Cependant le pape Urbain avoit envoyé à Henry Spenfer, évéque de Norvic, des bulles pour prêcher la croisade contre la France & le pape Clement, lui accordant plusieurs grands pouvoirs à cette sin, en qualité de nonce apostolique; & l'évêque les notifia à tous les curés du diocéle d'Yorc, par un mandement du neuviéme de Février 1382. c'est-à-dire, 1383. avant Pâques. Outre l'indulgence de la croisade, le pape Urbain ordonna la levée d'une décime entiere sur toutes les églises d'Angleterre, s'çachant bien que les gens de guerre nobles & autres, ne marcheroient pas sans arfent le veu gent; car, dit Froissand, auteur du temps, les gens

Frojf: 2. vol. gent; car , dit Froiliard , auteur du temps , les gens d'armes ne vivent pas de pardons & n'en font pas grand compte , finon à l'article de la mort. Or l'évêque de Norvic fut chargé du récouvrement & de l'emploi de la décime , & du commandement de toute l'armée de cette croifade.

Vass. p. 258. Il se mir en marche vers la sète de la Trinité, qui cette année 1585, sur le discleptième de May, avec une partie de ses troupes ; & s'érant embarqué il arriva à Friss. e 134 Calais. Mais au lieu d'entrer en France & d'attaquer les

Clementins, suivant le projet de la croisade, il se dé-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. tourna & fit la guerre aux Flamands, quoiqu'ils fussent Urbanistes comme les Anglois. Le comte de Flandres An. 1383. s'en plaignit, le roi de France vint à son secours, & l'évêque de Norvic fut obligé de retirer les troupes , & s'en retourner en Angleterre.

Le pape Urbain n'étoit pas content de Charles de la Paix, qui à son gré s'opposoit trop foiblement au Nobain VI. à duc d'Anjou, & tardoit trop à mettre en possession des Th. Niem. c. 28. duchés de Capoue & d'Amalfi François Prignano, son neveu. Il résolut donc d'aller à Naples, contre l'avis de six ou sept de ses cardinaux, qui lui représenterent qu'il s'expoloit à de grands périls; mais il étoit attaché à son sens, & ne vouloit pas être contredit. Il sortit

donc de Rome, fous prétexte de la mortalité qui y régnoit, & se retira à Tivoly le dix-neuviéme d'Âvril. Au commencement de Septembre il passa à Ferentino, Rain. 1383. n. 3. d'où il manda aux cardinaux qui s'étoient opposés à son voyage & qui étoient demeurés à Rome, de venir aussi - tôt le trouver : mais ils s'en excuserent sur leur pauvreté & sur les périls des chemins, à cause des Bretons logés à Anagny, qui tenoient pour le pape Clement. Urbain prit cette réponse pour un signe de révolte, & publia contr'eux des bulles scandaleures où il les chargeoit d'injures; & il se proposoit de les priver de leur dignité, s'ils ne l'eussent suivi bien-tôt après.

Dès que la saint-Michel fut passée, le pape Urbain Th. Niem. c. 29. entra dans le royaume de Naples par la Campanie, malgré le roi Charles de la Paix. Ils se rencontrerent près d'Averse, où le roi le salua, & sit fonction de son écuyer marchant devant lui, lorsqu'ils entrerent dans la ville. Le roi lui fit voir le château qui étoit beau & grand, bâti comme l'on disoit par l'empereur Frideric II.

Le pape ne vouloit pas y entrer, & alla loger ailleurs;
mais les gens de sa luite eurent peine à trouver des logemens & même à faire abreuver leurs chevaux, parce
qu'on ferma toutes les portes de la ville, dès qu'ils y
furent entrés: ce qui leur parut de mauvais augure.

Peu de jours après, c'est-à-dire, le neuviéme d'Octobre, le pape & le roi vinrent à Naples, où le roi fit
loger le pape au château-neuf sous bonne garde, sans
toutefois l'enfermer; en sorte qu'il donnoit audience
à l'ordinaire à ceux qui se présentoient. Cependant les
cardinaux sollicitoient instamment le roi de mettre le
pape en liberté & s'accommoder avec lui, ce qu'ils
obtinrent du moins en apparence. Le roi demanda publiquement pardon au pape avec larmes, & lui fit excuse de sa détention, dont il rendit des raisons que pluficurs ne jugerent pas mauvaises. Il sur donc réglé que
le pape sortiroit du château-neuf, & logeroit, comme
il fit, à l'archevêché, où le roi & la reine Marguerite
son épouse le visiterent souvent avec respect.

xv. Le pape Clement de son côté ayant perdu quelquesnaux de Cle- uns de ses cardinaux qui étoient morts, en fit neuf en ent vii.

une promotion le mercredi vinger troisiéme de Décempage, le compagne de la la premier de Pierre de Core, poble Li

une promotion le mercredi vingt-troisiéme de Décembre 1389. Le premier sur Pierre de Cros, noble Limoussin, d'une famille qui avoit eu déja deux cardinaux. Il sur premierement moine Bénédictin à saint Martial de Limoges, puis en 1351. abbé de Tournus, & dix ans après évêque de saint Papoul. En 1370. il sur transféré à l'archevêché de Bourges: l'année suivante le pape Gregoire XI. dont il étoit parent, le sit camerlingue de l'eglise Romaine; & en 1374. il le transséra à l'archevêché d'Arles. Il suivit le pape Gregoire à Romande de l'eglise à la mort; mais après l'escètion d'Urbain

Sep. Liv. xevit me & assista à sa mort; mais après l'election d'Urbain

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. VI. il se joignit aux treize cardinaux qui se retirerent à Fondy, & élurent Clement VII. Jean de Cros, car- An. 1383. dinal, évêque de Palestrine, étant mort le vingtiéme de Novembre 1383. le pape Clement remplit sa place par la promotion de son frere Pierre de Cros, archevêque d'Arles, le faisant prêtre cardinal du titre de faint Nérée & faint Achilée; mais on l'appelloit communément le cardinal d'Arles, car il garda l'archevêché.

Le second cardinal de cette promotion fut Faidit d'Aigrefeuille, aussi Limousiir. Il étoit neveu de Raimond d'Aigrefeuille, évêque de Rodès après son oncle en 1361. mais il n'y fit son entrée que quatre ans après, Gall. christie. 1. & fut transféré à l'évêché d'Avignon en 1368. qu'il p. 220.815. possédoit encore, quand le pape Clement VII. le sit cardinal prêtre du titre de faint Martin-aux-Monts. Le troisiéme fut Pierre Aiscelin , Bénédictin , natif du diocèse de Clermont, alors évêque de Laon. Il étoit à Paris, & on croit qu'il n'eut point de titre de cardinal. Le quatriéme fut Gautier de Vardelan, Ecossois, évêque de Glascou, qui ne voulut point quitter son évêché. Or l'Ecosse reconnoissoit le pape Clement.

Le cinquiéme cardinal fut Aimeri de Magnac d'une ancienne noblesse du diocèse de Limoges. Etant docteur Card. Fran. p. en droit civil & canonique, il fut maître des requêtes "Vita p. 1314 du roi Jean, puis de Charles V. archidiacre de Poissi, au diocèle de Chartres, & enfin évêque de Paris au mois de Novembre 1368. Il fut cardinal prêtre du titre de saint Eusebe, & mourut à Avignon le vingtième de Mars 1385. Le fixiéme cardinal fut Jean de Neuchatel, Bourguignon, parent & camérier du pape. Il fut évêque de Nevers en 1371. puis de Toul en 1374. & enfin car-

An. 1383.

dinal prêtre du titre des Quatre-couronnés. Le septiéme fut Jacques de Mentonai du diocèse de Genêve, alors camérier du pape. Outre ces sept cardinaux prêtres, Clement VII. en fit deux diacres; scavoir, Amedée de Saluces son proche parent, Piémontois, alors élu évêque de Valence; & Pierre de Fitigni, ancien avocat au Parlement, & archidiacre de Chartres. Voilà les neuf cardinaux de la promotion du vingt-troisiéme de Décembre 1383.

c. 34.

\*Le pape Urbain étoit toujours à Naples avec son neveu François Prignano, furnommé Batille, qui en-Th. Niem. c. 33. leva par force du monastere de saint Sauveur une fille noble, religieuse professe de sainte Claire, dont il abusa, & la retint quelques jours en son logis. C'étoit un homme abandonné au plaisir, au sommeil, aux excès de bouche & aux autres débauches, sans que le pape son oncle l'en reprît; & quand on lui en parloit, il disoit : C'est un jeune homme, quoique Batille eût alors plus de quarante ans. Ce crime commis avec la religieuse fit grand bruit dans Naples; & le roi Charles qui y étoit, fit citer Batille devant lui, mais il ne se présenta point, & fut condamné par contumace à perdre la tête. Le pape s'en plaignit, disant qu'il étoit le souverain seigneur du royaume, & qu'on ne pouvoit en sa présence condamner à mort un seigneur qualifié. Enfin ils s'accommoderent le roi & lui par la mediation des cardinaux : la sentence ne fut point exécutée, le crime demeura impuni; & Pon convint que Batille épouseroit une parente du roi, fille du grand justicier du royaume, moyennant quoi le roi lui donna la ville de Nocera.

Le premier jour de Janvier 1384. le pape Urbain après.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. 345 après avoir dit la messe, donna solemnellement à Charles de la Paix l'étendart de l'église pour marcher contre An. 1384. Louis, duc d'Anjou, qui étoit à Tarente, & contre lequel il réitéra ses censures, & publia la croisade. Il lui donna pour légat le cardinal Landulfe Maramalde, 26. un de ceux qu'il avoit promus en 1381. & le roi Charles marcha avec une grande armée contre le duc d'Anjou : mais il ne fit aucun exploit confidérable, aimant mieux faire périr l'armée Françoise par la disette, la fatigue & les maladies.

Cependant le pape Urbain étoit à Naples, où ne se croyant pas en sûreté, à cause que la reine Marguerite Urbain à Nocera y étoit la maîtresse, il en sortit le vingt-sixiéme de May, & se retira à Nocera : mais ses cardinaux & le reste de sa cour s'y trouvoient fort incommodés, à cause de la

petitesse du lieu, & souvent même en péril par les courles des troupes ennemies. C'est pourquoi un dimanche du mois d'Août les cardinaux voyant approcher des gens de guerre du bourg près de Nocera, crurent qu'ils venoient pour les prendre, & s'enfuirent aussi-tôt à Naples, excepté le cardinal de Pise : ce que le pape ayant appris, il leur manda par Thierry de Niem, qu'ils revinssent auprès de lui sans rien craindre. Thierry rencontra en chemin deux cardinaux & plusieurs courtisans du pape qui revenoient; & étant arrivé à Naples, il s'acquitta si bien de sa commission auprès de ceux qui y restoient, qu'ils retournerent aussi-tôt vers le pape; excepté le cardinal de Rieti, qui ne voulut jamais revenir, & demeura à Naples occupé à de nouveaux projets contre le pape.

Le duc d'Ânjou ne put jamais obliger Charles de la Paix d'en venir à une bataille décisive, & consuma due d'Anjou

Tome XX.

An. 1384:

de France: partie de les gens furent tués en divers petits combats, plusseurs murrent de maladie, entr'autres le comte de Savoye Amedée, qui mourut dès l'année le comte de Savoye Amedée, qui mourut dès l'année le comte de Savoye Amedée, qui mourut dès l'année le comte de Savoye Amedée, qui mourut dès l'année le comte de Savoye Amedée, qui mourut dès l'année s'élies précédente vers la fête de l'Aques. Ce qui restoit de l'angue s'année de l'appendent de tout, & ces sinances étoient épuisées: ensin il mourut de maladie & de chagrin le vingtiéme de Septembre 1384, près de Bary. Son fils aîné Louis à peine âgé de sept ans, lui succéda au titre de roi de Sicile & au comté de Provence, sous

la conduite de sa mere Marie de Bretagne.

Le féjour du pape à Nocera déplaisoit au roi Charles, & lui donnoit de mauvais soupçons: c'est pourquoi dixiéme de Novembre il le pria de revenir à Naples. Urbain répondit: Les rois ont accoutumé de venir vers les papes, & non pas les papes d'aller trouver les rois, & si vous voulez entretenir notre amitié, déchargez le peuple d'impôts. Le roi répondit en colere: Je puis en mettre encore de nouveaux, j'ai conquis ce royaume, ce n'est pas au pape à le gouverner, qu'il commande aux prêtres. Depuis ce temps il n'y eut plus d'intelligence entre le pape Urbain & le roi Charles de la Paix.

NIX Le pape revint toutefois à Naples dans le même mois eligieux ref. de Novembre, & y fit une conflitution pour reftraincant.

Krant merapal.

Krant merapal.

Krant merapal.

Krant merapal.

Line, dudum de sepulturis. La constitution d'Urbain est

Sap. line, set. a. adressée à tous les Poligieux de tous les Ordres, & porte

constitution de sepulturis. La constitution d'Urbain est

Sap. line, set. a. adressée à tous les religieux de tous les Ordres, & porte

constitution de sepulturis.

La constitution d'Urbain est

Sap. line, set. a. adressée à tous les religieux de tous les Ordres, & porte

constitution de service de l'est de l'es

& les fêtes, ni les admettre à la pénitence sans la per-Sup. He. XXXVII. mission de leur curé: si quelqu'un veut se consesser à un prêtre étranger, il doit, suivant le concile de Latran,

Rain. 1384.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME.

obtenir auparavant la permission du sien, autrement il ne pourra être absous. Pour ne pas soustraire aux églises An. 1384. paroiffiales la dévotion qui leur est dûe, vous ne ferez point de sermons dans vos églises avant la messe solemnelle que les fidéles ont coutume d'entendre le matin dans leurs paroisses; & vous n'irez point y prêcher, si les curés ne vous y invitent, ou du moins ne vous le permettent. Le jour que l'évêque ou quelqu'autre à sa place prêchera, vous ne serez pas si hardis que de prêcher dans la même ville ou le même lieu. Si vous donnez la sépulture à quelque paroissien, vous donnerez à l'évêque ou au curé dans la paroisse duquel aura été pris le mort, la moitié, le tiers ou le quart de tout ce que vous aurez reçu à l'occasion de cette sépulture, suivant le décret du pape Gregoire & la coutume; & vous donnerez cette portion dans huit jours, même sans être requis. Cette constitution est datée de Naples le vingt-unième de Novembre 1384.

Les cardinaux & les courtifans voyant la division formée entre le pape Urbain & le roi Charles, crai-contre Urbain. gnoient fort de n'être pas en sûreté dans les états de ce Th. Niem. c. 41. prince; & plusieurs d'entr'eux prierent le pape, ou d'établir une amitié solide avec le roi, ou de retourner à Rome ou quelque autre part hors du royaume, en lieu fûr & commode pour sa cour : mais il n'en voulut rien faire. Alors le cardinal de Rieti nommé Pierre e 42. Tartare, & abbé du Mont-Cassin qui étoit à Naples, de concert avec quelques cardinaux qui étoient à Nocera, consulta un nommé Bartolin de Plaifance, procureur en cour de Rome, homme hardi & ingénieux, qui propola certaines questions; sçavoir, si un pape étoit trop négligent ou incapable de gouverner : si étant

An. 1384.

trop attaché à fon sens il vouloit tout faire à si fantaisse, sans prendre conseil des cardinaux; enfin si par si mauvaise conduite il mettoit s'essis entiere en peril, seroit il point permis de lui donner un ou plusseurs curateurs par le choix des cardinaux, suivant s'avis desquesti si sti tenu d'expédier toutes les affaires? Bartolin proposa douze questions semblables, apportant plusieurs raisons pour l'affirmative: mais après un grand examen, on ne conclut rien sur ce suiet.

Rain. n. 3.

. Cependant le cardinal de Manupelle de la maison des Ursins, a vertit secrettement le pape de cette confultation, & lui en sit même voir les articles. Le pape en entra en surie, & peu de temps après les cardinaux qui y avoient eu part étant venus tenir avec lui un constitoire, si-tôt qu'il sut sini, il retint six des plus lettrés. Et voici ce que son avoit dit au pape de leur conjuration.

Au jour marqué entr'eux, qui fera un jour de conssistoire, ils viendront au château, précédés de douze domestiques armés, mais cachant leurs armes sous des habits longs. Quand ils seront assemblés, ils exciteront un tunulte imprévû, se jetteront sur le pape, le prendront, le tireront du château, & le meneront par force à régisse faint François qui est au pied. Là ils lui proposeront certains articles, ausquels ils le presseront de répondre; & de quelque maniere qu'il réponde, ou s'il ne répond pas, ils produiront contre lui de faux témoins qui prouveront les articles: après quoi le pape sera condamné comme hérétique par les cardinaux conjurés, qui prononceront la sentence au nom de tout le collége, & l'exécuteront sur le champ par le feu. Ils supposent que les autres cardinaux qui ne sont pas du

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. complot, approuveront leur procédé, par la crainte du roi Charles, ou par l'espérance de vivre en plus grande An. 1385. liberté; & que tous ensemble ils feront un autre pape

qu'ils ont déja déterminé.

Pour l'exécution de ce projet, les conjurés avoient choisi le vendredi treizième de Janvier 1385. mais le emprisonnés. mercredi précédent onziéme du mois, le pape envoya querir son neveu François Prignano, & lui dit en secret ce qui lui avoit été découvert, afin qu'il lui fournît de ses gens bien armés pour le jour même auquel il avança le confistoire. Quand donc les cardinaux y furent venus, après avoir congédié les autres, il fit venir à sa chambre ceux qui étoient accusés de la conspiration, Vita en 1. A & les interrogea; mais ils la nierent abfolument. Il les 1332mit donc entre les mains de son neveu, qui leur fit donner la question avec les cordes à la manière d'Italie, & ils confesserent le crime. Le cardinal d'Angleterre, Adam Eston, confessa seulement qu'il avoit sçu le dessein des autres, ajoutant qu'il n'y avoit pas consenti: mais parce qu'il ne l'avoit pas révélé, il fut mis en pri-

son avec eux, comme fauteur de la conspiration. Le pape déclara ces six cardinaux privés de leur dignité, & de tous autres honneurs & bénéfices : il confisqua leurs biens, & fit porter au château tout ce qui fut trouvé dans leurs logis: or c'étoient tous des perfonnes de mérite. Le premier étoit Jean, archevêque de Corfou, fait cardinal prêtre du titre de sainte Sa- Sup. liv. xevis. bine par Urbain lui-même, au mois de Septembre " Fina 10. 1. p. bine par Urbain Iui-meme, au mois de depender, 1237 so. 2. P. 1378. Le fecond, Adam Eston, évêque de Londres, 1238 so. 2. P. 1378. Le fecond, Adam Eston, évêque de Londres, 1238 so. 2. P. 1378. & cardinal prêtre du titre de sainte Cécile. Le troisséme, Nading. Louis Donato, noble Vénitien, de l'ordre des freres Mineurs, dont il fut élu général en 1379. à la place de

Leonard Giffon, qui avoit embrassé le parti de Clement VII. Urbain VI. fit Donato cardinal prêtre du Voding, 1378, titre de saint Marc. Le quatrième prisonnier étoit Barthelemy de Coturne, du même ordre des freres Mineurs, archevêque de Gênes, & prêtre cardinal du titre de saint Laurent in Damaso. Le cinquieme, Marin ou Martin del Giudice, archevêque de Tarente, cardinal prêtre du titre de fainte Potentiene. Le fixiéme, Gentil de Sangre, d'une famille noble de l'Abruzze, cardinal diacre du titre de faint Adrien. Voilà les fix cardinaux emprisonnés par ordre d'Urbain VI.

Il avoit résolu vers le même temps de faire de nouveaux cardinaux; & le lendemain de l'Epiphanie, septiéme de Janvier, il tint un consissoire, où il sit un sermon, & nomma les cardinaux qu'il vouloit faire; entr'autres, les trois archevêques de Treves, de Cologné & de Mayence; deux évêques, Arnauld de Liege & Venceslas de Breslau; & Pierre de Rosemberg, prêtre noble Bohémien. Mais ces six après une longue délibération, refuserent l'honneur que leur vouloit faire le pape Urbain, quoiqu'il offrit aux cinq prélats, sans qu'ils le demandassent, de leur conserver leur vie durant l'administration de leurs églises au spirituel & autemporel.

Excommunica-tion du roi de Naples, &c. Valfing. p. 313.

Le dimanche quinzième de Janvier, le pape fit venir au château de Nocera tout le clergé de sa cour, & les laïques de la ville & des villages voifins; & quand ils furent assemblés, il fit fermer les portes afin que personne ne sortit. Alors il monta à une tour très-haute, d'où il commença à prêcher au peuple qui étoit affis à terre, souffrant un grand froid. Le papa parla trèslong-temps, & dit entr'autres choses, que les cardinaux

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. 351 prisonniers avoient conspiré contre sa vie, & qu'il l'avoit appris par révélation divine. Que le cardinal de Rieti, An. 1385. sa créature, mais déposé & excommunié depuis longtemps, étoit l'auteur de tous ces maux. Le pape représenta encore ce qu'il avoit fait pour le roi Charles, & pour ces cardinaux qu'il disoit avoir tirés de la poussiere. Après le sermon, le pape accompagné des cardinaux qu'il avoit conservés, fit dresser la croix & allumer des cierges, & excommunia le roi Charles, la reine Marguerite sa femme, l'antipape Clement avec ses cardinaux, l'abbé du Mont-Cassin, jadis cardinal de Rieti, les six cardinaux prisonniers, & tous leurs fauteurs. Il mit aussi en interdit la Ville de Naples; & en prononçant ces censures , lui & ses assistans éteignirent les cierges, & les jetterent sur le peuple.

Cette action excita un grand tumulte dans toute la ville de Nocera & le pays d'alentour, & les voleurs commencerent à faire des courses, & dépouiller ceux qu'ils pouvoient attraper. Le même jour quinziéme de Janvier après le foleil couché, ils tuerent un Anglois, procureur d'un clerc du roi; ce qui effraya tellement tous les Anglois suivans la cour, qu'ils plierent bagage, & se retirerent à Castellamare qui est proche, au nombre de plus de six cens, mais ils furent pillés en chemin. Le roi Charles revint à Naples le jeudi vingtsixième de Janvier, & ayant appris que le samedi suivant le pape avoit réitéré l'excommunication contre lui & contre la reine, il entra en grande colere, & quatre jours après, c'est-à-dire, le mercredi premier de Février, il envoya vers Nocera des troupes sous la conduite de l'abbé du Mont-Cassin, son chancelier, qui commencerent à ruiner les villages d'alentour, & pren- Th. Niem. c. 54

An. 1385.

dre tous ceux qu'ils pouvoient du parti du pape. Le vendredi suivant ils assiégerent la ville de Nocera & v donnerent un affaut. Le lundi fixiéme de Février, ils la prirent & la brûlerent, puis ils assiégerent le château où le pape s'étoit renfermé, & le siège dura sept mois. Cependant le roi assembla le clergé de Naples, pour sçavoir si l'on devoit craindre l'interdit; & après une longue délibération, le clergé répondit que l'interdit n'avoit pas été porté canoniquement, & qu'il ne falloit pas le craindre. En conséquence de cette dé-

claration, le roi ordonna au clergé de célébrer l'office divin sous peine de prison, & de confiscation de tous biens. Quelques-uns en petit nombre se retirerent; plusieurs, principalement des religieux, obéirent au Th. Niem. c. 49. roi plutôt qu'au pape. Plusieurs même des prélats étant suspects d'être pour le pape, furent pris & mis à la question, quelques-uns noyés dans la mer, la plûpart de-

meurerent long-temps en prison.

Peu après l'emprisonnement des cardinaux, le pape manda Thierry de Niem; & si-tôt qu'il fut arrive, le pape fit fermer les portes du château, de quoi Thierry fut fort effrayé; mais un de ses amis le rassura. Ensuite vinrent Pierre de Alacro, sécretaire du pape, & Basile de Levant, fameux pirate Génois, Paul de Giovenazzo, natif de Pouille, depuis notaire apostolique; Benoît, docteur célébre en decret, depuis camérier du pape ; & un évêque titulaire de l'ordre des freres Prêcheurs, parent de Basile. C'étoient sept commissaires, en comptant Thierry, députés pour interroger les prifonniers. Ils entrerent au donjon du château que gardoit pour Batille un chevalier Napolitain, & allerent d'abord au lieu où étoit le cardinal de Sangre, lieu si. pctit,

Livre quatre-vingt-dix-dixer 353
petit, qu'à peine y pouvoit-il étendre les pieds. Le
neveu du pape, Batille, accompagnoit les commilfaires, & exhortoit les prisonniers à leur dire librement
les causes de leur détention; leur promettant que quelques coupables qu'ils fussent, le pape leur pardonneroit, & qu'il Pen solliciteroit lui-même.

Les commissaires allerent à tous les cardinaux prifonniers l'un après l'autre, chacun dans sa chambre, & les trouverent chargés de chaînes : ils leur firent prêter serment de dire la vérité en général, car le pape ne leur avoit pas voulu dire sur quoi principalement ils devoient les interroger. Après les avoir examinés chacun en particulier, ils retournerent promptement au pape, à qui Thierry fit le rapport de tout ce qu'ils avoient appris dans cet examen. Deux des commissaires, Paul de Giovenazzo & Pierre d'Alacro, étoient debout au pied du lit du pape, & pleuroient amérement sans pouvoir dire une parole. Le pape leur dit en colcre : Pourquoi pleurez-vous comme des femmes ? Et aussi-tôt ils se retirerent. Thierry de Niem étant demeuré seul avec le pape, lui parloit avec grande crainte, & ne laissoit pas de l'exhorter à mettre sa cour en un lieu plus sûr & plus convenable, & à pardonner aux cardinaux acculés; mais plus il parloit, plus la colere du pape augmentoit: son visage étoit allumé comme un flambeau, & sa voix enrouée.

Thierry étonné garda quelque temps le filence, & le pape lui dit: Vous êtes mal informé de ce que l'on fait contre moi , mais vous le verrez bien-tôt plus clai-rement. Aussi-tôt il appella le sécretaire de son neveu, & lui demanda où étoit la consession de l'évêque d'Aquila, que le jour précédent il avoit sait cruellement

Tome XX.

An. 1385.

tourmenter sur le chevalet pour le même sujer, & qui par la crainte des tourmens en avoit confessé plus que les autres, & avoit accusé quelques-uns des cardinaux prisonniers d'être complices. Thierry lisant la confession de ce prélat, dit au pape, quoiqu'en tremblant: Cette confession ne doit pas préjudicier aux prisonniers, quelques-uns en cet état mentent quelquesois contre euxmêmes, par la crainte des tourmens: mais le pape n'en fut pas plus adouci.

Cependant le cardinal de Rieti & quatre autres cardinaux qui étoient à Naples, follicitoient puissamment
avec le roi Charles, pour tirer des mains du pape Urbain les cardinaux prisonniers: mais il demeura inexorable. Or sa cour diminuoit de jour en jour par la défertion de ceux qui la composient & se retiroient à
Naples, nonobstant les volcurs dont les chemins étoient
semés. Vers le carnaval, c'est-à-dire, à la mi-Février,
Raimond de Beauce annena au pape Urbain le secours

Raimond de Beauce annena au pape Urbain le fecours qu'il lui avoit demandé. Ce feigneur étoit fils du comte de Nole, de la maison des Ursins, & puissant dans la Pouille, & avoit suivi le parti de Louis, duc d'Anjou, dont l'armée après la mort de ce prince s'étoit attachée à lui. Raimond étant donc arrivé à Nocera avec ses troupes, le pape tint en sa presence un conssistoire public, où il sit amener les cardinaux prisonniers, & promit de leur pardonner s'ils confessionnt leur crime; & comme ils soutenoient toujours qu'ils étoient innocens, il les renvoya dans leur prison, où ils demeurerent jusqu'à son depart de Nocera, qui su le huitième d'Août. Ils y étoient dans une grande misere, soussirent la faim, la sois & le froid, & mangés de vermine.

51. Le pape ayant résolu de les mettre une seconde sois

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME.

à la question, fit venir les mêmes commissaires; & oncommença par le cardinal de Sangre, qui fut amené les An. 1385. fers aux pieds. On le dépouilla, ne lui laissant que le caleçon & la chemise; & les bourreaux l'ayant lie trèsferre aux cordes, lui en donnerent trois traits, l'élevant en haut, & le laissant tomber rudement à terre. François Batille qui n'étoit pas loin , rioit excessivement; mais Thierry de Niem qui aimoit le cardinal, lui dit tout bas: Mon cher pere, ne voyez-vous pas qu'on en veut à votre vie? pour Dieu dites quelque chose, & vous tirez des mains de ces gens-ci. Le cardinal répondit : Je ne sçai que dire ; & Thierry dit aux bourreaux : Arrêtez, il m'en a déja assez dit; mais je veux l'écrire avant que de le rapporter. Le cardinal dit ensuite : Cette affliction m'étoit réservée par un jugement de Dieu: étant légat en ce royaume, je n'ai épargné ni les évêques, ni les abbés, ni les autres de toute condition, croyant par-là plaire au pape.

Ensuite le pape sit venir Basile de Levant, le prin- 6.52 cipal exécuteur de ses volontés en cette information. C'étoit un homme de mauvais naturel, ennemi des eccléfiastiques, cruel, & accoutumé à vivre de rapine dans la piraterie qu'il avoit exercée long-temps; mais étant devenu pauvre, il s'attacha au pape Urbain, qui le fit entrer dans l'ordre des Rodiens, non par devotion, mais pour lui faire avoir un prieuré en Sicile. Le pape l'ayant donc fait venir, lui enjoignit de donner la question au cardinal de Venise, Louis Donato, le lendemain de celle du cardinal de Sangre ; & il ajoûta : Tourmentez-le, jusqu'à ce que j'entende ses cris. Le lendemain Bafile appella les commissaires, & ils menerent le cardinal de Venise à une salle du donjon ; &

An. 1385- Payant dépouillé & attaché aux cordes, on le tiroit en haut & on le laiffoit tomber. Il étoit vieux, maladif, & d'une complexion délicate, & fut ainfi tourmenté depuis le matin jufqu'à Pheure du dîner, difant à cha-

1. Per. II. 21: que coup de corde: J. C. a sousser pour nous, & le reste.

Cependant le pape se promenoit en bas dans le jardin, lisant tout haut son office pour avertir Bassile de s'acquitter sidélement de sa commission. Mais Thierry de Niem ne pouvant plus voir cette cruauté, seignit d'avoir mal à la tête, & se se retira chez lui. Les autres cardinaux surent aussi mis à la question.

Fine 18. 2. p. Le mercredi dixiéme de May 1385. on publia à fon de trompe dans l'armée du roi Charles, que quiconque livreroit le pape pris ou mort autrement que de mort naturelle, recevroit auffi-tôt dix mille florins d'or; que quiconque procureroit ou favoriferoit fon évafion publique ou fecrette, de jour ou de nuit, s'eroit réputé

n.e. Les Chrettens qui le trouveront proche a dix journées à l'entour, feront tenus de le fecourir de leurs perfonnes ou de leurs biens, felon leur pouvoir; & ceux qui le feront, gagneront la même indulgence, que s'ils paffoient à la Terre-fainte contre les infidéles. Il déclara aussi dès le premier jour de May, que les cleres qui pendant ce siége du château de Nocera auroient tué ou mutilé quelqu'un des assiégeans, n'encourroient aucune irrégularité.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. 357

Cependant cinq cardinaux qui étoient à Naples, An. 1385. écrivirent une lettre au clergé de Rome. Ces cinq An. 1385.

étoient Pile de Prate, évêque de Tusculum, trois car- post. dinaux prêtres, sçavoir, Luc Gentil, du titre de saint Sixte; Poncel des Urfins, du titre de faint Clement; & Barthelemy Mezzavacca, de faint Marcel. Le cinquieme étoit Landulfe Maramaure, diacre du titre de faint Nicolas. La lettre porte en substance : L'insolence & les mœurs détestables du pape Urbain n'ont pas été la moindre cause du schisme qui déchire l'église. C'est contre nos avis, qu'il a quitté Rome pour venir en cette ville de Naples; & il est tellement obstiné & intraitable, qu'il femble furieux. Il a fait arrêter six cardinaux, (la lettre les nomme tous, innocens, hommes de bon conseil & de vertu singuliere, qui l'avertissoient charitablement de sa conduite déraisonnable, & s'opposoient à ses injustices.) Il les a fait, disons-nous, arrêter sous de faux prétextes, ce qui est inoüi dans tous les fiécles passés, emprisonner & tourmenter cruellement. D'ailleurs il a appellé près de lui quelques hommes puissans qu'il avoit justement condamnés pour hérésie & pour schisme, leur a distribué les trésors de l'église, même les vases facrés, & s'est mis lui-même entre leurs mains. Enfin étant averti plusieurs fois par nous & par d'autres de se corriger, & de faire cesser le schisme, il travaille plutôt à l'augmenter; ce qui le rend suspect dans la foi.

Le voyant donc incorrigible , & ne pouvant plus le supporter en sûreté de conscience, nous nous sommes foultraits de fon obéissance; & ayant assemblé plusieurs prélats, plusieurs docteurs en théologie, & d'autres hommes de mérite fuivans la cour, tant clercs que laïAn. 1385.

ques, nous sommes convenus unanimement qu'aucun des fidéles ne doit plus obéir audit Urbain, & qu'il faut au contraire lui résister de toutes nos forces, & penser sérieusement à la réformation & à l'union de l'église. Pour cet effet nous nous proposons d'aller bientôt à Rome avec quelques-uns de nos confreres les cardinaux qui ne sont pas ici maintenant, & d'y pourvoir à tout ce que dessus par les moyens convenables, avec vous & avec le peuple Romain. De plus, nous avons réfolu d'écrire aux prélats, aux rois, aux princes & aux peuples, pour les prier instamment d'envoyer au plutôt à Rome, où nous prétendons être alors, & y faire notre résidence continuelle, afin que par le confeil de leurs envoyés & le vôtre, nous puissions remédier aux périls où l'église est exposée, soit par la voie d'un concile général ou autrement. Nous n'avons pas la conclusion de cette lettre.

ment VII. Vit.s PP. to. 1. 6. 512. 1333. Gail. chrif. 10. 2.

Comme il étoit mort depuis peu quelques cardinaux Nouveaux car- de l'obédience du pape Clement, il en créa huit nouveaux le douziéme de Juillet 1385. fçavoir, Jean Roland, évêque d'Amiens, natif d'Auvergne, docteur fameux en droit, fait évêque en 1379. par la résignation du cardinal Jean de la Grange. Il n'étoit pas à Avignon quand il fut déclaré cardinal, puisque le dixleptiéme du même mois il donna la bénédiction nuptiale au roi Charles VI. & à la reine Isabelle de Baviere à Amiens dans son église cathédrale. Le second cardinal de cette promotion fut Bertrand de Chanac, patriarche titulaire de Jerusalem. Il étoit d'une famille noble de Limoufin, & après avoir été archidiacre d'Agde, il fut fait archevêque de Bourges en 1374. & le pape Clement lui laissa l'administration de cette église, lui don-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. nant le titre de Jerusalem en 1382. Il fut cardinal prêtre du titre de sainte Prudentienne, mais on le nommoit An. 1385.

le cardinal de Jerusalem. Le troisième fut Thomas d'Amanati, natif de Pistoie, que le pape Clement fit archevêque de Naples en 1380. mais il n'y alla jamais, & demeura à Avignon où il étoit, quand le même pape le fit cardinal prêtre du titre de sainte Praxede: on le nommoit le cardinal Ugbel. in 6. p. de Naples. Le quatriéme fut Jean de Plaisance, évê-202. que de Castello, c'est-à-dire de Venise. Il fut premierement évêque de Cervia en 1364, puis de Padouë en

1370. huit mois après d'Orviete; & de Venise en 1376. tant on faifoit alors peu de scrupule des translations. Son titre de cardinal fut faint Cyriaque, mais on le nommoit le cardinal de Venise. Le cinquiéme sut Amelin de Lautrec, d'une ancienne & noble famille de Languedoc. Il fut premierement chanoine régulier, puis docteur en decret, chanoine & chancelier de l'église de Toulouse, comme il paroît au concile de La-

vaur tenu en 1368. Il étoit évêque de Conserans en sup. liv. xc. n. 7. 1375. puis transféré à Cominges, dont il étoit évêque & référendaire du pape, quand il fut fait cardinal. Le sixième sut Jean de Murol, d'une famille noble

d'Auvergne. Après ses études, il entra au service du cardinal Gui de Boulogne en 1350. & y fut nourri, avec Robert de Genêve, neveu du cardinal, alors encore fort jeune, & depuis pape Clement VII. Jean de Murol le suivit à sa légation d'Italie en 1376. & Pannée suivante il fut fait évêque de Genêve : son titre de cardinal fut faint Vital, mais on le nommoit le cardinal de Murol. Le septiéme sut Pierre de Turi, évêque de Maillefais. Il étoit Lyonnois, custode de l'église de Lyon, & Bal. p. 1349.

maître des requêtes de Phôtel du roi en 1382. quand il fut fait évêque de Maillesais, dont il garda le nom étant cardinal, quoique son titre sut de sainte Susanne. Le huitième & dernier fut Jean de Brognier, ainsi nommé du lieu de sa naissance au diocèse de Genêve. Bal. p. 1353.

Il étoit évêque de Viviers & camérier du pape Clement, qui le fit cardinal prêtre du titre de sainte Anastafie; & voilà les huit cardinaux de la promotion du

douziéme de Juillet 1385.

Le pape Urbain étoit toujours affiégé au château de Nocera, & n'en fortit que le huitième d'Août par le secours de Raimond de Beauce, qui vint une seconde fois avec quantité de Bretons, quoiqu'ils fussent de l'obédience de Clement. Avec lui vint aussi un grand capitaine Allemand, nommé Lother de Suaube: & malgré les affiégeans qui n'attaquoient que foiblement, ils tirerent du château de Nocera le pape Urbain avec sa cour. Raimond les mena par des montagnes près de Salerne très-hautes & presque impraticables, & les mit dans la plaine qui est au-delà; & comme les ennemis en grand nombre les suivoient continuellement, Raimond les fit charger par ses Allemands si vigoureusement, que plusieurs demeurerent sur la place; & les autres fuyant en confusion, arriverent à Naples le lendemain.

En cette marche le pape Urbain faisoit porter de grandes richesses, mais il perdit beaucoup de joyaux & de meubles précieux, parce que plusieurs des bêtes qui en étoient chargées tomboient dans les montagnes, & la poursuite des ennemis ne donnoit pas le temps de Th. Niem. c. 56. les relever. Le pape menoit aussi avec lui ses prisonniers, c'est-à-dire, les six cardinaux & l'évêque d'Aquila, & les LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÉME. 361

les faisoit marcher à cheval près de sa personne, toujours bien gardés: mais l'évêque ne pouvoit pas aller

aussi vîte que vouloit le pape, parce qu'il avoit un mauvais cheval, & se sente en cert qu'il avoit un mauvais cheval, & se sente en telle furie, qu'il le
souit sousser à la question. Le pape crut qu'il retardoit
exprès pour s'évader, & entra en telle furie, qu'il le
fit tuer par des soldars de Clement, qui lui ayant donné
plusseurs coups, le laisserent mort & sans sépulture.
Sur quoi Thierry de Niem dit: Je ne me souviens pas
d'avoir lu si le pape peut saire tuer quelqu'un sans encourir d'irrégularité: comme si la censure ecclésiastique étoit plus à craindre que l'homicide dont elle n'est

que l'accessoire. Durant le siége de Nocera , le roi Charles ne per- a 55. mettoit pas aux cardinaux & aux autres de la cour du pape qui étoient à Naples, d'en sortir par terre ou par mer, parce qu'il croyoit que ses gens prendroient aisément le château de Nocera; & qu'ainsi le pape & toute fa suite viendroient infailliblement entre ses mains : après quoi les cardinaux qui étoient avec le roi procéderoient peut-être à l'élection d'un nouveau pape, qui n'auroit point de cour, si ceux qui la composoient se retiroient pendant le siége. Cette considération pressa le pape Urbain de se retirer; mais le roi & les cardinaux demeurés avec lui furent très-fachés de sa retraite, prévoyant qu'il leur feroit ensuite tout le mal qu'il pourroit. Alors on commença à donner aux membres de la cour du pape permission de sortir de Naples, & Thierry de Niem en fortit le dixiéme d'Août.

Le pape Urbain étant campé près de Salerne , les Roin 17. ex François de son escorte délibérerent s'ils le livreroient à Gobel. Clement qu'ils reconnoissoient pour pape. Ils croyoient

Ζz

Tome XX.

An. 1385.

en tirer une grande somme d'argent, & ne voyoient pas qu'Urbain sût en état de payer ce qu'il leur avoit promis. Mais Raimond de Beauce qui commandoit toute l'armée, les rassura & les retint avec les Italiens & les Allemands, súdéles à Urbain, qui trouva moyen de payer compant noize mille storins d'or, & donna des suretés pour vingt-six mille. Asin de faire ce paye-

The Nieme of the ment of the view of the ment of the view oblige de mettre en piéces sa vaisselle. Cependant les galeres que les Génois lui avoient promises étant arrivées, il s'embarqua & passa en sicile où il étoit reconnu. A Messine il sir lire publiquement les bulles qu'il avoit fulminées contre Charles de la Pair; & à Palerme les gens de sa cour se sourirent de vivres dont ils avoient grand besoin; après quoi le pape se rembarqua pour Gênes, où il arriva le samedi vingt-troisséme de Septembre.

XXVI. Ce fut là que le lundi seiziéme d'Octobre il publia Urdain fii des la promotion de plusieurs cardinaux, apparenment Rain. 138 s. a. a après avoir appris le resus des prélats Allemands, aufquels il avoit offert cette dignité. Ceux-ci étoient la

plûpart Napolitains, & voici les plus connus. Ance of the desired of the state of t

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. 363 du titre de sainte Susanne. Thierry de Niem le traite An. 1385. d'infigne simoniaque.

Ughel. to. 1. p.

Le troisiéme cardinal fut Marin Bulcano, Napoli- 1048. tain, parent du pape, soudiacre & protonotaire, cardinal diacre du titre de sainte Marie-la-Neuve, & camerlingue de l'église Romaine. Le quatriéme fut Rainald de Brancace, Napolitain, cardinal diacre de faint Vite & faint Modeste. Le cinquiéme fut François Castagnole, aussi Napolitain, nommé cardinal diacre, mais sans titre, parce qu'il mourut à Gênes le quinziéme de Novembre de la même année. On rapporte encore à cette promotion trois autres cardinaux, dont l'année n'est pas certaine. Etienne Palose, Romain, chanoine de fainte Marie-Majeure , pourvû de l'évêché de Todi par Gregoire XI. a 1374. Urbain VI. le fit camerlingue de l'eglise Romaine & son vicaire à Rome, quand il en partit pour aller à Naples: enfin il le fit cardinal prêtre du titre de faint Marcel. Louis de Fiesque, no- 14.10.4.p. 1114. ble Génois, fait par Urbain VI. évêque de Verceil en 1384. & enfuite cardinal diacre du titre de faint Adrien, confervant l'administration de l'église de Verceil, tant qu'il plairoit au pape. Le dernier de ces cardinaux fur 14 10. 1. p. 248. Ange d'Anna de Sommerive, àutrement de Lodi, Napolitain, moine Camaldule, cardinal diacre du titre

Ceux de ces cardinaux qui se trouverent à Naples, Th. Niem. c. 44. n'oserent accepter publiquement leur nouvelle dignité par la crainte du roi Charles. Ils demeurerent longtemps cachés dans leurs logis, craignant aussi d'être la rifée du peuple. Plusieurs dames Napolitaines qui les connoissoient, se disoient l'une à l'autre : Je voudrois bien voir ton mari cardinal; car ces nouveaux nommés

de fainte Luce.

passoient pour avoir tous des concubines chez eux : c'est que se pape Urbain étoit tellement prévenu de passion, qu'il ne regardoit point à faire des cardinaux utiles à l'églife universelle : ainsi parle Thierry de Niem.

en Angleterre.

Soulevement le lement à Londres, où les laïques lui accorderent un quinziéme & demi, à condition que le clergé lui don-Valfing. p. 320. neroit un dixiéme & demi : à quoi l'archevêque de Cantorbery Guillaume de Courtenai, s'opposa fortement, disant que l'église doit être libre, sans pouvoir être taxée par les laïques; & qu'il perdroit la tête plutôt, que de souffrir que l'église fût ainsi asservie en Angleterre. Cette réponse émut les laïques, en sorte que la noblesse des comtés avec quelques seigneurs demanderent en furie que l'on ôtat aux eccléfialtiques les biens temporels, difant: Ils sont venus à un tel point d'insolence, que ce seroit charité de leur ôter ces biens, & les forcer à prendre des sentimens plus humbles. Ils crioient ainsi, & en donnoient des mémoires au roi, & croyoient la chose si praticable, que plusieurs nobles nommoient les monafteres qu'ils trouvoient à leur bienséance, & les sommes qu'ils en vouloient donner : c'étoit une suite

Vers la faint Martin, le roi Richard II. tint un par-

de la doctrine de Wiclef. Le roi Richard ayant oüi ces propositions & les réponses des ecclésiastiques, dit : Qu'il conserveroit l'église Anglicane au même état, ou plutôt meilleur que celui où il l'avoit trouvée à fon avénement à la couronne. Cette réponse fut extrêmement louée non-seulement des ecclesiastiques, mais encore des bons laïques; & l'archevêque après en avoir délibéré avec le clergé, alla trouver le roi, & lui dit: que d'un con-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. fentement unanime & volontairement ils avoient fait le fond d'une décime qu'il pouvoit employer à ses An. 1386. affaires. Le roi reçut ce don avec tant de joye, qu'il dit publiquement : J'aime mieux ce présent libre, qu'un

de quatre fois autant qui seroit forcé.

Au mois de Janvier de l'année suivante 1386. Pilgrin, archevêque de Salsbourg, tint un concile, où Concile de Salsassisterent avec lui trois évêques, Jean de Gurc, Fri- To. xt. conc. p. deric de Giemzée, & Jean de Secou, de plus les dé-2062. putés des autres évêques de la province, & de quelques autres prélats. On y publia dix-sept canons, où je remarque ce qui suit. Tous les clercs dans la célébration e. 1. de l'office divin, se conformeront à l'usage de l'église cathédrale. Défense d'absoudre des cas reservés, sous : peine de suspense. Dans les cas douteux on doit recourir 4 au supérieur, pour sçavoir si on en doit absoudre. Dé- & fense aux clercs de porter des fourures de vair, s'ils ne font constitués en dignité, ou docteurs. Défense aux a & freres Mandians de prêcher ou confesser, sans l'approbation des évêques. Cet article semble être une suite de Sup. n. 19. la constitution du vingt-troisiéme de Novembre 1384. aussi ce concile se tenoit dans l'obédience du pape Urbain. On y renvoye plusieurs fois au concile tenu aussi à Sallbourg en 1291. En celui ci on se plaint fort des Sup. liv. e. 10. impositions sur le clergé, & des usurpations du bien a il a 14 a 16. d'eglife. On défend même aux laïques de poursuivre les clercs devant le tribunal féculier, & aux notaires publics d'exercer leurs charges, fans approbation de

l'évêque ou de son official. Heduige troisseme fille de Louis le Grand, roi de xxxx. Hongrie & de Pologne, issu de la maison de France, pologne avoit succédé à son pere au royaume de Pologne, & y Dingos 186. 100.

joignit le duché de Lithuanie par son mariage avec Ja-An. 1386. gellon, qui en étoit souverain. Après que cette alliance p. 242.

eut été concertée du consentement des Polonois, le prince arriva à Cracovie le douziéme de Février; & le quatorziéme fête de saint Valentin, il fut baptisé, & prit le nom de Ladislas. Jusques-là toute la nation des Lithuaniens étoit demeurée dans le paganisme, & Jagellon lui - même n'avoit encore pû se résoudre à le quitter, quoiqu'il y eût été souvent exhorté par les princes ses voilins. Mais ce mariage si avantageux le détermina; & après s'être fait instruire, il fut baptisé dans l'église de Cracovie par Bodzanta, archevêque de Gnesne, & Jean, évêque de Cracovic. Avec lui furent baptifes trois de ses freres, quelques-uns des Boyars ou seigneurs, & des nobles. Ses autres freres ayant deja reçu le baptême, selon le rit Grec, ne voulurent point qu'on y suppléât les cérémonies Latines.

Le même jour Jagellon fut marié par l'archevêque dans la même église avec la reine Heduige, & unit à perpétuité à la Pologne les terres de Lithuanie, de Samogitie & de Russie, dont il étoit seigneur. Quatre jours après, c'est-à-dire, le dix-huitiéme de Février, qui cette année 1386, étoit le dimanche de la Septuagésime, le nouveau roi se sit sacrer & couronner avec grande solemnité, en présence de la reine son épouse: la couronne étoit neuve, parce que le roi Louis, pere de la reine, avoit emporté en Hongrie l'ancienne couronne des rois de Pologne, de peur que quelqu'autre que ses enfans, ne succédat en ce nouveau royaume. des évêques de Cracovie & de Posnanie. Ce dernier

Rain. 1373. n. Ce fut l'archevêque qui couronna le nouveau roi, assisté nommé Dobregeste, avoit été chapelain du roi Louis,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. étant docteur & prevôt de l'église de Cracovie. Il se trouvoit à Avignon le vingt-troisième d'Octobre 1373. quand le pape Gregoire XI. le chargea d'une lettre adressée à trois freres, ducs de Lithuanie, apparemment

freres aussi de Jagellon. Louis le Grand roi de Hongrie, mourut le treizième de Septembre 1382. laissant deux filles Marie & He- Mort de Charles

duige, toutes deux de sa seconde femme Elisabeth, Jo. Thuroez p. fille du roi de Bossine. Marie, comme Painée, succéda Boufin. p. 300. au royaume de Hongrie : mais comme elle n'étoit pas de encore en âge de gouverner, ni même d'être marice, la reine Elisabeth sa mere prit la conduite du royaume, & s'en acquitta si mal, qu'elle s'attira la haine de plufieurs grands. Ils envoyerent à Naples offrir le royaume à Charles de la Paix, de la même famille d'Anjou Sicile: il accepta, vint en Hongrie, & fut couronné solemnellement; mais quelque temps après la reine Elifabeth le fit tuer en trahifon, comme il étoit assis auprès d'elle, sous prétexte d'affaires. Le meurtrier fut un gentilhomme nommé Blaife Forgach, qui d'un grand coup de sabre lui fendit la tête jusqu'aux yeux. C'étoit le sixiéme de Février jour de sainte Dorothée, lorsque l'on comptoit encore 1385, commençant l'année à Pâques.

Le roi de Naples étoit de petite taille, d'où vient Tb. Niem. e. 29. que le plus fouvent on le nomme Charles le Petit. Il étoit blond, beau de visage, avoit la parole agréable, la démarche posée: il étoit bien instruit des poësses & des histoires, & s'en entretenoit d'ordinaire après le repas. Il fut tué dans sa quarantiéme année. Son corps demeura quelques années sans sépulture dans le cloître faint André à Vissegrade, parce qu'on n'osoit l'enter-

rer, ayant été excommunié par le pape Urbain. Cette An. 1386. mort réveilla les prétentions de la maison d'Anjou sur Vita PP. 10. 1. le royaume de Naples, dont le pape Clement avoit donné l'investiture au jeune roi Louis II. le jour de la p. 1253. Pentecôte, vingt-uniéme de May 1385.

Thurgez. c. 2.

La reine Elisabeth fit ausli-tôt cerire la mort de Charles de la Paix avec ses circonstances, à Sigismond de Luxembourg, fiancé avec la reine Marie sa fille. Il étoit frere de l'empereur Vencellas & fils de Charles IV. qui lui avoit donné le marquifat de Brandebourg, & Pavoit accordé avec Marie dès leur enfance. Elisabeth lui manda de venir incessamment prendre possession du royaume de Hongrie dévolu à Marie, comme fille aînée du roi Louis. Cependant Jean Hervart ban de Croatie se rendit maître en Hongrie, & pour vanger la mort du roi Charles, fit mourir ceux qui y avoient eu part, même la reine Elisabeth, & tint Marie en prison.

Sigifmond partit en diligence avec une armée de Bohémiens sujets de l'empereur son frere, & plusieurs seigneurs de la haute Hongrie. Il fut bien reçu à Bude, & le pays se déclara pour lui, de quoi Hervart épouvanté délivra la reine Marie, & elle vint trouver Sigifmond. Le jour de la Pentecôte dixiéme de Juin 1386. on tint à Albe-royale une assemblée générale de la nation, où Marie déclara publiquement qu'elle cédoit

lib. 2. p. 372.

à Sigismond son époux, tout le droit qu'elle avoit au royaume, & il fut couronné folemuellement roi de Hongrie dans l'église de saint Etienne, par l'archevêque de Strigonie. Il étoit âgé de vingt ans, & en régna cinquante.

Le pape Urbain étoit toujours à Gênes, où le cinquieme jour de Mars 1386. un ermite François vint à cheval

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. 169 cheval avec quatre serviteurs, demandant à lui parler, & se disant envoyé de Dieu. Le lendemain il se pré- AN. 1386. senta au pape, vêtu de noir en habits longs, outre g. Rain. 1386. n. qu'il étoit de grande taille, portant une grande barbe noire, & baissant les yeux, d'un air sérieux. Il déclara qu'il ne sçavoit pas parler Latin, & dit en François: Seigneur, je viens vous annoncer ce que Dieu m'a révélé pour l'union de l'église. Il y a déja quinze ans que je vacque à la contemplation dans le désert, où j'ai appris par révélation que notre saint pere le seigneur Clement est le vrai pape, & que vous n'en êtes qu'un faux : renoncez donc à la papauté pour procurer l'union de l'église & pour votre salut. Le pape Urbain lui répondit : D'où sçavez-vous que cette révélation vient de Dieu ? L'ermite ne donna point d'autre preuve que de

s'offrir aux tourmens, & parloit beaucoup lans raisonner. Le pape le fit mettre en prison avec deux de ses domestiques, car les deux autres s'enfuirent : le pape les fit mettre à la question tous trois séparément, & Permite confessa que sa prétendue révélation étoit plutôt une suggestion diabolique. Il sembloit devoir être puni comme criminel de leze-majesté; mais les prélats François qui reconnoissoient Urbain pour pape, représenterent que si on le faisoit mourir , leurs parens & leurs amis demeurans en France, seroient peut-être traités de même; car ils sçavoient que le roi de France protégeoit particulierement cet ermite. Le pape donc après avoir pris conseil, se contenta de sa rétractation publique ; & pour cet effet le premier dimanche de Carême , onziéme de Mars, on le tira de prison, on lui rasa la barbe, & on l'amena à l'église, où après la messe du pape & le sermon, il révoqua à haute voix tout ce qu'il

avoit dit contre le pape Urbain, & reconnut qu'il n'y avoit point d'autre vrai pape. Quelques jours après il s'en retourna en France.

Cependant les amis des cardinaux prisonniers firent Fin des cardi-naux prisonniers, une conjuration pour les délivrer. Ils entrerent de nuit Rain. n. 10. ex au palais du pape, croyant que plusieurs autres se join-

droient à eux pour rompre la prison; mais les domestiques du pape s'étant éveilles au bruit, & ceux qui faisoient la garde ayant pris les armes, les conjurés eurent peur & s'enfuirent. Quelques jours après on forma le dessein d'empoisonner le pape, mais on mit aux fers ceux qui en furent soupçonnés; & comme le pape recherchoit avec soin les auteurs de la conspiration, deux Th. Niem. c. 61, cardinaux s'enfuirent de sa cour : sçavoir, Pile de Prate,

archevêque de Ravenne, & Galiot Tarlat de Pietra-Vita pag. 515 mala. Leur fuite les rendit suspects, & enfin ils se ren-

Sup. Itv. xevis. dirent à Avignon auprès du pape Clement, mais ils n'y arriverent pas fi-tôt : Pile de Prate le treizième de Juin 1387. & Galiot le cinquiéme de May 1388. Le premier en passant à Pavie pour faire dépit à Urbain, brûla en place publique le chapeau rouge qu'il avoit reçu de lui; & Clement ne comptant pour rien leur premiere ordination, les fit tous deux cardinaux, Pile comme

prêtre, & Galiot comme diacre.

Quant aux cardinaux prisonniers, le pape Urbain Th. Niem. c. 57. en délivra un à la priere du roi Richard , sçavoir , Adam Eston du titre de sainte Cécile, qu'il renvoya comme un pauvre moine, accompagné seulement d'un François clerc de chambre du pape, pour prendre soin de lui & le garder. Les cinq autres cardinaux demeurerent à Gênes prisonniers dans le logis du pape, qui faisoit partie de la maison des chevaliers Rodiens; & s'il voyoit

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. quelqu'un venir à heure induë à l'eglise, près de laquelle étoit cette prison, il croyoit que c'étoit pour délivrer An. 1387. les cardinaux; & sur ce soupçon il fit prendre, emprisonner & mettre à la question plusieurs gens de sa cour. Le doge & les citoyens de Gênes le prierent instamment de délivrer ces cardinaux & leur faire grace, mais il ne les écouta pas. Enfin le pape Urbain voulant re- c. 60. tourner au royaume de Naples, fit mourir ces cinq cardinaux pendant une nuit au mois de Décembre, peu de jours avant son départ de Gênes. On racontoit diversement leur mort; les uns disoient qu'on les avoit jettés dans la mer, les autres qu'on les avoit égorges & enterrés dans une écurie. Pendant ce même mois de Décembre Urbain partit & passa par mer à Luques, e. &. où il demeura neuf mois de suite.

Au commencement de l'année suivante 1387, le nouveau roi de Pologne Ladislas Jagellon, alla en Lithua-Lithuaniens. nie avec la reine son épouse, quantité de seigneurs, p. 145.
Polonois & de prélats, entr'autres, l'archevêque de Diago l'ili. 104. Gnesne, pour établir la religion chrétienne dans le pays. Les Lithuaniens adoroient un feu qu'ils croyoient perpétuel, & qui l'étoit en effet, par le soin qu'avoient leur prêtres d'y mettre du bois jour & nuit. Ils adoroient aussi des forêts qu'ils croyoient sacrées, & des serpens dans lesquels ils croyoient que les Dieux étoient cachés. Jagellon étant arrivé dans le pays, convoqua une afsemblée à Vilna pour le jour des Cendres, qui cette année fut le vingtième de Février. En cette assemblée le roi & les seigneurs qui l'accompagnoient s'efforcerent de persuader aux Lithuaniens de reconnoître le vrai Dieu, & d'embrasser la religion chrétienne : mais les Barbares soutenoient que c'étoit une impiété d'aban-

A a a ii

An. 1387.

donner leurs Dieux, & abolir les coutumes de leurs ancêtres. Alors le roi Ladillas fit éteindre le feu prétendu perpétuel que l'on entretenoit à Vilna, & qui 
étoit garde par leur prêtre nommé Zinez. Le roi fit aufli 
en prélence des Barbares renverfer le temple, & rompre l'autel où ils immoloient leurs victimes: il fit couper les bois qu'ils tenoient pour facrés, & tuer les ferpens que l'on gardoit en chaque maifon, comme des 
dieux domeltiques.

Les Barbares voyant ainsi détruire leur religion, se contentoient de pleurer & se lamenter, car ils n'osoient s'opposer aux ordres du roi. Enfin voyant qu'il ne leur en arrivoit aucun mal, & délabusés par l'expérience, ils comprirent qu'on s'étoit mocqué d'eux, & consentirent à recevoir la religion chrétienne. Les prêtres Polonois les instruisirent pendant quelques jours des articles de foi, & leur apprirent l'oraison dominicale & le fymbole : mais celui qui travailla le plus efficacement à leur conversion fut le roi lui-même, qui sçavoit leur langue & les persuadoit plus facilement. Les plus nobles furent baptifés l'un après l'autre; mais pour le peuple, comme ç'eut été un travail immense de les baptiser chacun en particulier, le roi les fit séparer en diverses troupes de l'un & de l'autre sexe, que l'on aspergeoit suffisamment d'eau bénite; & à chaque troupe on donnoit un seul nom Chrétien, comme Pierre, Jean, Catherine ou Marguerite, (au lieu de leurs noms barba-

C'est le premier exemple que j'ai trouvé du baptême donné par aspersion à une grande multitude; & il y a grande raison de douter qu'il soit valable, puisqu'il est au moins très dangereux que plusieurs dans la soule

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. ne reçoivent point d'eau. Je sçai que faint Thomas dit que l'on peut baptiser par aspersion à cause de la multitude, & cite l'exemple de trois mille que saint Pierre 3. part. q. 66. convertit le jour de la Pentecôte; mais l'écriture ne dit pas qu'ils furent tous baptifés le même jour : on doit plutôt croire, suivant l'esprit de l'antiquité, qu'ils surent baptifés à loisir, après avoir été soigneusement examinés.

An. 1387. A#. II. 41.

Le roi Jagellon distribua à tous les nouveaux baptisés des habits d'étoffe de laine, qu'il avoit fait venir de Pologne : ce qui leur fut très-agréable , parce que jusques-là ils n'étoient vêtus que de toile ou de peaux de bêtes. Le bruit s'étant donc répandu que le roi faisoit de telles libéralités, ils accouroient en troupes de tout le pays, demandant le baptême pour avoir des habits de laine ; telle étoit leur grossiéreté. Les militaires & les anciens que l'on baptisoit en particulier, s'empresfoient de venir à Vilna avec leurs femmes & leurs parens, pour être instruits & baptisés. Le pape Urbain ayant appris cette heureuse nouvelle de la conversion des Lithuaniens, écrivit au roi pour l'en féliciter, se plaignant toutefois de n'avoir point reçu d'envoyés de la part sur ce sujet. Le bref est du dix-septième d'Avril 1387.

Pour affermir la religion dans le pays, le roi fonda à Vilna une églife cathédrale en Phonneur de la fainte Trinité, sous le titre de saint Stanislas, évêque & martyr, comme du patron commun des Polonois & des Lithuaniens, réunis déformais par une même domination & une même religion. Le grand autel fut placé au même lieu où avoit été le feu qu'ils croyoient perpétuel; & l'église dédiée par Bodzanta, archevêque de

Gnesse, qui ordonna premier évêque de Vilna André Valzilo, noble Polonois, de l'ordre des freres Mineurs, auparavant confesseur de la reine Elisabeth d'Hongrie.

La nouvelle cathédrale eut quatre dignités & huit chanoines: le roi lui donna des revenus suffsians , & la reine Heduige fournit tant à l'église cathédrale qu'aux des propositions des reines des condées en même temps, des calices, des plages p. 17. croix , des images , des livres & des ornemens. Le roi

Diagof p. 17. croix, des images, des livres & des ornemens. Le roi Raim. n. 16. Ladillas Jagellon passa toute l'année 1387, en Lithuanie pour y établir la religion, & toutefois il resta encore un grand nombre de payens dans la partie septentrionale couverte de vasses forêts.

Le roi Ladislas envoya au pape Urbain Dobrogosti, évêque de Posnanie, pour lui prêter obédience. Il laissa Crismer, p. 244. Son frere Skirgellon gouverneur en Lithuanie, & y sit

une loi, portant défense aux catholiques de contracter mariage avec les Russes, si Phomme ou la femme ne renonçoient au chissime des Grecs. Par une autre loi il déclara les biens des eccléssaftiques exempts de toutes impositions, redevances & jurisdictions du prince &

des autres laïques.

XXXV. Le B. Pierre d Luxembourg. Cette année mourit un jeune seigneur, qui sut regardé comme un prodige de vertu: c'étoit Pierre de Luxembourg, parent de l'empereur Venceslas, de Sigissmond, roi de Hongrie, & du roi de France Charles VI. Son pere étoit Gui de Luxembourg, comte de Ligni en Barois, cousin au troisséme degré de l'empereur Charles IV. Sa mere Mahaut de Chastillon, comtesse de saint Paul. Pierre naquit à Ligni le vingtiéme de Juillet 1369. Dès s'age de quatre ans il n'avoit plus ni pere, ni mere, & étoit élevé par sa tante, Jeanne de Luxembourg, comtesse de laint Paul, qui quatre ans après

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. Penvoya étudier à Paris, sous la conduite de deux hom-

mes vertueux. Il donnoit dès-lors beaucoup de temps à An. 1387. la priere, & montroit d'excellentes inclinations. Le pape Clement en ayant oui parler, lui donna un canonicat dans l'église de Paris en 1379, qui étoit la dixiéme année de son âge; & toutefois il s'acquittoit fidélement de ses devoirs, autant que ses études le permettoient. Deux ans après il fut encore pourvû de deux prébendes & de deux archidiaconés; scavoir, de Dreux en l'église de Chartres, & de Brusseles en l'église de Cambray : mais il demeura à Paris pour continuer ses études.

Au mois de Mars 1384, quoiqu'il n'eût pas encore quinze ans, le pape Clement lui donna l'administration de l'évêché de Mets, vacant par le décès de Thierry de Boppart. Ce diocèse placé sur la frontiere de France & d'Allemagne, étoit divisé par le schisme. Le cardinal Meuriff. p. 525. d'Aigrefeuille, légat de Clement, le fit reconnoître pour pape par le chapitre de Mets, le dernier jour de Juin 1379, mais une partie de la ville & plusieurs places du diocese reconnoissoient Urbain, comme faisoit l'empereur : ce qui fait croire que le principal motif de Clement en nommant cet enfant à l'évêché de Mets, fut d'y maintenir fon obédience par le crédit & les armes de Valeran, comte de faint Paul, son frere aîné. Ce fut encore par le même motif que deux ans après, c'està-dire, au temps de Pâques 1386, le même pape fit car-p. 509. 1320. dinal le jeune prélat, à la follicitation du roi Charles VI. & du duc de Berry. Il le fit venir à Avignon; & le déclara cardinal diacre du titre de faint Georges au voile d'or, lui conserva l'administration de l'évêché de

Il alla enfuite à Mets & y fut d'abord bien reçu;

Mcts.

mais depuis il lui furvint un différend avec le maître échevin, au fujet des autres officiers de ville nommés les treize & les vardeurs. L'évêque étoit en possession de les nommer, mais l'échevin soûtenoit que Pierre 1533-65.

Mere P. 132- de Luxembourg n'étant pas facré, n'étoit pas encore évêque. Le comte de faint Paul étoit déja dans le diocèle occupé à prendre des places que tenoient des Allemands, pour les founettre à l'obéissance de son frere & du pape Clement. Le jeune évêque se sourier par la fafaire plus sérieulement, & il vint ayec ses trouper prit l'affaire plus sérieulement, & il vint ayec ses troupes devant la ville de Mets, sur la fin du mois de Mars

1386. & fit le dégat aux environs. Cependant le pape rappella le jeune cardinal à Avignon, où il tomba malade vers la fin de la même année; & l'on attribua sa maladie principalement à ses austérités excessives, ses jeunes, les veilles, ses disciplines, & les autres pratiques semblables qui étoient de la dévotion du temps, aussi-bien que la confession fréquente & la communion rare ; car il se confessoit au moins une fois par jour, & ne communioit que les grandes fêtes & quelques dimanches. Or j'attribue ces inconvéniens à l'ignorance & à l'indiscrétion de ses directeurs, plutôt qu'à la sienne, puisque dans une si tendre jeunesse, il ne pouvoit encore sçavoir les régles ni de la vraie piété, ni de la discipline de l'église; car il eût été bien plus important pour sa propre sanctification & pour l'édification du prochain, de n'avoir qu'un bénéfice, & ne point accepter d'évêché, qu'il ne fût en âge & en état d'en remplir les devoirs. Au reste je ne doute point que son intention ne sût parfaitement droite, & les dispositions de son cœur excellentes:

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. lentes; mais j'admire qu'on lui fasse un grand mérite d'avoir gardé sa virginité jusqu'à dix-huit ans.

An. 1387.

Sa maladie dura jusqu'au second jour de Juillet 1387. Vita PP. p. 515. auquel il mourut saintement comme il avoit vécu, n'ayant que dix-huit ans moins dix-huit jours. Il fut enterré trois jours après à Avignon dans le cimetiere des pauvres; comme il avoit ordonné; mais ses funérailles ne laisserent pas d'être fort solemnelles, par le grand concours du peuple qui le regardoit déja comme un saint: & quoiqu'il n'eût point sait de miracles de son vivant, on publia qu'il s'en étoit fait grand nombre des le jour de son enterrement, ce qui continua Froill : vol co les jours suivans & pendant plusieurs années. La cause 100. du pape Clement en devint plus favorable, & plusieurs crurent que Dieu même se déclaroit pour lui, en faisant tant de miracles par l'intercession d'un saint qui le

reconnoissoit pour vrai pape. Charles de la Paix allant en Hongrie, laissa à Naples XXXVI.

la reine Marguerite fa femme de la même maison d'An-me de Naples. jou-Sicile, & ses deux enfans Ladislas & Jeanne. La nouvelle de la mort de Charles vint à Naples au même mois de Février 1386. & aussi-tôt la reine Marguerite fit proclamer roi Ladislas ou Lancelot, comme on le nommoit en François, âgé seulement de dix ans. Mais le pape Urbain demeura toujours opposé à la veuve & aux enfans de Charles de la Paix, comme à lui-même, jusqu'à refuser opiniâtrément de lui accorder la sépulture ecclésiastique; voulant soutenir les censures qu'il Th. Niem e. Ca. avoit fulminées contre lui à Nocera, & en vertu desquelles il prétendoit que le royaume de Sicile, c'est-àdire, de Naples, lui étoit revenu comme pape & seigneur de fief. D'ailleurs la reine Marguerite se brouilla

avec le sénat de Naples, en sorte que la ville se trouva An. 1387. divifée entre Urbain & elle.

> Le pape Clement voulut profiter de l'occasion pour retablir à Naples la maison d'Anjou, & par consequent son obedience. Il employa pour cet effet Otton de Brunsvic, prince de Tarente, dernier mari de la

Sup. n. 5.

reine Jeanne, qui avoit été pris par Charles de la Paix en 1381. & délivré trois ans après par des Bretons qui Vita PP. p. 1128. l'amenerent à Avignon. Le pape Clement lui persuada donc de retourner à Naples, & de relever le parti du jeune roi Louis II. par le moyen des amis qu'Otton y avoit, particulierement de Thomas de faint Severin.

Rain. 1387. n. Ils arriverent devant Naples le premier de Juillet 1387. 1. ex Pign & le sénat prit le parti du roi Louis, mais à condition que les foldats n'entreroient dans la ville qu'en petit

nombre, & pour acheter des vivres.

L'archevêque de Naples qui tenoit le parti d'Urbain, Ugbell. to. 6. p. se nommoit Nicolas Zanasi, mal nommé par d'autres Guindazzo, natif de Crémone, & jurisconsulte fameux. Etant archevêque de Bresse, il fut envoyé à Naples par Urbain pour recevoir le sement de Charles de la Paix, comme il fit le premier de May 1381. L'année suivante il fut fait archevêque de Benevent, & au bout de deux ans transféré à Naples après la mort de Louis Bezut, que le pape Urbain VI. avoit mis à la place de Bernard Clementin, comme il a été dit : car depuis le schisme il Sup. n. 1. y eut en plusieurs églises deux prélats qui s'en disoient

évêques en même temps.

Ainsi Nicolas Zanasi qui étoit en possession de l'archevêché de Naples, en 1387, trouva fort mauvais qu'Otton de Brunsvic y eût fait reconnoître pour roi le jeune Louis d'Anjou. Il alloit par la ville avec l'abbé

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME.

de saint Severin & d'autres prêtres Urbanistes, pour maintenir le peuple dans l'obéissance du roi Ladislas: An. 1387. mais ils furent pris par ceux du parti contraire, qui les blesserent & les traînerent par terre. Sur le soir toute la ville prit les armes, & il y eut un combat, où les Urbanistes eurent l'avantage. Mais le septiéme du même mois de Juillet arriverent deux galeres de Provence, apportant de l'argent pour payer les troupes de Louis; ce qui obligea la reine Marguerite à fortir dès le lendemain du château de l'Ocuf, & se retirer avec ses enfans à

Gayete, où ils demeurerent plusieurs années dans une Th. Niem. c. 63. grande disette.

Alors le parti de Louis d'Anjou ayant pris le dessus, le pape Clement permit de vendre l'argenterie des égli-

fes pour fournir au payement des troupes, comme Ur- . S. Ant. tit. 22. bain avoit fait sept ans auparavant en faveur de Charles Supp. n. 1.
Th. Niem. c. 66. de la Paix. Le pape Urbain étoit alors à Luques, où quelques princes Allemands lui envoyerent fecretement des députes pour le presser de réunir l'église, lui offrant tous les secours nécessaires, les frais du voyage & les lieux propres pour les conférences avec Clement; mais ils n'avancerent rien, & Urbam disoit toujours qu'il

étoit le vrai pape, & qu'il n'étoit pas à propos de le révoquer en doute.

Il étoit si éloigné de tout accommodement avec Clement, que le vingt-neuviéme d'Août de cette année 1387. il publia contre lui une nouvelle bulle adressée Rain. n. 1. 2. 3. à tous les évêques, où après lui avoir dit beaucoup d'injures, il exhorte tous les princes catholiques, & généralement tous les fidéles à foutenir la cause de Féglise, c'est-à-dire la sienne ; & promet l'indulgence pléniere, comme pour le secours de la Terre-sainte, ВЬЬіі

à tous ceux qui se croiseront, serviront un an, ou contribueront aux frais de la guerre contre les schismatiques. Mais on ne voit aucun effet de cette bulle, au contraire l'obédience de Clement s'étendit notablement vette année.

Jean roid Artagon pur Cle-agen pour Cle-ment VII. Le roi d'Arragon Pierre le Cérémonieux, mourut & quinze ans, après en avoir regné plus de cinquante. Il étoit demeure neutre entre les deux papes, quoiqu'à Via PP. 10. 1. la follicitation de Pierre de Lune, cardinal, légat en p. 518. 1365. Espagne, il eût fait faire plusieurs enquêtes à Rome & à Avignon, au sujet des deux élections. Jean, duc de Girone, son fils aîné & son successeur à la couronne, se détermina enfin par les instances du même cardinal; & le vingt-quatriéme de Février 1387. il publia à Barcelone une déclaration, où il dit en sub-

To. z. p. 988.

stance: Dès le temps que par notre droit d'aînesse nous étions prince de Girone, voyant le schisme qui s'étoit formé dans l'église, nous avons fait faire des informations solemnelles sur le droit des deux prétendus papes, nous avons vû celles qui avelent été faites par d'autres princes; & tout bien considéré, nous avons trouvé que le premier élu, fçavoir, Barthelemy archevêque de Bary, a été intrus par une violence notoire, & que le second, scavoir, notre saint pere le pape Clement, nommé alors le cardinal de Genêve, est le vrai canonique & légitime pape; & nous l'avons déclaré tel : mais notre déclaration n'a pas été solemnellement publiée durant . le regne du roi notre pere de glorieuse mémoire, qui est demeuré dans l'indifférence, & a ordonné à ses sujess de l'observer. Maintenant la providence nous ayant

LIVRE QUATRE-VINGT-DIZ-HUITTÉME. 381
mis fur le trône, après avoir tenu plusieurs conseils & An. 1387.
consorment délibéré sur ce sujet, nous avons trouvé conformes à notre déclaration les informations & les procédures faites par le roi notre pere. C'est pourquoi nous exhortons tous les sidéles, & commandons à tous nos sujets de reconnoître pour vrai pape le seigneur Clement VII. & tenir l'antipape premier élu, pour séparé de l'égisse.

Le roi Pierre avoit un cousin germain nommé Jac- Vita to. 1. p. ques d'Arragon, qui ayant été destiné à l'état ecclésias-518. 1366. tique par son pere, dont il étoit le troisiéme fils, se trouvoit dès l'an 1352, chanoine & prevôt de l'église de Barcelone, chanoine de celle de Majorque, & chapelain commenfal du pape. En 1362. Innocent VI. le fit évêque de Tortole, quoiqu'il n'eût que vingt ans accomplis. En 1369. l'église de Valence étant venue à vacquer, les chanoines élurent Ferdinand de Munnos chanoine & chantre de la même église : mais le pape Urbain VI. sans avoir égard à cette élection, & cédant aux prieres du roi d'Arragon, transféra Jacques son cousin, à l'évêché de Valence. Le pape Clement lui offrit le cardinalat, qu'il n'osa accepter pendant la vie du roi Pierre, craignant qu'il ne le trouvât mauvais, parce qu'il avoit embrassé la neutralité, & ne reconnoissoit pas Clement pour pape : mais après la mort de ce prince & la déclaration du roi Jean, Jacques d'Arragon accepta volontiers le chapeau rouge, & il le reçut de la main du cardinal Pierre de Lune. Le pape Clement conserva à Jacques l'administration de son église, & on l'appelloit le cardinal de Valence.

Charles le Mauvais, roi de Navarre, mourut à Pam-1014. E. 10. 1371, pelune le premier jour de Janvier cette année 1387. &

Charles le Noble, son fils aîné, lui succéda. Le pere An. 1387. avoit toujours différé, comme le roi d'Arragon, de se déclarer pour l'un des deux papes; mais le fils ayant pris fon temps, se déclara solemnellement pour Clement VII. en quoi il fut efficacement aidé par le cardinal Pierre de Lune. Ainsi toute l'Espagne, à la réserve du Portugal, se trouva réunie sous l'obédience de Clement.

Erreurs de frere Jean de Montfon.

p. 991.

A Paris il s'émut cette année une grande dispute entre les freres Prêcheurs & les autres théologiens. Frere Jean de Montson du même ordre, docteur en théo-

logie, natif du diocèse de Valence en Catalogne, soutint dans les écoles quatorze propositions, dont voici Vius PP. to. 2. les plus importantes. L'union hypostatique en J. C. est plus grande que l'union des trois personnes dans l'essen-

Prop. 4. Prop. ce divine. Il peut y avoir une pure créature plus parfaite 10. 11. 12. 13. pour mérirer, que l'ame de J. C. même. Il est expressément contre la foi, de nier que tout homme, excepté J. C. ait contracté le péché originel; & il est autant

contre la foi d'en exempter la sainte Vierge, que d'en exempter dix personnes. L'écriture sainte ne doit être expliquée par l'écriture même.

Les quatorze propositions surent rapportées dans Duboulai p. 619. Passemblée de la faculté de théologie, tenue aux Mathurins le sixiéme de Juillet 1387. & après qu'elles eurent été qualifiées chacune en particulier, l'université, à la requête de la faculté de théologie, les présenta judiciairement à l'évêque de Paris, Pierre d'Orgemont, comme au juge ordinaire en cette partie, qui défendit à frere Jean de Montson de sortir de Paris, & après les procédures nécessaires, prononça cette sentence le vendredi vingt-troisiéme d'Août, veille de la faint Barthelemy: Nous défendons qu'aucun désormais ne soit

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. si hardi que d'enseigner, ou soutenir en public ou en

cachette, aucune des quatorze propositions mentionnées ci-dessus, sous peine d'excommunication qui sera encourue par le seul fait, & dont nous nous reservons spécialement l'absolution. Au reste, si Jean de Montson peut être pris, nous procéderons contre lui par emprisonnement & autres voyes de droit. Pendant le cours de cette procédure devant l'évêque de Paris, l'inquisiteur ou son vice-gérent sut souvent interpellé de, se joindre à la cause, mais il n'y voulut jamais comparoître; apparemment il étoit de l'ordre des freres Prêcheurs.

Jean de Montson appella de la sentence de l'évêque Duboulai p. 622. de Paris au pape Clement VII. & se dendit à Avignon, 623. 60. où il obtint une citation contre l'université. Elle en 408. voya des députés, dont le chef fut Pierre d'Ailli, docteur en théologie, & grand-maître du collége de Navarre. Il parla deux fois sur ce sujet en consistoire devant le pape ; & ces discours , selon le style du temps , sont en forme de sermons commençans par un texte de l'écriture suivi de préambules & de protestations, après quoi le corps même du discours est chargé de tant de divisions & de subdivisions, qu'il en devient plus obfcur. Le pape donna des commissaires, & Pexamen de

l'affaire dura le reste de cette année & toute la suivante. Au mois de Novembre 1387. le pape Clement envoya une ambassade solemnelle à Florence, où elle fut Avis des Florence reçûe avec honneur, & quelques nobles allerent au- me. S. Aricon. 10. 31 devant des ambassadeurs : mais avant que de leur don- p. 404 ner audience, les magistrats consulterent Louis Marfile, docteur en théologie, de l'ordre des Ermites de saint Augustin, homme de sainte vie & de grande réputa-

An. 1387.

tion, qui leur dit: Vous pouvez les écouter, si ce qu'ils proposeront est utile à la chrétienté, on l'exécutera; si c'est le contraire, vous les congédierez de cette ville.

On donna donc audience aux ambassadeurs, & la conclusion de leurs discours fut de prier la république de Florence de travailler à la convocation d'un concile universel, où l'on décidat lequel des deux étoit le vrai pape. Si le concile déclaroit que c'étoit Clement, il offroit de faire Urbain cardinal; si Urbain étoit jugé pape légitime, Clement se remettoit entiérement entre ses mains, pour disposer de lui comme il lui plairoit. Les envoyés louoient fort les Florentins, & seur faisoient de grandes offres, entr'autres, que Clement les feroit ses vicaires dans les terres de l'église de leur voifinage, dont les revenus seroient gardés en sequestre par les Florentins, jusqu'à ce que la cause fût décidée par le concile. Les magistrats de Florence après une mûre délibération, répondirent : Il ne nous paroît pas qu'il nous convienne de traiter du concile, c'est aux rois & aux princes plus puissans que nous, & nous les en, solliciterons. Quant à l'obédience & l'adhésion à un pape, nous ne prétendons point nous séparer de celui que nous avons reconnu jusqu'à présent (c'étoit Urbain) jusqu'à ce que l'église ou le concile en ait autrement décidé. Ils renyoyerent ainsi les ambassadeurs de Clement VII.

Defordres des Lollards en Angleterre. Th. Valfing. p. \$27En Angleterre étoit un Carme nommé Gautier-Disse, qui avoit été confesseur du duc de Lancastre, & auquel le pape Urbain donna de grands priviléges, croyant qu'il suivroit ce prince en Espagne où il devoit aller, prétendant avoir droit au royaume de Castille. Le duc y alla en esset, mais Gautier demeura en Angleterre,

où.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. 389

où il distribuoit pour de l'argent les graces qu'Urbain avoit accordées au duc de Lancastre. Il y en avoit une que l'on s'empressoit d'acheter & qu'on payoit plus cherement, c'étoit de créer des chapelains du pape, suivant l'ulage de la cour de Rome. Gautier en accorda le titre entre les autres à un Augustin, nommé Pierre Pareshull, qui croyant avoir acquis par-là toute forte de liberté, commença à s'attacher aux Lollards ou Vicléfistes, qui étoient déja en grand nombre à Londres. Ils lui dirent qu'il devoit quitter une religion particuliere pour revenir à la vie commune, qui étoit plus parfaite & plus fûre : enfuite à leur perfuafion, il se mit à prêcher & à publier les vices de son ordre. Il le fit dans l'église de saint Christosse à Londres, étant suivi de près de cent Lollards, & reprocha tant de crimes aux Augustins, que les auditeurs en furent saisis d'horreur.

Quelques-uns coururent aussi-tôt en avertir ces religieux, dont douze des plus échauffés vinrent à l'église où Pareshull prêchoit encore. Un d'eux s'approcha hardiment & le démentit; ce que voyant les Lollards, ils se jetterent sur ce frere, le firent tomber, le foulerent aux pieds, & lui donnerent plusieurs coups. Ils chasserent aussi les autres Augustins & les poursuivirent hors de l'église, voulant les tucr & brûler leurs maisons, & criant avec fureur: Délivrons le monde de ces meurtriers, de ces infames, de ces traîtres au roi & à l'état. Mais ils furent arrêtés par frere Thomas Ashbourne & fon compagnon, tous deux docteurs en théologie, & vertueux, qui leur parlerent humblement. Il survint aussi un des vicomtes de Londres, qui appaisa ces suricux, & les fit retourner chez eux.

Tome XX.

An. 1387.

Cependant les Lollards emmenerent frere Pierre Pareshull; & parce que son sermon avoit été interrompu, ils lui persuaderent de faire un écrit contenant tout ce qu'il avoit dit, & ce qu'il pouvoit connoître de plus. Il le fit, & dans cet écrit il accusa les Augustins d'avoir tué de leurs confreres; & pour s'attirer plus de créance, il mit les noms des morts & des meurtriers, & marqua les lieux où ils les avoient tués & enterrés. Il chargea encore ces religieux de plusieurs autres crimes énormes. Il afficha cet écrit à la porte cathédrale de l'église de faint Paul de Londres. Il disoit au commencement : Je fuis forti du nid du diable, & par la grace de Dieu je fuis arrivé à la vie la plus parfaite: c'est pourquoi, & parce que je soutiens la vérité, les méchans que j'ai quittés me feroient beaucoup de mal, s'ils me pouvoient prendre. Il remercioit ensuite le pape Urbain de l'avoir mis en liberté, & en état de le retirer des mains de ses ennemis. Et voilà l'usage qu'il faisoit de la qualité de chapelain du pape.

Valfing. p. 540.

Il étoit principalement sourenu par les gentilhommes que son nommoit chaperonnés, parce qu'ils n'ôtoient leurs chaperons à personne, pas même devant le saint Sacrement. C'étoient les grands désenseurs des Vicléssités. Un d'entr'eux, nommé Jean de Montaigu, sit ôter de sa chapelle toutes les images que ses ancêtres y avoient dresses, & les mit dans les lieux cachés, confervant seulement celle de sainte Catherine. Un autre nommé Laurent de saint Martin, ayant communié la veille de Pàques, retira l'hostie de sa bouche, & la tenant à sa main la porta chez lui, nonobstant les remontrances du prêtre qui le suivoit. Ensin il la mangea partie avec des huitres, partie avec de l'oignon, disant

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. 387 qu'elle ne valoit pas mieux que le pain qu'il avoit dans sa maison. Le chapelain de Jean de Montaigu étant An. 1387. près de mourir, & se repentant de son erreur, demanda un prêtre pour se confesser, mais ceux de sa secte lui dirent: La confession extérieure est inutile, confessetoi à Dieu qui a plus grand pouvoir de lier & de delier, que les prêtres. Ainsi quoi qu'il pût dire, il mourut fans facremens.

Depuis deux ans Jean Wiclef, auteur de tous ces défordres, étoit tombé en apopléxie. Le jour de faint Valfing. p. 322. Thomas de Cantorbery, vingt-neuvième de Décembre 130 Cave append. 1385. comme il prêchoit dans sa paroisse de Luttervorh, P. 35la bouche lui tourna , il perdit la parole , sa tête devint tremblante; & après avoir encore vécu deux ans, il mourut le dernier jour de l'année 1387, fête de faint Silvestre: ce que plusieurs prirent pour une punition divine, parce qu'il avoit souvent déclamé contre ces deux Saints, faint Silvestre & saint Thomas. Wiclef Covep. 36. laissa un très-grand nombre d'écrits, tant en Latin qu'en Anglois. Quelques-uns sont imprimés, la plûpart sont demeurés manuscrits dans les bibliothéques d'Angleterre. Voici les plus importans.

Une version Angloise de toute la sainte écriture, composée sur la vulgate Latine en 1383. sur quoi Knigton, auteur du temps, parle ainsi: Par ce moyen l'écriture devient vulgaire & plus claire aux laïques & aux femmes qui sçavent lire, qu'elle ne l'est d'ordinaire aux clercs les plus lettrés; & ainfi la perle de l'évangile est jettée & foulée aux pieds par les pourceaux, & devient le jouet du peuple. Le principal ouvrage Latin de Wiclef est le dialogue nommé Trialogue, suivant Pignorance du temps, parce qu'il y fait parler trois person-

An. 1387: nages, la Vérité, le Mensonge & la Prudence. C'est comme un corps de théologie, qui contient tout le venin de sa doctrine.

donner sans la satisfaction de J. C. mais aussi il étoit impossible que le fils de Dieu ne s'incarnât, ne satisfit, ne mourût pas. Dieu pouvoit bien faire autrement, s'il cût voulu, mais il ne pouvoit vouloir autrement. Le péché de l'homme étant venu de féduction & d'ignorance, il a fallu par nécessité que la sagesse divine s'incarnât pour le reparer. J. C. ne pouvoit fauver les démons, parce que leur péché étant contre le S. Esprit, il eût fallu que le faint Esprit se fût incarné, ce qui est impossible. Rien n'est possible à Dieu que ce qui arrive actuellement; la puissance qu'on lui attribue pour les choses qui n'arrivent point, est une illusion. Quand J. C. dit qu'il pouvoit demander à son pere douze legions d'anges, il faut entendre qu'il le pouvoit, s'il l'eût voulu, mais qu'il ne pouvoit le vouloir. Dieu ne laisse pas d'être libre, comme il l'est à produire son verbe, quoiqu'il le produise nécessairement; mais la liberté de contradiction pour pouvoir faire ou ne pas faire, est une chimere introduite par les docteurs. Tel est le fonds de la doctrine de Wiclef, nécessité absolue en toutes choses.

XIII. L'année fuivante 1388. le pape Urbain étant averti rece. Raim. 1388. n. fréquentes par mer fur les Siciliens & les autres Chrétiens, étrivit à Massiole, archevêque de Messine, de faire prêcher contr'eux la Croisade avec l'indulgence

ummetin Çiriyle

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. de la Terre-sainte, dans les églises de Sicile. La lettre est datée de Perouse le dix-huitième d'Avril 1388. Le An. 1388. même jour Urbain écrivit une lettre semblable à Ange Corrario, évêque de Castello ou de Venise, & depuis pape, où il dit, qu'il a résolu d'armer deux galeres contre les Turcs, qui faisoient des conquêtes sur les Ugbell. 10. 5. Chrétiens en Romanie & dans les pays voifins; & pour ". 352. exciter les fidéles à leur résister, il promet pour cette guerre l'indulgence de la Terre-sainte. En cette lettre le pape nomme les Turcs Phrygiens, parce qu'ils étoient établis en Natolie, & les confond avec les anciens Troyens ou Teucriens; tant étoit grande l'ignorance

Le sultan des Turcs résidant à Burse en Bithynie, Sop. Irc. xerv. étoit alors Mourad ou Amurat-beg, surnomme Algazi, 10 Price. Sopl. p. c'est-à-dire, le conquérant. Il succéda à son pere Our-4+Bibl. or. p. 24 chan en 761. de l'Hègire 1359. de J. C. Amurat avoit alors trente-quatre ans & en régna trente & un, pendant lesquels il prit plusieurs places sur les Grecs, entr'autres Andrinople en 1360. C'étoit le troisiéme des sultans Ottomans. Il mourut cette année 1388, de l'Hégire 791. étant tué par un transfuge Chrétien de Servie, qui feignoit de lui vouloir bailer la main.

de l'histoire.

Le pape Urbain prétendoit toujours que le royaume de Naples n'appartenoit qu'à lui seul, & ne comptoit Rome. pour rois ni Louis d'Anjou, ni Ladislas. Voulant donc s'y acheminer, il partit de Perouse vers la mi-Août avec une armée pour aller à Narni; mais il n'étoit qu'à Th. Niem. e. 69. dix mille de Perouse, quand le mulet qu'il montoit fit un faux pas, & tomba rudement à terre avec le pape, qui se trouva blessé en plusieurs endroits, en sorte qu'il ne pouvoit plus aller à cheval. Il ne voulut pas toutefois

retourner à Perouse, mais il se fit porter à Tivoly au-An. 1388. delà de Rome. Comme il y fut arrivé près d'un pont, \* & y vouloit passer la nuit, plusieurs Romains le vinrent trouver, le priant instamment de revenir à son siège: mais voyant qu'ils n'y gagnoient rien, ils s'en allerent. Le pape passa outre, & se fit porter par la Campanie jusqu'à Ferentine: mais comme l'argent lui manquoit pour payer ses troupes & que l'hyver approchoit, il lui fallut bon-gré ma-lgré revenir à Rome, où peu de gens vinrent au-devant de lui, & il y fut reçu avec peu d'honneur. Il y entra au commencement d'Octobre.

p. 2068.

En même temps Pierre de Lune, cardinal légat en Espagne pour le pape Clement, tint un concile à Pa-Tom. XI. cone lencia en Castille, dans l'église des freres Mineurs. Le roi Jean I. y étoit présent ; il s'y trouva trois archevêques, ceux de Tolede, de Compostelle & de Seville,

Sup. liv. xc11. & vingt-cinq évêques. On y publia sept canons, en deux desquels on recommanda Pobservation du concile de Vailladolid tenu en 1322. Les canons du concile de Palencia se réduisent à ce qui suit : Exhortation aux évê-C. 2. 7.

ques & aux autres juges eccléfiastiques à corriger les clercs, selon les canons. Renouvellement des peines c. s. c. contre les clercs concubinaires & contre les adulteres: mais sans prendre de précautions pour prévenir ces crimes. Défense d'aliéner les biens de l'église, ou les char-

ger de redevance. Réglement de police pour les Juifs ou les Mores logés avec les Chrétiens, particuliérement pour l'observation des fêtes. Ces canons furent publiés le quatriéme d'Octobre 1388.

On continuoit à Avignon les poursuites contre frere Jean de Montson; & pour informer le public de toute

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. l'affaire, l'université de Paris écrivit une lettre circulaire

datée du quatorziéme Février 1387. c'est-à-dire, 1388. An. 1388. avant Paques. Le pape Clement donna pour commis-p. 621.

saires trois cardinaux, Gui de Malesec, évêque de Pa- Vita PP. 10. 2.. lestrine; & deux prêtres, Leonard Gisson, du titre de P. 997. faint Sixte, & Amelin de Lautrec, du titre de S. Eusebe. Après plusieurs propositions & requisitions de la part de l'université, le cardinal d'Embrun défendit à Jean de Montson de la part du pape, sous peine de se rendre convaincu des cas dont il étoit question, de s'absenter de la cour de Rome, c'est-à-dire, d'Avignon, jusqu'à

la décision du procès.

Ensuite le pape étant averti que Jean de Montson n'avoit pas laisse de se retirer, ordonna aux cardinaux commissaires de procéder contre lui, nonobstant les vacations du mois d'Août où l'on étoit alors. En conféquence de quoi les commissaires envoyerent à l'auberge où frere Jean avoit long-temps demeuré dans Avignon, & l'hôtesse déclara qu'il y avoit logé plus de trois mois, & s'en étoit retiré le troisiéme d'Août dernier. Alors les commissaires le firent citer par affiches à la porte de la grande église d'Avignon & de celle des freres Prêcheurs, à comparoître en personne devant l'auditeur du pape; & n'y ayant point comparu, après plusieurs défauts, il fut condamné par contumace, & excommunié par sentence des commissaires donnée à Avignon le mercredi vingt-septiéme de Janvier 1389.

Le dix-septiéme Février de la même année fut tenue p. 633. une grande assemblée au Louvre à Paris, où étoit présent le roi Charles VI. accompagné de Louis, duc de Bourbon, son oncle, d'Olivier de Clisson, connétable de France, & de plusieurs autres seigneurs. Là se trou-

Duboulai to. 4.

An. 1388.

verent aussi Bertrand de la Tour, évêque de Langres; & Philippe de Moulins, évêque de Noyon, Pun & l'autre conseillers du roi. Alors le recteur de l'université accompagné des procureurs des quatre Nations, dit au roi par la bouche de Pierre d'Ailli, qu'ils venoient pour avoir réponse de Guillaume de Valen, évêque d'Evreux & confesseur du roi, de l'ordre des freres Prêcheurs, sur quelques propositions touchant la foi qu'il avoit avancées: & comme l'évêque d'Evreux étoit présent, Pierre d'Ailli le pria de révoquer ces propositions, comme il avoit promis.

L'évêque le fit, lisant tout haut sur un papier qu'il tenoit, cinq articles en Latin qui contenoient la retractation; puis il ajouta en François: J'ai vû la sentence de la faculté de théologie approuvée par l'université, & aussi par monsieur l'évêque de Paris, donnée contre quatorze conclusions soutenues par frere Jean de Montson; & ayant considéré cette sentence, je la croi bonne & juste, & promets par mon serment de ne prêcher ni dogmatiser au contraire publiquement ni secretement, & ne donner aucune faveur à ce Jacobin ni à ses adhérans, sauf l'autorité de notre saint pere le pape. Ensuite l'évêque d'Evreux pria le roi à genoux de vouloir bien écrire au roi d'Arragon & au pape, qu'il fît prendre & amener à Paris frere Jean de Montson, pour le punir felon ses démérites.

Vita PP. to. 2. 2. 1008.

La sentence d'excommunication portée par contumace à Avignon contre ce frere, fut publice à Paris à la requête de l'université, dans l'audience de l'official le dix-septiéme de Mars 1389. c'est-à-dire, 1390. avant

To. 1. P. 1375. Paques. Cependant frere Jean's étant fauvé d'Avignon, se retira en Arragon sa patrie, & de-là à Rome près du

pape

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. pape Urbain, en faveur duquel étant à Aix en Provence AN. 1389. cette même année 1389. il composa un traité considérable pour montrer qu'Urbain étoit le pape légitime, & réfuter les raisons des Clementins.

Cette affaire attira en France une grande perfécution To. 1. p. 525, à tout l'ordre des freres Prêcheurs, principalement dans la partie septentrionale du royaume, que l'on nommoit alors la langue d'Oui, à la différence de la langue d'Oc. On mit en prison plusieurs de ces freres, on leur refufoit les offrandes & les aumônes, on leur défendoit de prêcher & d'entendre les confessions. L'université les fépara d'elle entiérement, ne les admettant ni aux actes de l'école, ni aux honneurs, ni aux degrés. Ils fouffrirent de grandes pertes en leurs personnes & en leurs biens; ils devinrent la fable du peuple qui les appelloit par mépris les Huets. Cette tempête dura plusieurs années, & ceux qui l'entretenoient croyoient faire un facrifice à la fainte Vierge, tant l'opinion de fa conception immaculée étoit dès-lors accréditée.

Le onziéme d'Avril 1389, le pape Urbain fit trois institutions mémorables. La premiere fut de diminuer Mort du pape encore l'espace du Jubilé que Clement VI. avoit déja Gobel. c. 81. p. réduit de cent ans à cinquante. Urbain le réduisit à trente-trois ans, se fondant sur l'opinion que J. C. a vécu ce nombre d'années sur la terre ; & il ordonna que le premier Jubilé seroit l'année suivante 1390. La Th. Niem. c. 68. seconde institution fut la sête de la Visitation de la sainte Vierge, qu'il fixa au lendemain de l'octave de la faint Jean, c'est-à-dire, au second jour de Juillet: le but de cette fête étoit d'obtenir l'union de l'église par l'intercession de la sainte Vierge. La troisiéme institution sut qu'à la fête du faint Sacrement on pourroit célébrer

Ddd Tome XX.

l'office divin, nonobstant l'interdit; & que ceux qui accompagneroient le faint Sacrement depuis l'église jusques chez un malade, & de chez un malade à l'é-

glise, gagneroient cent jours d'indulgence.

Le pape Urbain commença à se mal porter dès le quatorzieme d'Août, veille de l'Assomption; & pendant plusieurs jours il eut si mauvais visage, que Thierry de Niem qui étoit près de lui, craignoit très-fort pour sa vie : & cet état faisoit dire à quesques-uns qu'il étoit empoisonné. Enfin la maladie se déclara vers la mi-Septembre, & après qu'elle eut duré vingt-huit jours de suite, il mourut le quinzième d'Octobre 1389. ayant tenu le siège onze ans six mois & huit jours. Les cardinaux qui étoient à Rome, en écrivirent la nouvelle dès le lendemain à l'empereur Vencessas, à son frere Sigismond, roi de Hongrie, à Richard, roi d'Angleterre, à Jean, roi de Portugal, aux républiques & aux autres princes de la même obédience. Le corps d'Urbain fut enterré à faint Pierre de Rome dans la chapelle de saint André.

p. 523.1377.

Cependant le roi de France Charles VI. alloit à Avignon visiter le pape Clement, & y arriva le trentiéme jour du même mois d'Octobre. Il fut reçu avec grande solemnité par le pape & toute sa cour, & ils avoient grand sujet de s'en réjouir, car le roi étoit le principal

so. 1. p. 640.

Froiff lin. 4. n. appui de cette obédience. Il étoit accompagné de son frere Louis, duc de Touraine, & de ses trois oncles les ducs de Bourgogne, de Berry & de Bourbon. Le jour de la Toussaints, qui cette année 1389. étoit le lundi, le pape Clement couronna roi de Sicile le jeune Louis, cousin-germain du roi Charles, qui en cette cérémonie -donna à laver au pape à la messe; & le nouveau roi y

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. communia sous les deux especes. Le troisiéme jour du même mois de Novembre le pape, à la priere du roi An. 1389. Charles, fit cardinal prêtre Jean de Talaru, archevêque de Lyon, depuis l'an 1375. Il étoit vieux, mais Duchesne card. vertueux, lettré & zélé pour les droits de son église. f. to. 1. p. 706. Labour. to. 1. Clement renvoya le roi chargé de présens, & lui ac-p. 178. corda la disposition de quatre évêchés, & de sept cens cap. ult. cinquante bénéfices à son choix, en faveur des pauvres

de la part des étudians, qui se voyoient par-là frustrés de leurs espérances.

A Rome les cardinaux de l'obédience d'Urbain, tant ceux qui étoient présens, que ceux qui se trou-pape. voient dans les provinces voifines, s'affemblerent en ... conclave au nombre de quatorze, & élurent pape Pierre ou Perrin Thomacelli, connu sous le nom du cardinal de Naples. Il fut élu le second jour de Novembre, & prit le nom de Boniface IX. Si-tôt que son élection fut publiée, on le porta, suivant la coutume, à l'autel de faint Pierre; & comme il retournoit au palais, il disoit

à ceux qui venoient au-devant de lui & le congratuloient : Ma joye est la vôtre. Il fut couronné le jour de faint Martin onziéme du mois; & en traversant la ville pour aller à saint Jean de Latran il fut mal accompagné, à cause d'une grande pluye qui survint, mais la joye

clercs de son royaume; ce qui excita de grandes plaintes

d'être pape l'en confola. Il étoit Napolitain, âgé d'environ quarante-cinq ans, de belle taille & beau de visage. Il parloit bien & sçavoit assez la grammaire, mais il ne sçavoit ni écrire ni chanter; il ignoroit les affaires & le style de la cour de Rome, comme s'il n'y avoit jamais été, en sorte que n'entendant pas ce qu'on lui demandoit, il fignoit fans

Dddij

choix les supliques, & prononçoit confusément sur les conclusions prises par les avocats en consistoire.

Dès le commencement de son pontificat, il confirma par bulles les trois nouvelles institutions d'Urbain VI. Gobel p. 269. pour la réduction du Jubilé, la fête de la Visitation, & l'indulgence du faint Sacrement. Le dix-huitième de Décembre, samedi des Quatre-temps de l'avent, le pape Boniface IX. fit quatre cardinaux; sçavoir, Henry Minutuli, archevêque de Naples, d'une famille très-

Ugbel. 10. 6. p. noble de la ville. Il venoit de fuccéder en ce grand siège à Nicolas Zanasi , mort le vingt-cinquiéme d'Août la même année 1389. mais Henry n'alla point à Naples pendant les dix ans qu'il en fut archevêque. Il fut cardinal prêtre de fainte Anastasse, qui avoit été le titre de Boniface lui-même. Le second cardinal de cette promotion fut Barthelemy Oleario, évêque de Florence, natif de Padouë. Il étoit de l'ordre des freres Mineurs. fameux théologien, premierement évêque d'Ancone, puis transféré à Florence en 1387, mais au bout de deux ans il quitta ce siége, étant fait cardinal prêtre du titre de sainte Pudentiene. Il eut pour successeur Onufre Steccato, Florentin, de l'ordre des Augustins, évêque de Volterre, transféré à Florence le dernier de Janvier 1390.

Le troisième cardinal fut Cosmat Meliorati, évêque de Boulogne, depuis pape sous le nom d'Innocent VII. Il étoit né à Sulmone au royaume de Naples. Le pape Urbain le nomma évêque de Boulogne en 1386. mais le peuple ne voulut pas l'y recevoir. Boniface IX. lui donna en commende l'archevêché de Ravenne réputé vacant par la défertion de Pile de Prate, & le fit cardi-

To. o. p. 503, nal prêtre du titre de fainte Croix en Jérusalem. Le der-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. 397 nier cardinal de cette promotion fut Christofle Maroni, An. 1389. évêque d'Isernia, de la province de Capouë. Il étoit Romain, & Boniface le fit cardinal prêtre de faint Cy-

riaque, & archiprêtre de faint Pierre.

Gobel. c. 84.

Boniface IX. rétablit aussi trois cardinaux déposés par Urbain VI. sçavoir, Adam Eston, évêque de Londres, à qui il rendit son titre de sainte Cécile. Barthelemy Mezzavacca, évêque de Rieti, qu'il fit cardinal prêtre du titre de saint Martin-aux-Monts, & Landolfe Matamori, nommé archevêque de Bary, qu'il fit cardinal diacre du titre de faint Nicolas. Enfin le cardinal Pile de Prate, archevêque de Ravenne, qui avoit quitté Urbain pour Clement, & étoit alors son légat en Italie, revint à Boniface qui le reçut comme cardinal; & on 5+2. 1363. le nomma par dérission le cardinal aux trois chapeaux.

Quand on cut appris à Avignon la mort du pape Urbain, les cardinaux de Clement se rendirent au pa- sur le schisme. lais & tinrent congrégation avec lui, ayant grande ef- e, lo. pérance que le schisme finiroit; car ils supposoient que les cardinaux de Rome auroient peine à se résoudre à entrer en conclave, & qu'ils viendroient plutôt se rendre au pape Clement. Ils manderent au roi de France la mort d'Urbain, & le prierent d'écrire à ses parens, le roi d'Allemagne & celui de Hongrie, le duc d'Autriche & le comte de Vertus, seigneur de Milan, qui tous avoient suivi le parti d'Urbain, qu'ils s'en désistassent & procurassent la réunion de l'église. Le pape & les cardinaux écrivirent de même au duc de Bourgogne, qui étoit alors à Paris auprès du roi.

Le roi lui parla de cette affaire & lui dit : Mon oncle, j'avois grand desir d'aller à Rome avec une puissante armée pour détruire les schismatiques, mais l'antipape

An. 1389.

est mort, & l'on me prie d'écrire aux princes de son parti : que me conseillez-vous? Le duc de Bourgogne répondit : Monseigneur, il est vrai qu'Urbain est mort, mais nous ne sçavons point la disposition des cardinaux de Rome, ni des Romains. Il est difficile que ces cardinaux changent de sentiment, car les Romains sont leurs maîtres; & comme ils les forcerent à faire pape l'archevêque de Bary, ils les forceront à entrer en conclave & faire un pape à leur gré. Vous n'avez donc que faire de vous donner encore trop de mouvement, ni de prier ces princes, qui en l'état où sont les choses, feroient peu pour vous, comme ils ont bien montré jusqu'à présent. Attendez d'autres nouvelles : il pourroit arriver que les cardinaux de Rome, d'accord entre eux, dissimuleroient avec les Romains; & sans faire de pape, leur promettroient pour les appaiser, de faire venir Clement à Rome, ce qu'il feroit volontiers; & quand on en seroit convenu, il seroit temps d'écrire à tous les princes de l'autre paris.

Le roi & son conseil approuverent tous savis du duc de Bourgogne; mais la nouvelle de la motor d'Urbain excita un grand mouvement dans l'université de Paris, jusqu'à faire cesser les leçons, pour disputer de ce que feroient les cardinaux de Rome: s'ils éliroient un pape, ou s'ils reviendroient à celui d'Avignon. Ils sçavoient bien que Clement avoit écrit au roi, à son conseil, au duc de Touraine & au duc de Bourgogne; & il en avoit écrit à l'université même. Ils députerent donn les plus notables de leur corps pour exhorter le roi à écrire aux princes de l'autre parti, afin de remédier au schisse. Les députés vinrent par trois sois à faint Paul, c'est-àdire, au palais, où le roi logeoit alors près de cette

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. église; mais ils ne purent avoir de réponse, dont ils furent mal contens: enfin peu de jours après vint la AN. 1389. nouvelle de l'élection de Boniface.

Après la mort du pape Urbain, le duc de Bourgogne & le comte de Flandre, son beau-pere, solliciterent le chapitre de Liege de se réunir à l'obédience de Clement pour finir le schisme ; sur quoi le chapitre leur répondit: que la mort d'Urbain ne diminuoit point la vali- Rain. 1390. n. dité de son élection, ni par conséquent le droit de son 19. successeur canoniquement élu; & qu'il seroit d'une dangereuse conséquence pour tous les prélats & les princes mêmes, s'il étoit permis à ceux qui leur sont soumis, de révoquer en doute leur autorité, & se soustraire à leur obéissance. La lettre est du cinquiéme de Janvier

1390. Incontinent après le nouveau roi de Navarre Charles III. surnommé le Noble, renonça à la neutralité entre varre pour Cleles deux papes où son pere étoit demeuré; & après de ment VII. mûres délibérations, il se déclara pour Clement VII. p. 648. par lettre patente datée de Pampelune le sixième de Fé-1378. vrier 1389. c'est-à-dire, 1390. avant Pâques. Celui qui determina le roi à cette action, fut Martin de Saloa, fon chancelier, évêque de Pampelune. Il étoit natif de la même ville, & docteur en droit canon qu'il enseigna long-temps à Avignon. Il fut référendaire du pape Gregoire XI. qui le fit évêque de Pampelune le seiziéme de Décembre 1377. Ce fut un de ceux qui s'éleverent le plus contre l'élection d'Urbain VI. & qui exciterent le plus les cardinaux à faire un autre pape : aussi se déclara-t-il pour Clement, qui de son côté voulut le faire cardinal, comme un des plus dignes prélats de l'églife, tant pour sa doctrine que pour ses mœurs : mais l'évêque

de Pampelune ne voulut pas accepter alors le chapeau, parce qu'il vouloit persuader au roi Charles le Mauvais de se déclarer pour le pape Clement, & croyoit y mieux réussir n'étant qu'évêque : mais Charles le Noble ayant fait sa déclaration, envoya au pape Clement des personnes considérables le prier instamment de faire cardinal l'évêque Martin, ce que le pape accorda le vingt-uniéme de Juillet, du consentement unanime des cardinaux. Martin eut le titre de saint Laurent en Lucine, gardant l'administration de Pampelune au spirituel & au temporel.

Cependant le pape Boniface vit bien qu'il lui étoit

as couron-impossible de soutenir la guerre comme Urbain l'avoit Th. Niem. 11. entrepris, contre les deux prétendans au royaume de Naples, Ladislas & Louis. C'est pourquoi incontinent après son élection il reçut en grace Ladislas avec Marguerite sa mere & Jeanne sa sœur, lui donnant l'absolution de toutes les censures dont Urbain les avoit frappés, & commettant le cardinal de Florence en qualité de légat pour couronner Ladislas. Dès le vingt-uniéme de Février 1390. Boniface déclara ses intentions sur ce fujet à tous les Siciliens de deçà le Fare, c'est-à-dire, du royaume de Naples, leur ordonnant d'obéir au jeune roi qui avoit environ dix-sept ans, & jusqu'à sa majorité au cardinal légat son tuteur, & à la reine sa mere & sa tutrice. Le pape avertit les sujets de Ladislas, qu'il lui a envoyé du secours par terre & par mer, & qu'il prétend l'assister de toute sa puissance, les exhortant à faire le même de leur côté.

Ladislas n'osoit sortir de Gayete, parce que le parti de Louis d'Anjou étoit le plus fort à Naples & dans le pays; & c'est ce qui obligea Boniface d'envoyer un

légat

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. légat pour le couronner. Ce fut Ange Acciaioli, évêque de Florence, cardinal prêtre du titre de saint Laurent en Damase, qui vint à Gayete au mois de May de la même année & reçut le serment de Ladislas, par lequel il prête foi & hommage au pape pour le royaume de Sicile aux mêmes conditions de ses prédécesseurs, particuliérement de son pere Charles de la Paix. Enfin il promet de ne donner aucun secours à l'antipape Clement, ni à ses cardinaux. L'acte est daté du vingt-neuviéme de May 1390. Vers le même temps Boniface en-

voya en Sicile ou Trinacrie, Cecco, c'est-à-dire, Fran-

tion du schisme, pour ramener à son obeissance ceux qui du temps de la reine Jeanne, de Charles de la

çois, évêque de Pouzole, avec une formule d'abjura- 330.

Paix, ou de Marguerite sa veuve, avoient quitté le pape Urbain pour reconnoître Clement.

Quand le pape Clement eut appris l'election de Bo- Vits PP. p. 255. niface, il ne manqua pas de proceder contre lui, comme usurpateur du laint siège, ce que sit aussi Boniface de son côté; & ils se frapperent réciproquement des censures les plus terribles, mais aussi inutiles de part

que d'autre.

Au mois de Juin 1390. le nouveau roi de Sicile Louis II. d'Anjou se mit en chemin pour passer à Naples avec jou à Naples. une armée confidérable & bien pourvûe de vivres. Le 1851. pape Clement lui donna pour conseil le cardinal Pierre Lab. 11e. 11p. 648. de Turi, qu'il sit aussi son légat en ces quartiers-là, pour la réduction des rebelles & des schismatiques. Le Roin. 1390. n. roi s'embarqua à Marseille, mais seulement le vingtié-17. Rain. n. 17. me de Juillet, après que le légat eut fait la bénédiction de sa galere & de toute sa flote. Le roi Louis étant arrivé à Naples, attaqua les châteaux de l'Oeuf & de faint Tome XX.

An. 1390. Èlme qui tenoient pour Ladislas, & obligea la garnison
à se rendre; il prit aussi la ville de Pouzole. Le pape
Bonisace envoya le septiéme d'Octobre six cens chevaux au secours de Ladislas, & promit des indulgences
à ceux qui prendroient les armes contre Louis, comme

étant le capitaine de l'antipape.

Cependant le pape Clement quitta Avignon qui étoit infecté de pelte & se retira à Beaucaire, où le dix-sepriéme du même mois d'Octobre il sit deux cardinaux prêtres, parce que la maladie en avoit emporté quelques uns. Le premier de ces nouveaux cardinaux fut Jean Flandrin, archevêque d'Auch. Il étoit né en son, lim xevil. Vivarès, & frere de Pierre Flandrin, que le pape Gre-

Vivarès, & frere de Pierre Flandrin, que le pape Gregoire XI. fit cardinal en 1371. Jean fut premierement doyen de Laon, puis évêque de Carpentras en 1371. En 1379. Clement VII. le fit archevêque d'Auch; son titre de cardinal fur faint Jean & faint Paul. L'autre cardinal de cette promotion fut Pierre Geraud, né en Forès au diocéfe de Lyon. Il étoit licencié en droit, & archidiacre de Bourges. En 1373. il fut évêque de Lodève, puis d'Avignon, & enfin du Pui-en-Velai l'an 1384. son titre de cardinal fut faint Pierre-aux-liens.

LIV. Pendant toute cette année 1390. il y eut à Rome un grand concours de pélerins pour gagner l'indulgence du Jubilé ouvert à Noël de l'année précédente, suivant

Th. Niew. c. 64. Ia nouvelle constitution d'Urbain VI. mais on n'y vint que des pays de son obédience , principalement d'Allemagne, de Hongrie, de Pologne, de Boheme, d'Angleterre. On apporta de grandes offrandes aux églises de Rome, dont on y sit quelques réparations; mais la plus grande partie vint entre les mains du pape Boniface. Or quoique ces offrandes montassent à de grandes montassent à de grandes.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. 405 des fommes, il-ne laissa pas d'envoyer en divers pays des quéteurs qui vou-loient bien payer autant qu'il leur auroit coûte pour le voyage de Rome, ce qui produisit beaucoup d'argent; en forte qu'il y eut telle province dont les quêteurs tirerent plus de deux cens mille storins d'or: car ils prétendoient avoir la puissance de remettre tous les péchés sans autre pénitence, & de dispensér de toutes les irrégularités. Étant revenus à Rome, ils rendirent compte au pape de leur recette; mais il en trouva quelques-uns

d'infidéles qu'il fit emprisonner, d'autres furent mis en piéces par le peuple, quelques-uns se tuerent euxmêmes, ou moururent misérablement de quelqu'autre

An. 1390.

maniere. A l'exemple de ces quêteurs, il y ent aussi des religieux Mandians & des clercs séculiers, qui se disant envoyés par le pape ou par ses légats, & faisant valoir leurs facultés vraies ou fausses, donnoient des absolutions pour de l'argent, & souvent pour de petites sommes, sans avoir égard à l'énormité des péchés, ni à la contrition des pécheurs, à la restitution ou à la satisfaction. Ils dispensoient aussi pour une légere compensation de toutes sortes de vœux de chasteté, d'abstinence, de pélerinages, ou autres: ils absolvoient & réconcilioient les hérétiques & les schismatiques sans abjuration en forme : ils réhabilitoient les bâtards, & donnoient dispense pour se marier dans les degrés défendus. Enfin ils donnoient toutes fortes de graces pour de l'argent, qu'ils disoient recevoir au nom de la chambre apostolique; & toutefois ils ne lui en rendoient aucun compte. Le pape en étant averti, manda à Benoît, évêque de Ferrare, trésorier de l'église Romaine Ecc ij

dans la Romagne, d'informer fommairement contre ces impolteurs, leur faire rendre compre, & mettre en prilon ceux qui fe trouveroient coupables. La lettre est du dix-neuviéme d'Octobre. Le pape donna un ordre pareil à Beltranieu, évêque de Come; à Gérard, évêque de Ratzebourg; à Nicolas de Messieu, à Gérard de Hildésheim & à d'autres.

IV. Dès le commencement de son pontificat, Boniface Distribution de fit publicr par tout le pays de son obédience, qu'il acbessiere.

Année de le corderoit des graces à tous les clercs qui viendroient à Rome, ce qui fit que plusseurs se mirent en chemin:

274

année.

mais quand ils s'approcherent de la Marche d'Ancone & de la Romagne, ils se trouverent en grand périf; car Bernard de la Sale qui gardoit cette frontiere pour le pape Clement, les fit gueter par les chemins, en Gobal. e. 84-p. forte que plusieurs furent pris & plusieurs tués. Ceux qui arrivoient à Rome étoient examinés, mais on commençoit par en tirer de l'argent: ensuite quand on si la distribution des graces à tous les impétrans, les pauvres cleres furent mis les derniers sur les rôles, en lorte que leurs graces devenoient presque inutiles; car la feconde & la troisiéme année le pape signa plusieurs rôles sous la date de la premiere, en forte que ceux qui étoient compris dans ces rôles, portoient préjudice aux graces que les pauvres avoient obtenues la premiere

Le pape Boniface delivra un imposteur Grec, nommé gosteur. Paul Tigrin , qu'Urbain avoit mis en prison. Il étoit né Lasun lise. Its de pauvres parens dans une sile où il s'embarqua avec Lasun lise. Its quelques autres d'intelligence avec lui , se disant patriarche de Constantinople. Il vint pæmierement en se l'intelligence avec lui , se disant patriarche de Constantinople. Il se propose s'interde de Constantinople. Il s'interde d

- United of Group

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. 405 & lui donna trente mille florins d'or. On venoit de tous côtés lui demander, comme au pape, des graces

N. 1390.

tous cotes lut demander, comme au pape, des graces qu'il accordoit facilement en les failant bien payer, de forte qu'il amassa beaucoup d'argent. Il vint à Rome, prétendant y faire le même personnage; mais le pape Urbain le fit examiner, & il survint des gens qui lui sodtinrent en face, que la même année ils avoient vû en Grece le véritable patriarche de Constantinople. Etant ainst convaincu d'imposture, il sut mis en prison par ordre d'Urbain VI. qui conssissant postures, & laissa Paul en cet état legisalte de son pontificat.

Mais au couronnement de Boniface IX. il fut mis en liberté avec les autres prifonniers, fuivant la coûtume. Alors il vint en Savoye; & fiçachant que le vrai patriarche de Conffantinople étoit parent du comte, il alla trouver ce prince, difant que c'étoit lui, & lui montrant une généalogie à laquelle il fut trompé: ainfi il reçut très-bien le prétendu patriarche, & lui donna du fien abondamment. Il le fit habiller felon fa dignité, & fenvoya avec douze chevaux à Avignon, le recommandant au pape Clement comme fon parent, & patriarche de Conflantinople. Clement y fut aussi trompé, & Paul lui raconta les maux qu'Urbain lui avoit fait fouffir à Rome, parce que, dit-il, je prenois votre parti, & lui repréfentois qu'il étoit obligé en confcience à vous reconnoître pour vrai pape. Clement lui fit de

Il vint ensuite visiter le roi de France, qui le reçut honorablement & lui sit très-bon visage. Le saux patriarche témoignoit à l'extérieur une grande dévotion, visitant volontiers les églises & les monasteres. Il vint entr'autres à celui de saint Denis, où il dit à s'abbé &

grandes largesses.

An. 1390.

aux moines: Je sçai que vous avez le corps de votre Saint, mais j'en ai encore de belles choses, comme sa ceinture, & plusieurs bons livres qu'on n'a pas en ces pays-ci: je vous les ferai avoir si vous me voulez donner deux de vos religieux. On les lui donna: il les mena jusqu'à la mer où il s'embarqua à la dérobée avec ses richesses, & les laissa. Ils le voulurent suivre & allerent jusqu'à Rome, où ils apprirent que ce n'étoit qu'un imposteur, & s'en revinrent.

Rain. n. 17.

Cependant le pape Boniface voulant aider au roi Ladislas à soutenir la guerre contre Louis d'Anjou, manda au cardinal de Florence Ange Acciaioli fon légat, de contraindre les ecclésiastiques du royaume de Naples comme les laïques, à payer un florin d'or par feu durant cette guerre, suivant l'ordonnance de Ladislas. La lettre du pape est du vingt-deuxiéme de Novembre 1390. Il donna aussi commission à deux autres cardinaux d'engager & d'aliéner plufieurs terres des églises & des monasteres, & de plus d'engager à des nobles plusieurs villes & plusieurs châteaux appartenans à l'église Romaine, dont la plûpart de ces nobles s'étoient déja mis en possession, comme gouverneurs. Le pape leur en accorda donc la jouissance pour un certain temps, comme de dix ou douze ans, à titre de vicariat, & à la charge d'une redevance annuelle de tant de florins d'or, & d'un certain nombre de gensde guerre entretenus à leurs dépens pour le service de l'église.

En Angleterre le roi Richard II. tint un parlement fur les bénéfices à Londres le hundi après la faint Hilaire, c'est-à-dire, le seizième de Janvier 1391. où entrautres choses il fut ordonné que désormais personne ne passeroit la mer

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. pour obtenir des provisions de bénéfices, sous peine d'être arrêté & emprisonné, comme rebelle au roi. Le An. 1391. pape Boniface ayant appris cette ordonnance, s'en 19. plaignit par une bulle, où il dit : Quelques séditieux ont suggeré à notre cher fils le roi Richard de renouveller Pordonnance du roi Edoüard, son ayeul, conforme à celle d'un autre Edoüard, & portant ce qui fuit : Les élections des évêchés & des autres dignités seront maintenues en Angleterre, comme elles ont été accordées par nos ancêtres & par ceux des autres fondateurs. Les prélats & les autres eccléfiastiques qui ont droit de patronage sur quelque bénéfice, en auront la collation libre, comme ont eu leurs auteurs; & en cas que la cour de Rome fît une réserve ou donnât une provision de quelque évêché, dignité ou autre bénéfice pour empêcher les élections, collations ou présentations, le roi d'Angleterre auroit pour cette fois la collation des évêchés ou autres dignités électives, qui

seroient de son patronage. Après un long dénombrement de plusieurs cas où les réserves & les collations de la cour de Rome sont restraintes, le pape ajoûte: Le roi Richard ainsi circonvenu, a ordonné dans son parlement l'exécution de cette ancienne ordonnance; & que si quelqu'un y contrevenoit en acceptant quelque bénéfice Outre-mer, j'entens en cour de Rome, il demeureroit exilé & banni à perpétuité, & ses terres acquises au roi par forfaiture; & encoureroit la même peine dans les sept semaines après son retour en Angleterre. Enfin ce statut portoit défense à toute personne & au roi même, d'envoyer en cour de Rome pour obtenir aucune grace au contraire.

An. 1391.

Le pape déclare qu'il est sensiblement affligé de cette ordonnance, & ajoûte: Il est plus clair que le jour que les laïques, quelques pieux qu'ils soient, n'ont aucun pouvoir de disposer des biens eccléssastiques; & quand même ils ordonnent quelque chose en faveur de l'eglise & à son avantage, il n'est d'aucune valeur: une telle constitution est réputée par les peres, destruction & usurunt par le la jurissitation d'autrui.

Le pape Boniface eût eu peine à montrer de telles maximes dans les peres de l'églife, & les loix des empereurs Chrétiens le démentent expressément. It conclut en déclarant nulles les ordonnances dont il s'agit, tant celle du roi Richard que des deux Edoüards, comme notoirement contraires à la liberté ecclésialtique & l'église Romaine; & ordonne à tous ceux qui se sont emparés de quelques bénésices, sous prétexte de ces ordonnances, de les quitter dans deux mois avec restitution de fruits. La bulle est du quatriéme de Février 1191.

Valfing. p. 344

Soit qu'elle ne fût pas encore arrivée en Angleterre, ou qu'on n'y cût point d'égard, le roi Richard fit en ce temps-là faire une proclamation à Londres, portant que tous les bénéficiers qui étoient en cour de Rome, revinssent en Angleterre vers la S. Nicolas, c'est-à-dire, au commencement de Décembre, sous peine de perdre tous leurs bénésices; & que ceux qui n'en avoient pas encore, revinssent aus peine de forfaiture. Les Anglois frappés de cette nouvelle comme d'un tonnerre, abandonnerent la cour de Rome, & s'ensuirent chez eux. Le pape sur allarmé lui-même, & envoya en diligence un nonce en Angleterre; s'eavoir, Nicolas abbé de Nonantule, qu'il recommanda aux évêques

du

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIE'ME. du pays par une lettre du quatorziéme d'Avril. Le pape voyoit combien il lui importoit de ménager le roi d'Angleterre, qui étoit le principal appui de son obédience; car on ne pouvoit faire aucun fonds fur l'empereur Vencessas, plongé dans la paresse & la crapule. Boniface envoya donc ce nonce reconnoître l'état des choses en Angleterre, & les causes de ce statut du dernier parle-

ment.

Le nonce étant arrivé près du roi Rithard, lui fit de grands complimens de la part du pape, qui toutefois aboutirent à demander toujours la révocation de l'ordonnance du dernier parlement contraire à la liberté ecclésiastique; comme si ç'eût été un article essentiel de cette liberté, que le pape donnât à Rome les bénéfices d'Angleterre, au préjudice des évêques & des patrons. Le nonce ajoûta: Je vous donne avis de la Valsing. p. 345. part du pape, que le roi de France & l'antipape ont fait un traité, par lequel le roi doit chasser de force le duc de Bourgogne, (il faut entendre le duc d'Anjou) & investir le duc de Tourraine, de toutes les terres de l'église en Italie; & il a promis de couronner un certain autre roi de Toscane & de Lombardie, & d'affermir le duc d'Anjou dans le royaume de Sicile : c'est pourquoi le pape vous exhorte & vous prie de prendre la défense de la foi & de l'église.

Il vous représente aussi les périls où vous seriez exposé, si l'antipape & le roi de France prenoient le desfus, & combien les papes François ont tâché d'abaisser les droits du royaume d'Angleterre. Si les François usurpoient l'empire, ils étendroient leur puissance par tout le monde: c'est dans cette vûe qu'ils traiteront avec vous, & pour usurper enfin l'Angleterre. C'est pour-

Tome XX.

An. 1391.

quoi le pape vous conseille, attendu qu'ils sont schismatiques, de ne communiquer avec eux pour aucune autre chose, que pour les réduire à Pobétisance de l'église. En cas que vous traitiez de paix avec eux, le pape vous prie de ne convenir de rien, qu'à condition que le roi de France n'envoyera point de troupes en Italie, & ne se mêlera point des affaires de ce pays-là, ni de celles de l'église Romaine ou de l'empire, & ne savoriera point l'antipape de ce côté-là. Le roi Richard ayant oüi ces discours du nonce, résolut d'y avoir égard autant qu'il seroit convenable, & lui dit d'attendre jusqu'au prochain parlement; à quoi le nonce consentur volontiers, ayant déja senti la libéralité des Anglois.

Jubilé en Al magne.

Après que l'année du Jubilé, selon la constitution d'Urbain VI. fût passée, c'est-à-dire, cette année 1391. le pape Boniface accorda à la ville de Cologne une année d'indulgence sous la même forme que celle de Rome, en forte que les habitans de Cologne, ou ceux qui y viendroient pendant le cours de cette année, gagneroient l'indulgence pléniere en visitant certaines églises, & y faisant leurs offrandes. On voit ici le commencement de la dispense d'aller à Rome pour gagner le Jubilé. L'année fuivante Boniface accorda la même indulgence à la ville de Magdebourg, & à chacune de ces deux villes il envoya un collecteur, qui reçut une certaine partie des offrandes. Ensuite il accorda de pareilles indulgences à quelques villes d'Allemagne pour certains mois, d'où vint à Messein & à Prague un grand concours de peuple.

Boniface accorda ensuite à plusieurs lieux d'Allemagne, que ceux qui y visiteroient certaines églises, gagneroient des indulgences semblables à celles qui

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. avoient été autrefois accordées à tel ou tel lieu exprimé dans la concession. Enfin ce pape devint si prodigue An. 1391. d'indulgences, qu'il n'en refusoit à personne, mais en payant: ce qui les faisoit tourner à mépris.

Cependant Boniface publia une lettre adressée à tous les fidéles, où il déclame contre le schisme, & allégue 49. pour preuves de son bon droit les révélations de frere Pierre infant d'Arragon & de sainte Brigide, & rejette

avec indignation la proposition d'un concile. Enfin toute la lettre tend à faire abandonner & déteffer le pape d'Avignon. Elle est du premier jour de Mars 1391. La même année le pape Boniface canonisa la même sainte Brigide de Suede par bulle du sixiéme d'Octo- n. 17. 28. bre, mettant sa fête au vingt-troisiéme de Juillet, jour de sa mort : mais depuis elle a été transférée au hui-

Sup liv. XCVII.

tiéme d'Octobre.

A Londres le vendredi dixiéme de Novembre com- Valfing. p. 346. mença un parlement, où l'on traita l'affaire du pape, c'est-à-dire, de ses plaintes contre l'ordonnance du parlement de Janvier. Le roi & le duc de Lancastre fon oncle sembloient déférer au pape; mais les seigneurs ne voullurent en aucune maniere consentir que ceux qui alloient à Rome, pussent y obtenir des bénéfices impunément, comme auparavant : toutefois pour ne paroître pas ne rien accorder au pape ou au roi, ils tolérerent que par la permission du roi on pût impétrer ainsi des bénéfices julqu'au prochain parlement.

Le parti de Louis d'Anjou étoit toujours le plus fort dans le royaume de Naples, & le dixiéme d'Avril 1392. Suite de la gr. il remporta un avantage considérable sur le parti de Pign. Ladislas, que le pape Boniface soutenoit à grands frais. C'est pourquoi voyant ses finances épuisées, il vendit

Fff ii

quelques terres de l'églife, puis il ordonna que l'on payeroit à la chambre apostolique une demie annate de tous les bénéfices conférés par le saint siège, c'est-à-dire, la moitié des fruits de la prémiere année.

La même guerre fut une occasion au pape Clement 5.6. Juren. p. 94. d'imposer une décime sur le clergé de France, non-Dubouloi p. 680 obstant la parole qu'il avoit donnée au roi Charles VI. de soulager le clergé. La reine Marie mere de Louis II. roi de Naples, représenta au pape Clement, qu'en couronnant son fils, il ne lui avoit donné qu'une conquête à faire, & une guerre dont il ne pouvoit supporter la dépense; & le pape embrassa volontiers cette occasion d'augmenter ses revenus. Il imposa donc une décime fur tout le clergé de France, fans en excepter personne, ainsi l'université s'y trouva comprise. Le recteur en porta ses plaintes au roi, qui les reçut & promit d'écrire au pape, en tels termes que l'université désireroit. La plûpart des évêques ayant résolu de ne point payer cette décime, s'assemblerent pour ce sujet, & conclurent que s'ils étoient pressés par les collecteurs du pape, ils appelleroient au pape mieux informé: ils le firent, & envoyerent exprés deux notaires à Avignon, qui afficherent secretement l'acte d'appel aux portes du palais du pape; mais le tout inutilement, & la décime fut payée. La même année les priviléges du clergé furent atta-

Privilèges du qués par les trois personnes qui avoient le plus de crédit elergé atraqués. Labour. XII. auprès du roi ; sçavoir , le connétable Olivier de Clisson, Bureau de la Riviere, & Jean le Mercier, seigneur de Noviant. On disoit publiquement dans les conseils que Pempereur Constantin n'avoit pû céder à faint Silvestre la seigneurie temporelle de Rome : on trouvoit mauvais

N. 1292

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÉME. 413 que les eccléfiasfiques fussent en possession de faire exercer la justice séculiere; principalement au criminel, au préjudice du prince, à qui seul appartient la punition des méchans. Ensin on se plaignoit du privilége de cléricature que les évêques accordoient même à des gens sans lettres, pour étendre la jurisdiction eccléssastique. Ces propositions étoient appuyées par quelques docteurs d'entre les freres Mandians, qui n'avoient ni seigneuries, ni justices à conserver, & dont l'intérêt au contraire étoit d'assoiblir ceux qui en avoient.

Pour venir à l'exécution on commença par la Normandie, où la cour manda aux juges féculiers de réprimer les entreprises des évêques, & condamner à de grosses amendes ceux qui voudroient les soutenir. Alors l'université tint une assemblée vers la fête de la Trinité, qui cette année 1392, étoit le neuvième de Juin, où il fut résolu qu'elle se joindroit au corps du clergé dont elle faisoit partie, pour défendre l'intérêt commun. La difficulté fut d'avoir audience du roi, & sur le refus qu'on leur en fit, ils cesserent les leçons, ce qui fit sortir de Paris grand nombre d'étrangers; & comme la cour ne parut pas en être touchée, l'université s'assembla encore le quinziéme de Juillet, & fit une députation du recteur avec vingt des plus notables, qui allerent trouver le roi à saint Germain, sous prétexte de le complimenter sur un voyage qu'il alloit faire. Ils n'eurent audience qu'à grande peine; & l'ayant enfin obtenuë, comme le docteur chargé de porter la parole commençoit sa harangue, le chancelier Arnaud de Corbie se leva & dit: Le roi est assez informé du sujet qui vous amene, & veut vous épargner la peine de demander ce qu'il vous auroit déja accordé, s'il avoit été plutôt

An. 1392.

An. 1392.

Inftruit de vos priviléges. C'est qu'on craignoit que ce docteur peu complailant pour la cour, ne dit des choses désagréables au roi & à ses ministres, touchant Porigine de l'autorité royale sur le clergé. Le roi leur sit une douce réprimande sur la cessation des leçons, & leur ordonna de les continuer, ce qu'ils promirent; & se regiere ut sort saissers.

retirerent fort fatisfaits.

Le voyage auquel le roi se préparoit, étoit pour faire la guerre au duc de Bretagne, qui protégeoit Pierre de Craon, après que celui-ci avoit voulu assassiner à Paris le connétable de Clisson. Le roi étant sorti du Mans & marchant par un jour très-chaud, tomba en frénésie, perdit connoissance, & poursuivoit l'épée à la main son propre frere & tous ceux qu'il rencontroit. Cette maladie eut des intervalles, mais il n'en revint jamais bien; & ses trois oncles les ducs de Bourgogne, de Berry & de Bourbon, reprirent le gouvernement de l'étar.

LXII.
Charteus per fu. roi Charles une lettre du pape Boniface , pour l'exhorter
à concourir à la fin du fchilme. C'étoient peur-être ces
mêmes Chartreux qui étoient allés à Rome folliciter
l'exemption de leur ordre , & qui l'obtinrent en effet,
comme il paroît par la bulle de Boniface , où il dit: On

Paulse no. 1. nous a préfenté de votre part une supplique, contenant Baufi coupl. 3- qu'encore que votre ordre soit depuis long-temps réputé exempt de la jurisdiction des Ordinaires, & soumes immédiatement au faint siége, toutefois quelques-uns vous inquiétent & veulent vous tirer à leur tribunal, vous détournant ainsi de la contemplation & du repos de votre Institut. C'est pourquoi vous nous avez fait supplier de vous exempter de nouveau, asin d'ôter tout

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. prétexte de vous molester à l'avenir : ce que nous avons accordé de notre grace spéciale. Nous avons vû en son An. 1392. temps que les Chartreux dans leur origine ne préten- ". 56. liv. xxvII. doient aucune exemption, & qu'ils regardoient l'évêque de Grenoble comme leur abbé. Ainsi leur premier titre d'exemption est cette bulle de Boniface IX. datée du seiziéme de Mars 1391.

La lettre du même pape au roi est du second jour Spieil. to. 6. p. d'Avril de l'année suivante, & porte en substance : Nous 54. sçavons que vous gémissez du schisme qui déchire l'église depuis si long-temps, & de la négligence des princes qui devroient s'appliquer à rétablir l'union. Vous avez d'ailleurs tous les avantages nécessaires pour un si grand dessein: l'antiquité de votre maison, les exemples de vos ancêtres, & les services qu'ils ont rendus à l'église, vos qualités personnelles, l'esprit, le courage, la force. du corps, la jeunesse, la maturité du jugement, les richesses, la réputation. C'est pourquoi nous vous exhortons & vous conjurons par la miféricorde de J. C. d'entreprendre promptement la cause de Dieu, & de la poursuivre constamment : mais le roi étoit bien changé, quand les deux Chartreux apporterent cette lettre.

Cependant on fit justice à Utrecht d'un imposteur qui avoit long-temps passé pour évêque. Il se nommoit puni. Jacques de Juliers; & étant frere Mineur, il fit croire, M. C. moyennant une fausse bulle, qu'il étoit évêque; & Florent alors évêque d'Utrecht, le prit pour son suffragant. En cette qualité il fit des prêtres, donna presque tous les Ordres, fit des dédicaces d'églises & toutes les autres fonctions épiscopales. Enfin la fausseté de sa bulle fut découverte, ce qui fut cause que plusieurs de ceux

An. 1392.

qui avoient reçu de lui la prêtrise ou d'autres ordres sacrés, se marierent & demeurerent en l'état laïque : d'autres mieux conseillés se firent ordonner de nouveau par de vrais évêques, du consentement de celui d'Utrecht, qui en vertu d'une commission du pape, assembla à Ûtrecht sept autres évêques; & ayant fait prendre le faussaire, le dégrada solemnellement en place publique le jour de faint Jerôme, trentiéme de Septembre 1392. puis le livra au juge féculier; fçavoir, au scultet & aux échevins de la ville, qui le condamnerent à la chaudiere, c'est-à-dire, à être plongé peu à peu dans l'eau bouillante. Mais en confidération des ordres facrés qu'il avoit reçûs & de ce qu'il étoit frere Mineur, ils le retirerent aussi-tôt de la chaudiere, & lui firent couper la tête. L'évêque Florent permit de l'enterrer au cimetiere des freres Prêcheurs.

Les deux Chartreux que le pape Boniface envoya en Suite de l'affaire France étoient Pierre, Lombard de nation, & prieur Labour. XII. de la Chartreuse d'Ast, qui prit pour compagnon Barthelemy, prieur de l'île Gorgone. Le pape vouloit envover avec eux un fameux docteur en droit pour soutenir la justice de sa cause ; mais Pierre lui représenta que les affaires de religion se devoient traiter plus simplement & avec moins d'appareil. Les deux religieux vinrent premierement à Avignon, où étoit le duc de Berry, celui de tous les princes de France qui favorisoit le plus le pape Clement. Ils furent allarmés l'un & l'autre de cette députation de Boniface; ils reçurent affez mal les Chartreux, & après avoir refusé plusieurs foisde les entendre, ils les firent enfermer dans la Chartreuse de Villeneuve. Ils protestoient cependant qu'ils étoient porteurs d'une lettre du pape Boniface au roi,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. & on ne put la leur ôter ni par menaces, ni par mauvais traitemens.

An. 1392.

Le bruit de leur détention étant venu à Paris, l'université intercéda pour eux auprès du roi, & il écrivit en leur faveur au pape Clement qui n'ofa lui résister. Il délivra donc les deux Chartreux, & leur dit en les renvoyant: Assurez le roi que de notre part nous nous employerons férieusement à procurer l'union, quand il nous en devroit coûter non-feulement notre dignité, mais la vie : l'événement toutefois fit bien voir qu'il ne parloit pas fincérement. Ainfi les Chartreux étant partis de Rome vers le commencement d'Avril, comme on peut juger par la date de la lettre du pape, n'arriverent à Paris que vers la fin de Décembre.

Ils furent reçus & écoutés favorablement par le roi & les grands, & on promit de faire réponse à la lettre de Boniface : mais on trouva de la difficulté sur la forme de la réponse. On offensoit Boniface, si on ne lui donnoit pas le titre de pape; & si on le lui donnoit, on offenfait Clement : il fut résolu de répondre de vive voix par les mêmes Chartreux que Boniface avoit envoyés. On les chargea de lui dire que le roi louoit ses bons fentimens pour l'union de l'église, & qu'il étoit prêt d'employer tout son pouvoir à la procurer. Pour mieux témoigner la bonne volonté du roi, on expédia des lettres à tous les princes d'Italie, les invitant à concourir à l'union de l'églife. Les envoyés furent chargés de ces lettres, & on leur joignit deux autres Chartreux, dont l'un étoit le prieur de Paris; & tout ceci se fit de l'avis de tous les princes, excepté le duc de Berry, toujours favorable au pape Clement.

Pour rendre graces à Dieu de ce consentement des Spieil, to. 6. p. Tome XX.

An. 1393

princes, auquel-on ne s'attendoit pas, l'université alla en procession à faint Martin-des-Champs le jour de la conversion de saint Paul, vinge-cinquième de Janvier, 1393. Gui de Monceaux, abbé de faint Denis, y célébra la messe du faint Esprit, & le prieur de l'abbaye, Guil-laume Varrant, docteur en théologie, y sit un sermon, où il releva la bonne intention du roi & des seigneurs pour sunion de l'égisse, & exhorta tous les assistant prier Dieu qu'ils demeurassent fermes dans cette résolution; car on craignoit avec raison que le pape Clement ne les en détournât.

Ensuite on publia dans l'université que chacun seroit reçu à donner un mémoire des moyens qu'il estimeroit les meilleurs pour parvenir à l'union de l'église; & que chacun mettroit son mémoire dans un coffre bien fermé, avec une ouverture en haut comme à un tronc, pofé dans le cloître des Mathurins. On donna pour cet effet un certain temps, & on nomma un nombre de docteurs, montant tous ensemble à cinquante-quatre, pour examiner les mémoires & en faire des extraits. Ces commissaires trouverent que les moyens proposés pour finir le schisme se réduisoient à trois; la cession des deux prétendus papes, le compromis, & le concile général; & les commissaires ayant fait leur rapport dans une assemblée générale de l'université, il fut résolu tout d'une voix que ces trois moyens seroient présentés au roi en forme de lettre, & Nicolas de Clemangis, bachelier en théologie, fut chargé de la composer.

Cependant les quatre Chartreux envoyés par le roi Charles arriverent à Peroule où étoit le pape Boniface, auquel ils préfenterent les mémoires dont ils étoient chargés, & y ajoûterent de bouche ce qu'ils jugerent

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-HUITIEME. à propos. Sur quoi Boniface écrivit au roi une bulle, An. 1393.

où il dit: Ce que nous avons pû comprendre, c'est que ceux qui ont fait antipape Robert de Genêve, ou qui lui ont adhéré, se prévalant de votre jeunesse, vous ont tellement fasciné les yeux, que vous ne pouvez voir la vérité, de quoi nous fommes sensiblement affligés. Toutefois nous espérons fermement que Dieu vous eclairera, & vous fera connoître le bon droit de notre prédécesseur Urbain. Il raconte succintement le fait, & conclut en exhortant le roi à abandonner Robert. & ne pas permettre qu'on contraigne personne à le suivre. Il finit en disant : Nous attendons d'être plus certainement informés de votre disposition. La date est du vingtiéme de Juin 1393. Quand cette bulle arriva en France, le roi étoit alors dans un accès de sa maladie, c'est pourquoi il ne la reçut pas : mais les ducs de Berry & de Bourgogne qui gouvernoient alors, jugerent qu'elle ne méritoit point de réponse, parce que Boniface ne demandoit que l'expulsion de Clement, sans faire de son côté aucune démarche pour l'union.

Cette année & la précédente, Boniface réduisit à fon obéissance Boulogne, Perouse, & plusieurs autres à Rome. villes de la Romagne & de la Marche d'Ancone. Les 6.66 Romains même envoyerent le prier de revenir à Rome où il seroit plus en sûreté qu'ailleurs; & le huitiéme d'Août 1393. il fit avec eux un traité, dont voici les principales conditions. Le pape pourra mettre le fénateur, suivant l'usage de ses prédécesseurs avec le salaire fourni par la ville, dont les bancrets ou les autres officiers ne pourront empêcher le sénateur d'exercer son office & la justice. Les maréchaux du sénateur ou des conservateurs ne pourront ôter les armes aux courtisans,

Rain. 1362. n. Id. 1393. n. 5.

Ggg ij

clercs ou laïques, ni aux clercs Romains. Ces armes des cleres sont remarquables. Les courtisans & les cleres Romains ne seront poursuivis ni pour le criminel, ni pour le civil, que devant leurs juges légitimes: sçavoir, les courtifans clercs devant l'auditeur de la chambre; les laïques devant le maréchal du pape; les clercs Romains devant fon vicaire à Rome.

Vita PP. p. 526. c. 13. 15.

Jean roi de Castille, étoit mort dès l'an 1390. le di-Mort de Jean. manche neuviéme d'Octobre, âgé seulement de trentetrois ans. Il mourut subitement d'une chute de cheval, ce que les Romains ne manquerent pas d'attribuer à sa déclaration en faveur du pape d'Avignon. Son succesfeur fut Henry III. son fils aîné, qui avoit à peine dix ans, & que sa mauvaise santé sit surnommer le Dolent ou le Valétudinaire. Pendant sa minorité, les grands du royaume, tant les prélats que les seigneurs, se diviferent touchant le gouvernement. Entre les prélats les plus distingués, étoient Pierre Tenorio, Portugais, archevêque de Toléde, & d'autre part Jean Mauriquès, archevêque de Compostelle, & chancelier du royaume. La division alla si loin, que l'archevêque de Toléde fut emprisonné avec Pierre, évêque d'Osma; ce qui fut cause que l'on mit en interdit la ville de Zamora où ils avoient été arrêtés, & celles de Palencia & de Salamanque.

Le pape Clement informé de l'affaire, fut très-affligé Gall. Chri. 10. de la détention des prélats, & envoya en Castille, en qualité de nonce, Dominique de Florence, de l'ordre des freres Prêcheurs, alors évêque d'Alby, & auparavant de saint Pons. Le pape en considération de la jeunesse du roi, & de ce que les prisonniers étoient déja délivrés, donna pouvoir au nonce de l'absoudre des

Livre quatre-vingt-dix-neuvieme. 421 censures qu'il avoit encouruës. La commission est du An. 1394. vingt-neuviéme de May 1392. & le nonce négocia si bien, qu'il pacifia les affaires; après quoi le jeune roi reçut l'absolution à genoux dans l'église cathédrale de Burgos en présence de trois évêques, le vendredi quatriéme de Juillet 1393.

## LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÉME.

'Université de Paris, toujours attentive à la Lettre de N. de réunion de l'églife, follicitoit puissamment le roi clemangis tou-ce les oncles de s'y appliquer, particuliérement depuis clair l'union. qu'il y eut une tréve de quatre ans conclue entre la "Hift. Univ. 10. France & l'Angleterre, qui fut en 1394. En même temps 4 P. 685. vint à Paris le cardinal Pierre de Lune, comme légat, fous prétexte de l'union, mais en effet pour s'y opposer secretement. Il agissoit de concert avec le duc de Berry, livré au pape Clement qui ne lui refusoit rien, soit bénéfices pour ceux qu'il vouloit gratifier, soit décimes impofées fur le clergé. L'université ne se rebutoit pas pour cela, étant soutenue par le duc de Bourgogne, bien intentionné pour l'union.

Nicolas de Clemangis ayant achevé le discours touchant l'union qu'il avoit été chargé de composer en forme de lettre au roi : il fut lû & approuvé dans une assemblée générale de l'université tenuë aux Bernardins le sixiéme de Juin 1394, veille de la Pentecôte, & la lettre fut présentée au roi le trentième du même mois. En voici la substance. Vous nous avez ordonné, Sire, p. 687. de nous assembler par députés pour chercher les voyes 81. Spicil. 10. 6. p. & les moyens de réunir l'église le plus promptement,

An. 1394.

& nous avons trouvé trois voyes que nous jugeons les plus convenables; la cession, le compromis & le concile. La cession est la renonciation pleine & entiere des deux parties qui se disent papes à tout le droit qu'ils ont ou prétendent avoir au pontificat; soit que cette démission se sît en présence des deux colléges des cardinaux assemblés, ou que chacun des deux papes la fié entre les mains de son collège, ou de quelqu'autre maniere: & cette cession étant déclarée, les deux colléges

réunis éliroient un pape.

C'est cette voye, sire, que nous préférons aux autres, comme la plus prompte & la plus convenable pour terminer le schisme. C'est la plus facile pour éviter la peine, la dépense & les autres difficultés. C'est la plus fûre pour calmer les consciences de tous les fidéles de l'une & l'autre obédience: enfin c'est la plus propre pour sauver l'honneur des princes & des états qui ont adhéré à l'un ou à l'autre, & éviter le scandale. Les deux contendans doivent eux-mêmes prendre ce parti pour leur honneur, de peur que si l'on en vient à la discussion, elle ne tourne à la honte de l'un ou de tous les deux. Ils doivent considérer la triste dissipation du troupeau de J. C. dont ils se disent les pasteurs, & dont ils lui rendront un terrible compte : enfin cette action leur attirera une gloire immortelle dans toute la suite des siécles.

Spicil. p. 86.

La seconde voye pour finir le schisme est celle du concile particulier ou du compromis, que les deux contendans feroient entre les mains de quelques hommes notables qu'ils choifiroient eux-mêmes, & leur donneroient plein pouvoir de terminer le différend. Par cette voye on éviteroit la difficulté d'un concile géné-

N. 1394.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÉME. 413 ral, & on préviendroit la chicane de ceux qui dienque le pape Clement hasarderoit son droit, parce que ceux de fautre parti, c'est-à-dire, les évêques Italiens seroient en plus grand nombre. Par cette voye l'affaire seroit plutôt terminée; & celui qui veut l'éviter, se rend suspect de connoître l'injustice de son titre. Et qu'on ne dise pas que le pape ne peut se soumentre à personne; ce seroit lui attribuer ce qui ne convient qu'à Dieu seul, de n'être obligé de rendre raison à personne de sa conduite.

La troisiéme voye est celle du concile général, qui felon la forme de droit, ne devroit être composé que de prélats; mais puisqu'à notre honte plusieurs aujourd'hui font ignorans, & plusieurs passionnés pour l'un ou l'autre parti, on y pourroit mêler un pareil nombre de docteurs en théologie & en droit, des universités fameules de l'un & de l'autre parti, ou même joindre des députés des chapitres de cathédrales & des principaux ordres religieux. Il montre ensuite que le concile ne fera pas feulement utile pour l'extinction du schisme, mais encore pour le rétablissement de la discipline & des mœurs. Ensuite il ajoute: Nous disons hardiment p. 92. que si un des contendans refuse opiniatrément ces trois voyes sans en proposer une autre suffisante, il doit être jugé schismatique obstiné, & par conséquent hérétique. Loin d'être le pasteur du troupeau de J. C. c'est un trompeur & un tyran; il ne faut plus lui obéir, ni lui laisser aucun gouvernement, ni aucun usage du patrimoine de l'église. Il doit être chassé du troupeau comme un loup dangereux, & puni des plus rigoureuses peines des schismatiques, puisqu'il ne se met point en peine de la dissipation & de la perte du troupeau, &

Greatern, Greater

## 424 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. ne songe qu'à satisfaire son avidité insatiable.

AN. 1394.

Voici la peinture que fait l'auteur du triste état de l'église pendant le schisme. Elle est tombée dans la servitude, la pauvreté, le mépris : elle est exposée au pillage: on éleve aux prélatures des hommes indignes & corrompus, qui n'ont aucun sentiment de justice ni d'honnêteté, & ne songent qu'à assouvir leurs passions brutales. Ils dépouillent les églises & les monasteres : le sacré & le profane tout leur est indifférent, pourvû qu'ils en tirent de l'argent : ils chargent les pauvres ministres de l'église d'exactions intolérables, & les font lever par des hommes inhumains qui n'épargnent personne, & ne laissent pas de quoi vivre: on voit par tout des prêtres mandians, & réduits aux services les plus bas. On vend en plusieurs lieux les reliques, les croix, les calices & tous les vases facrés, pourvû qu'ils soient d'or ou d'argent : on voit les églises tomber en ruine.

Que dirons-nous de la fimonie qui domine tellement dans l'églife, que presque tout lui est soumis? Sans argent peu de gens obtiennent des graces & trèsdifficilement: celui qui en a, peut dormir en repos, il n'a rien à craindre. C'est la simonie qui distribue aux plus corrompus, pourvû qu'ils soient riches, les bénéfices qui sont et quelque prosti, principalement les cures: elle méprise les pauvres, quelques doctes qu'ils soient; au contraire plus les cleres sont spavans, plus elle les hait, parce qu'ils la condamnent plus librement, & ne veulent point employer son secours pour obtenir des bénéfices. Ce qui est de plus déplorable, c'est qu'on vend jusqu'aux lacremens, principalement l'ordination & la pénitence; l'on éleve ainsi aux digni-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 425 tés eccléfiastiques des personnes très-incapables & trèsviles.

Que dirons-nous du service divin diminué par tout, & en quelques lieux entiérement abandonné ? Que dirons-nous des mœurs & des vertus de l'ancienne églife tellement oubliées, que si les peres revenoient, à peine pourroient-ils croire que ce fût la même église qu'ils ont autrefois gouvernée? Enfin ce malheureux schisme expose notre fainte religion à la risée des Egyptiens & des autres infidéles, qui croyent avoir trouvé l'occasion favorable de nous infulter : ce schisme enhardit les hérétiques qui commencent à lever la tête impunément, & à semer leurs erreurs, du moins en cachette, en sorte que la foi est attaquée de toutes parts.

Cette lettre ayant été luë au roi, il en parut con- Labou. p. 267. tent, & la fit traduire en François pour être examinée plus à loisir; car elle étoit écrite en Latin, suivant l'ulage de l'université. Il donna jour aux députés pour recevoir sa réponse. Mais pendant l'intervalle le cardinal de Lune se donna tant de mouvement, qu'il sit changer la disposition de la cour; & le jour de l'audience étant venu, le chancelier Arnaud de Corbie dit aux députés de l'université: Le roi ne veut plus entendre parler de cette affaire, il vous défend absolument de la poursuivre, ni de recevoir aucunes lettres sur ce sujer, que vous ne les lui apportiez sans les ouvrir. L'univerfité après avoir infisté inutilement, fit cesser les leçons, les prédications & les autres exercices de sa profession, jusqu'à ce qu'on lui fît justice.

Cependant l'université de Cologne écrivit à celle Spicil. 10. 6. p. de Paris, louant beaucoup son zele pour l'extinction 102. du schisine, & les poursuites qu'elle faisoit auprès du Tome XX.

roi; & la lettre ajoûte: Nous ne doutons point du bon An. 1394. droit du pape Boniface; & quoique nous sçachions que vous êtes d'un autre avis, nous ne laissons pas de vous supplier que si Dieu vous inspire quelque bon moyen pour parvenir à l'union de l'église, vous vouliez bien nous en faire part. La lettre est du cinquiéme de Juillet 1394. & l'université de Paris y répondit, louant les bonnes intentions de celle de Cologne, mais l'exhortant à quitter Boniface & reconnoître Clement.

Spicil. p. 109. Duboulai p. 699.

La lettre de l'université au roi fut envoyée par son ordre au pape Clement, auquel l'université elle-même écrivit ensuite, le priant d'y avoir égard, & aux trois voyes d'union qui y sont proposées. Elle se plaint amérement du cardinal de Lune sans le nommer. Il a tenté premiérement, dit-elle, d'empêcher que nous n'eusfions audience du roi, & n'y ayant pas réussi, il s'est efforcé de nous faire imposer un perpétuel filence; mais on le lui a refusé. L'université demande justice au pape, & Pexhorte à travailler férieusement à Punion, puiselle ajoûte: Le mal est venu à ce point, que plusieurs disent tout haut : Il n'importe qu'il y ait plusieurs papes, nonseulement deux ou trois, mais dix ou douze : on en pourroit mettre un en chaque royaume, qui fussent tous égaux en autorité.

Le pape Clement ayant reçu ces lettres, les lut en présence de ceux qui étoient avec lui; puis se levant en Vita PP. to. 1. grande colere, il dit tout haut : Ces lettres sont empoi-P. 536. 1396. sonnées & tendent à diffamer le saint siège. Il n'y fit point d'autre réponse; & ceux qui les avoient apportées craignant pour leurs personnes, se retirerent promptement. Depuis ce jour Clement demeura triste & pensif, & peu après il lui vint une maladie qui parut légere,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. & ne lui fit point garder le lit : mais le mercredi feiziéme Septembre 1394. après avoir oüi la messe, étant An. 1394. rentré dans sa chambre, il fut attaqué d'apopléxie, comme il étoit assis, & en mourut. Il avoit tenu le faint siège près de seize ans, & il n'y eut que onze jours de vacance.

Duboulai to. 4.

Avant que la nouvelle de cette mort fût arrivée à Paris, les envoyés de l'université étoient revenus, & avoient rapporté comment le pape avoit reçu leur lettre, & l'avoit traitée de mauvaile & d'empoisonnée; sur quoi l'université le croyant encore vivant, lui écrivit une autre lettre, où elle se plaint fortement de la dureté de cette expression, & prie le pape de lui envoyer une réponse plus favorable. Mais quand on sçut la mort de Clement dès le lendemain mercredi, vingt-troisiéme de Septembre, l'université envoya au roi une députation de docteurs en petit nombre, qui le prierent de demander aux cardinaux d'Avignon qu'ils retardaffent l'élection, jusqu'à ce qu'il eût plus amplement délibéré sur l'affaire de l'union. Ils le prierent encore d'assembler les prélats & les barons du royaume, les membres les plus fameux des universités, & quelques notables bourgeois qui donnassent leur avis sur la maniere de proceder en cette affaire si difficile. En troisiéme lieu ils le prierent d'écrire au pape Boniface & aux seigneurs qui tenoient son parti; & de permettre à l'université de Paris d'écrire aux autres universités fur ce sujet : enfin de faire faire dans son royaume des processions & des prieres publiques, pour la paix de l'église.

Spicil. p. 60.

Le roi trouva ces demandes si raisonnables, qu'il les accorda toutes, & fit aux députés une douce répri-

Hhh ij

An. 1394.

mande d'avoir cessé si long-temps leurs leçons & leurs autres exercices, leur ordonnant de les reprendre: ce qu'ils promirent de bon cœur, & s'en retournerent

pleins de joye.

Le même jour après-dîné le roi Charles VI. assembla son conseil, où étoient son frere le duc d'Orléans, ses oncles le duc de Berry & le duc de Bourbon, l'évêque du Pui & quelques autres seigneurs, entr'autres Jean le Maingre, dit Boucicaut. Le chancelier leur dit de la part du roi, la réponse qu'il avoit faite à l'université, puis il ajoûta: L'intention du roi est après avoir écrit aux cardinaux d'Avignon de leur envoyer le patriarche Simon de Cramaud, maître Pierre d'Ailli, son aumônier, & le vicomte de Melun, pour travailler à l'union de l'église. Alors le duc de Berry dit : Je connois bien les dispositions de ces cardinaux; ils recevront plus volontiers des laïques qui n'auront autre chose à négocier, que d'expliquer la volonté du roi, qu'ils ne recevroient des ecclésiastiques. Je sçai encore que l'aumônier du roi ne leur est pas agréable, parce qu'ils croyent qu'il a été le principal conscil de l'université en ce qu'elle a fait. Il suffira donc d'y envoyer un chevalier & un fécretaire avec le maréchal de Sancerre qui demeure près d'Avignon. Tout le conseil fut de cet avis.

III. Le roi choisit donc pour euvoyer à Avignon Re-Coclare à Avinaud de Roye & le maréchal de Boucicaut, & fit partir devant un courier chargé d'une lettre, où il prioit les tardinaux de différer l'election jusqu'à l'arrivée de ses

spiel. p. 63. envoyés. Mais quand le courier arriva, ils étoient entrés au conclave dès le famedi au foir, vingt-fixiéme de Septembre, seulement il n'étoit pas encore fermé.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 429 Le courier présenta la lettre du roi au cardinal de Florence, doyen du collége. Les cardinaux jugerent bien An. 1394. ce qu'elle contenoit; & pour ne paroître pas mépriser la priere du roi, ils resolurent tout d'une voix de n'ou-

vrir la lettre qu'après qu'ils auroient élu un pape. Or voici comme ils y procederent.

Premiérement pour pouvoir dire qu'ils n'étoient p. 64. point fauteurs du schisme, ils dresserent un acte, où Phila PP. p. 567. ils disoient en substance: Nous promettons & jurons que nous travaillerons de bonne foi à finir le schisme qui regne maintenant dans l'église, & donnerons pour cet effet aide & conseil au pape futur, sans saire rien au contraire; ce que chacun de nous observera, quand même il seroit élevé au pontificat : jusqu'à céder cette dignité, si les cardinaux jugent qu'il soit expédient pour l'union de l'église. Les cardinaux souscrivirent cet acte, & en jurerent Pobservation sur les évangiles dans le conclave, devant l'autel où l'on célébroit la messe commune. Ceux qui fouscrivirent étoient au nombre de dix-huit, dont le premier étoit Gui de Maloesse,

évêque de Palestrine, dit le cardinal de Poitiers, & Pierre de Lune étoit le seiziéme; il y en avoit trois autres présens qui ne souscrivirent point, sçavoir, le cardinal de Florence, doyen, le cardinal d'Aigrefeuille & celui de faint Martial, Hugues du titre de fainte Marie au Portique. Deux étoient absens d'Avignon, Jacques évêque de Sabine, de la maison royale d'Arragon, &

Jean de Neufchatel, évêque d'Ostie : c'étoit en tout vingt-trois cardinaux de l'obédience de Clement VII. Le lundi vingt-huitième de Septembre, veille de la faint Michel, les cardinaux présens élurent pape tout pape d'une voix Pierre de Lune, puis à l'heure du dîner ils

Visa p. 566.

Gortieren du conclave, & menerent le nouveau pape à AN. 1394. Péglife cathédrale d'Avignon, où il prit le nom de Benoît XIII. & le garda pendant trente ans. Il y en avoir dix-neuf qu'il étoir cardinal, l'ayant été fait par Gresser. Sup line xern. goire XI. en 1375, on le nommoit le cardinal d'Arra-libre, più le faint fiége à caule de se bonnes mœurs, quoique più le faint fiége à caule de se bonnes mœurs, quoique de l'appendix più l'appendix par l'abel più le faint fiége à caule de se bonnes mœurs, quoique

pin le fain fiége à caule de ses bonnes mœurs, quoique fort jeune. Il fut de ceux qui élurent Urbain VI. & témoigna d'abord être persuadé de la validité de son élection: maisil n'assistanda que malgré lui à l'intronisation, & sit ce qu'il put pour s'en exempter. Il su toutesois le dernier qui sortie de Rome & vint à Anagni, où il élut Clement VII. avec les autres, & lui demeura tou-

iours attaché.

Clement l'envoya légat en Arragon & en Caftille, 7th. Niem. II. & il demeura plufieurs années en Eipagne, travaillant à téendre, autant qu'il pouvoit, l'obédience d'Avignon, mais fans négliger fes intérêts particuliers; de forte qu'il y amafla beaucoup d'argent. Il ne laiffoit pas de blàmer fouvent le pape Clement du peu de foin qu'il prenoit de réunir l'églile, & il en parloit ainfi aux rois, aux princes, aux prélats, au peuple même, en préchant publiquement. En fa légation de France il faifoit toujours entendre au roi & à l'univerfité de Paris, que fi jamais il fuccédoit à Clement, il vouloit à quelque prix que ce fût, réunir toute l'églile, témoignant le désirer ardemment; c'est ce qui sit que les cardinaux

conclave qu'un jour, sçavoir, le dimanche.

Quand l'université de Paris eut appris l'élection du

Rain. 11. pape Benoît, elle lui écrivit une lettre, où elle dit:

d'Avignon croyant qu'il parloit fincerement, se prefferent si fort de l'élire pape, car ils ne furent dans le LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 431

Nous avions prié les cardinaux de différer un peu l'élection, espérant que ce seroit un moyen de faciliter l'ex- An. 1394. tinction du schisme : mais quand nous avons sçu certainement qu'ils s'étoient tous accordés à vous élire, nous avons été comblés de joye, espérant que le desir ardent que vous avez eu jusqu'ici dans le cœur, de la réunion de l'église, & que vous avez encore, comme nous l'apprenons & le croyons, se produira enfin au dehors en une occasion si favorable. Ils l'exhortent ensuite par les motifs les plus pressans à ne pas différer un jour, & ajoûtent: Vous direz peut-être: La chose ne dépend pas de moi seul. Croyez-nous, saint pere, Spicil. p. 68. la paix de l'églife est en votre pouvoir; nous ne vous demandons que d'accomplir fidélement ce qui dépend de vous. Si votre adverlaire en fait autant, la chose sera finie; s'il s'opiniâtre à rejetter toute voye d'union, tout le monde le condamnera & s'accordera à le poursuivre comme un malheureux schismatique, & le chasser du siège qu'il a usurpé. La lettre est du neuvième d'Octobre 1394.

Avant que le pape Benoît reçût cette lettre, il en p. 120. écrivit une à l'université, pour lui donner part de son élection, où après en avoir raconté la maniere, il ajoûte: Comme nous connoissons par une longue expérience de diverses légations la grandeur du fardeau, principalement dans le temps de ce malheureux schisme, nous avons représenté notre insuffisance & notre foiblesse, & demandé plusieurs fois instamment d'être déchargé; & n'ayant pû l'obtenir, nous nous sommes enfin foumis avec confiance en la miséricorde de Dieu. La suite fera voir la fausseté & l'hypocrisse de cette protestation, qui depuis quelques siécles avoit presque

An. 1394- Mais après que Benoît eût reçû la lettre de l'universpieile, p. 70. fife ; il lui en écrivit une feconde en date du douziéme de Novembre, où il rémoigne toujours le même désir de l'union, a ajoûte: Nous avons fait sçavoir notre intention sur ce sujet aux rois & aux princes catholiques par divers nonces, particuliérement à notre cher fils le roi de France, & aux princes de sa maison, par Gilles, évêque d'Avignon, & Pierre de Blaie, dockeur en decret, qui vous l'auront fait connoître. L'évêque

évêque de Lavaur, ensuite du Pui, & ensin d'Avignon

p. 826. Spic. p. 70. Etant arrivé à Paris, il rendit à l'université la lettre du pape, & lui déclara que si elle vouloit envoyer au pape un rôle des bénéfices qu'elle demandoit, il le signeroit volontiers. L'université envoya en esset à Avignon un rôle dresse au un conseil des docteurs & du recteur. Gilles de Bellemere vit aussi le roi Charles & l'exhorta à s'appliquer à l'union de l'église: c'est pourquoi le roi envoya à Avignon Pierre d'Ailli, docteur en théologie & son aumônier, pour avoir une consérence secrete avec le pape.

d'Avignon ctoit Gilles de Bellemere, fameux docteur de droit, qui fut premiérement archidiacre d'Angers,

Rain. 1394. n.

Boniface de son côté ne faisoit autre démarche vers Punion, que de ramener, s'il eût pû, tout le monde à son obédience. C'est pourquoi ayant eu avis qu'en France, en Provence, en Piémont & en d'autres Provinces, quelques personnes qui avoient reconnu Clement VII. pour pape vouloient revenir à l'obédience de Rome, il donna pouvoir à Pierre, patriarche de Grade, qu'il envoyoit à la cour de France, de les absoudre de toutes

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 433 les censures qu'ils avoient encourues, après avoir reçû leur abjuration, suivant la formule qu'il lui en donne. An. 1394. La commission est du dix-sept d'Octobre 1394. Dès le mois d'Avril Boniface avoit envoyé en Espagne avec une pareille commission François Hugacion, archevêque de Bourdeaux, Italien, natif d'Urbin, Jurisconfulte fameux: mais sa légation n'eut pas plus d'effet que celle du patriarche de Grade; & les Espagnols comme les François demeurerent attachés à l'obédience de Benoît, ou plutôt de celui qui seroit élu pape à la place

des deux contendans. En France le roi Charles & son conseil voyant que Concile de Pale temps se passoit inutilement en députations & en ris piet. P. 71. ambassades, convoqua une grande assemblée à Paris 75, 21, come. P. pour le jour de la Chandeleur, second de Février 1395. 2511. & le palais fut marqué pour le lieu des conférences. 6 108. Plus de cent cinquante prélats étoient mandés à cette assemblée, mais plusieurs s'en excuserent sur leur grand âge, leur infirmité ou leur pauvreté. De ceux qui vinrent, les plus remarquables font : deux patriarches, Simon de Cramaud d'Alexandrie, administrateur de Pevêché de Carcassone, & N. de Jerusalem, administrateur de l'église de saint Pons : s'ept archevêques, de Lyon, Sens, Reims, Rouen, Tours, Bourges & Befançon: quarante-six évêques, neuf abbés, quelques

nommés. Avant que le concile commençât, tous les prélats élurent pour présider, le patriarche Simon de Cramaud, fameux docteur en decret, fubtil & éloquent. Alors le docteur Pierre d'Ailli revint d'Avignon, & rendit compte au roi de sa députation vers le pape Benoît; Tome XX.

doyens & grand nombre de docteurs, qui sont tous

mais ce rapport fut secret. Seulement à la priere de l'université il eut audience publique le premier jour de Février dans la sale de l'hôtel saint Paul, où logeoit le roi, & fit un long discours, qu'il conclut en disant que la voye de cession paroissoit non-seulement à l'université, mais à tous les fidéles, la plus courte & la plus propre pour finir le schisme.

Le lendemain jour de la fête, les prélats firent célébrer une messe solemnelle au palais dans la sainte chapelle, & invoquerent le saint Esprit : puis le patriarche président demanda à chacun des assistans de dire son avis en conscience. Il s'en trouva quatre-vingt-sept qui conclurent qu'il falloit procéder par la voye de cession

Vita PP. 10. 2. & non autrement. Mais les nonces du pape Benoît qui p. 1109. étoient alors à Paris, en ayant été avertis, insisterent auprès du roi, à ce qu'on ne déterminat rien dans cette assemblée, & qu'on renvoyat au pape la derniere décision; ce que le roi accorda.

Le concile dura un mois entier, & on choisit pour Duboulai p. 774. envoyer au pape en ambassade les ducs de Berry & de Bourgogne, oncles du roi, & le duc d'Orléans son frere, avec quelques autres de son conseil, & on leur dressa une instruction, qui portoit en substance: Il ne faut

point procéder par voye de fait, elle attireroit des guerres & des divisions dangereuses entre les rois; & il pourroit arriver que le pape légitime succomberoit. On ne feroit pas obligé de croire que le victorieux fût le vrai pape : ainsi les consciences ne seroient point calmées, ni le schisme fini. La voye de réduction de l'intrus, c'est-à-dire, de Boniface & de son obédience à celle de Benoît ne paroît pas possible, à cause de leur obstination, de la longueur du schisme, des promotions

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 435 de prélats & d'autres bénéficiers : enfin les princes del'un & de l'autre parti voudroient être traités egalement, An. 1395. ensorte que quand même Boniface renonceroit, ceux de son obédience ne voudroient pas obéir à Benoît; &

de même si Benoît seul renonçoit.

Quant aux trois voyes proposées par Puniversité, il suffit à présent que le roi les notifie au pape, afin qu'il en choisisse une ou en propose une meilleure ou égale. Et ensuite : Quoique la voye du concile général semble être la premiere de droit, il ne faut pas la conseiller quant à présent, à cause de la difficulté & de la longueur: il faudroit y appeller tous les prélats, & chacun des papes tiendroit pour suspects ceux de l'autre obédience, les regardant comme schismatiques & excommuniés. L'instruction rejette aussi la voye de compromis & en montre les inconvéniens : enfin elle conclut pour la cession, & entre dans le détail de la maniere de l'exécuter & d'élire un autre pape.

Les trois ducs de Berry, de Bourgogne & d'Orléans VI. arriverent à Avignon le samedi vingt-deuxième de May Princes vers Be-1395. accompagnés de quelques prélats & de quelques Via p. 1110. nobles du conseil du roi, avec quelques membres de l'université. Ils furent reçûs avec les honneurs convenables, & le lundi suivant ils firent en consistoire public leur proposition tendant en général à l'union de l'église. Le mardi vingt-cinquiéme de May, ils eurent une conférence secrete avec le pape, où ils commencerent par demander l'acte dressé dans le conclave; le pape, quoiqu'avec une grande répugnance, le leur fit lire, & ils en prirent copie. Le mercredi & le vendredi suivant ils presserent le pape de s'expliquer sur la maniere dont il vouloit procurer l'union, & il n'en pro-

An. 1395. pola point d'autre, qu'une conférence entre lui & Boniface avec leurs cardinaux, fur laquelle toutefois il ne voulut pas s'expliquer plus en détail, de peur, difoit-il, que ses adverfaires n'y missen de postade.

Le premier jour de Juin, qui fut le mardi de la Pentecôte, les ducs & leur confeil eurent une conférence avec le pape & les cardinaux, & proposerent la voye de cestion, combattant les autres voyes proposes par le pape, & en particulier celle de la conférence avec Boniface; & ils prierent Benoît de choisir la voye de cestion présérablement à toute autre. Il répondit: Expliquez-m'en la maniere & la pratique, j'en prendrai conseil & vous ferai une réponse, dont vous autrez sujet d'être fatisfaits. Les ducs mal contens de cette réponse, & retournerent à Villeneuve d'Avignon où ils logeoient.

Spicil. to. 6.

Ils envoyerent dire aux cardinaux de les y venir trouver, & les ayant affemblés, ils leur demanderent, s'ils croyoient la voye de cession la plus propre pour parvenir à l'union de l'église. Les cardinaux répondirent: La voye de conférence entre les parties proposée par le pape nous paroit convenable; mais puisque la cession emble meilleure au roi & à lon conseil, nous voulons nous conformer à sa volonté & à la vôtre, & nous acceptons cette voye. Les dues sirent écrire par leurs noraires la réponse des cardinaux, qui parurent tous de même avis, excepté le cardinal de Pampelune N. seul Espagnol en cette cour d'Avignon. Il répondit aux dues en présence des autres cardinaux, retulant la voye de cession en la forme qu'elle étoit demandée, & de la maniere qu'on en usoit avec le pape.

Enfin le pape Benoît ayant en vain essayé pendant

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 437 trois semaines d'amener les ducs à son sentiment, leur donna fa réponse par écrit le dimanche vingtième de An. 1395. Juin. Elle est en forme de bulle qui contient peu de Spieil, 10. 6. p. chose en beaucoup de paroles, & se réduit à rejetter la 126. Duboulai to. 4. voye de cession, & s'en tenir à la conférence entre les p. 746. deux papes. La nuit suivante la moitié du pont d'Avignon pour passer à Villeneuve fut brûlée, ce que le Juven. p. 11. pape Benoît crut avoir été fait exprès pour l'épouvanter lui & les citoyens d'Avignon; mais d'autres en accusoient le pape lui-même, qui pour s'en justifier, fit refaire promptement le pont. Les ducs cependant vinrent en bateau de Villeneuve à Avignon, & logerent chez quelques cardinaux pendant dix-sept jours. Ils assemblerent plusieurs fois les cardinaux au couvent des freres Mineurs, & y conféroient avec eux malgré le

Le jeudi premier de Juillet, ces cardinaux vinrent trouver le pape par ordre des ducs, & s'efforcerent de lui persuader d'accepter la voye de cession, pour éviter des scandales & des maux irréparables, dont ils le voyoient menacé. Huit jours après les ducs ayant encore eu audience du pape sans en être plus contens, prirent enfin congé de lui pour la dernière fois; & le lendemain vendredi neuviéme de Juillet, ayant affemblé les cardinaux chez les freres Mineurs, ils firent parler publiquement & devant beaucoup de peuple quatre docteurs de leur suite, pour justifier leur procédé: puis ils retournerent à Villeneuve, & peu de jours après ils prirent le chemin de Paris, où ils arriverent le jour de saint Barthelemy, vingt-quatriéme d'Août.

pape.

Ils firent leur rapport au roi & à son conseil de ce qui s'étoit passé, & le supplierent de poursuivre ce qu'il fades pour l'u-

Vita p. 1121.

An. 1395

avoir commencé pour l'union de l'églile. Il fut conclu que le roi envoyeroit aux autres princes Chrétiens pour ce sujet; & en effet on envoya en Allemagne N. abbé de saint Gilles de Noyon, & Gilles des Champs, docteur fameux en théologie, qui y sirent bien leur devoir, mais en rapporterent peu de fruit. En Angleterre furent envoyés Simon de Cramaud, patriarche d'Alexandrie, & N. archevêque de Vienne, qui y surent bien reçus.

Duboulai to. p. 751. L'université de Paris envoya aussi ses députés en Angleterre; sçavoir, Jean de Courte-cuisse, docteur en théologie, Pierre le roi, abbé du mont S. Michel, docteur en decret, un docteur en médecine & deux maîtres ès-arts. Ils étoient porteurs d'une lettre à l'université d'Oxford, contenant une exhortation générale à concourir à l'union de l'église, & créance pour les députés. Elle est datée de sassemblée tenuë exprès aux Mathurins le vingt-sixième d'Août 1395, deux jours après que les princes surent revenus d'Avignon.

En même temps l'université de Paris députa en Allemagne à l'université de Cologne & aux électeurs de l'empire qui tenoient pour le pape Boniface. Les députés surent Pierre Plaoul, docteur en théologie, un docteur en decret & deux maîtres és-arts. On voit en partie le l'uccès de leur voyage par la réponsé de l'archevêque de Cologne Frederic de Saerverden, adressée à l'université de Paris, où il dit: Nous avons reçu avec plaisse vois lettres touchant la réunion de l'églisé, & entendu ce que nous ont dit vos ambassadeurs des diligences qu'ils ont faites, de la diete qu'on a manqué de tenir à Aix-la-Chapelle, & touchant le fonds de l'affaire: sur quoi nous leur avons déclaré que nous n'a-

F- 752.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 439 vons point eu connoissance de cette prétenduë diete, ni de l'arrivée des ambassadeurs du roi de France & des vôtres à Utrecht, sinon après leur retour en France; & nous croyons fermement qu'il en est de même des autres électeurs de l'empire. Enfin nous avons témoigné votre zele pour l'union autant qu'il nous a été possible, comme vous pourrez l'apprendre des ambassadeurs. Nous en avons retenu deux pour venir avec nous à Boparde, où nous croyons nous assembler avec les autres électeurs le treiziéme de ce mois; & nous vous renvoyerons les deux autres. La lettre est du septiéme

d'Octobre 1395. Cependant les députés de l'université en Angleterre p. 755. eurent audience du roi Richard; & l'abbé du Mont faint Michel qui étoit à leur tête fit un très-long discours, pour montrer la nécessité de procurer la fin du schisme, & que la cession étoit la meilleure voye pour y parvenir. Le roi Richard répondit en François par une lettre, où il louë beaucoup le zele de l'université de Paris, & demande du temps pour consulter celles d'Oxford & de Cambrige, & promet aux députés de leur faire scavoir ensuite sa résolution. Ils reçurent cette let-

tre le treiziéme du même mois d'Octobre.

A Paris on proposa vers ce même temps neuf questions pour montrer le tort du pape Benoît, que je reduis docteurs de Paris pour abréger, aux propositions suivantes. Le pape est tenu d'accepter la voye de cession, sous peine de péché mortel, comme fauteur du schisme. On ne peut l'excuser sous prétexte d'ignorance, attendu la longueur du temps, les remontrances qui lui ont été faites par les cardinaux, le roi & les princes de France, & l'université de Paris, sur lesquelles il a délibéré. Le serment Sup. n. 3.

An. 1395.

qu'il a fait dans le conclave l'oblige à céder, fous peine de parjure. Les cardinaux ne lui doivent point obéir dans la pourfuite des voyes qu'il a propofées. On peut le contraindre à prendre la voye de cession; & tout catholique doit y travailler, particulierement les princes. S'il refuse cette voye, il est foumis au concile général de son obédience, qui peut le déposer en cas d'opiniâtreté. Enfin les sentences que le pape pourroit prononcer pour ce sujet ne tiendroient point, & on en pourroit appeller au concile général.

Spieil. 10. 6. p. L'université vint à la pratique de ce dernier article :

p. 152.

2. 149.

facultés & des quatre nations, où après avoir rapporté tout ce qui s'est passé en cette affaire, l'université appelle du pape Benoît & de tous les griefs qu'elle a foufterts de lui, ou pourroit en recevoir à l'avenir, au

pape futur, unique & véritable, & au faint siège.

En cet acte l'université se plaint d'un Jacobin, qui dans un écrit en saveur du pape Benoît, la traitoit de sille de satan, & lui disoit d'autres injures; & toutesois le pape l'avoit reçu dans sa famille, & l'avoit clevé en dignité: d'où elle tiroit un soupçon véhément, que le

Raia. 8.12. pape est fauteur du schissme. Ce Jacobin étoit Jean Azon, docteur en théologie, & pénitencier du pape; & son écrit tendoit à répondre aux questions des théologiens de Paris, & à montrer que Benoît ne pouvoit être contraint à prendre la voye de cession. Il faut se souvenir que dans le fair ils suppossions de part & d'autre, que Benoît XIII. étoit pape légitime.

John trouve aussi deux lettres écrites par des théologiens de Paris à un prélat de la famille du pape Benoît, pour répondre aux neuf questions de l'université. Ces

dcux

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. deux lettres se réduisent aux propositions suivantes. Il

n'est pas clair de droit divin que le pape doive accepter la voye de assion, sous peine de péché mortel; c'est feulement une question problematique, & plusieurs habiles professcurs en droit canon la trouvent fausse & ridicule. Quand même le pape auroit juré de renoncer, il n'y seroit pas obligé, s'il voyoit l'église exposée par fa renonciation à des héréfies & des erreurs dangereules. . En ce ferment sont sousentendues plusieurs conditions qui pourroient dispenser de l'accomplir, & dont l'examen n'appartient pas aux sujets du pape, qui n'ont aucune autorité sur lui. Personne n'a pouvoir dans le for extérieur de juger le pape malgré lui, pas même le concile général. Ceux qui excitent les autres à s'élever contre le pape, sont des séditieux & les auteurs d'un nouveau schisme; & on doit leur ôter tout pouvoir de conférer des degrés dans les écoles, jusqu'à ce qu'ils se foumettent humblement à celui, dont ils tiennent ce pouvoir. Ces ennemis déclarés du pape & du faint siége méritent de perdre tous les priviléges qu'ils en ont reçus, & qu'ils tournent contre lui. Personne ne peut ôter au pape la plénitude de puissance qu'il a reçûe im-

médiatement de Dieu. L'université de Toulouse prit le parti des docteurs Rôle des bénéqui avançoient ces propositions, & qui faisoient une fices desendu. espece de schisme dans l'université de Paris; car quelques agens du pape Benoît, principalement Guillaume, évêque de Basas, s'efforçoient de lui gagner les décrétistes, par l'espérance des bénéfices qu'il distribuoit abondamment à ses partisans. L'université avertie que quelques-uns d'entr'eux avoient envoyé à Benoît un tôle des bénéfices qu'ils demandoient, écrivit aux car-

Tome XX.

Kkk

An. 1396.

dinaux d'Avignon une lettre, où elle dit: Nous avons appris depuis peu que quelques-uns des nôtres, non pas docteurs, mais feulement licenciés en droit canon, des bacheliers ou des écoliers, par le conseil de l'évêque de Basa ont envoyé au pape un rôle pour demander des bénéfices, contre nos reglemens. C'est pourquoi nous vous supplions de vouloir bien supprimer ce rôle si préjudiciable à l'église, & d'en empêcher l'esset. La lettre est du vingt-huitième de Décembre 1395.

p. 755-

Deux mois après, c'est-à-dire, le vingt-deuxième de Février de la même année, suivant que l'on comptoit alors, l'université assemblée exprès aux Mathurins, fit une ordonnance où elle dit: Nous defendons à toute faculté, nation, collége, ou autre compagnie d'écoliers ou de gradués, d'envoyer au pape aucun rôle ou supplique en forme de rôle, si ce n'est du consentement de l'université; autrement les moins dignes & les plus téméraires enleveroient la récompense dûe au mérite, & il en arriveroit des scandales & des divisions pernicieules. C'est pourquoi nous ordonnons à tous ceux qui ont serment à l'université, non-seulement d'observer cette défense, mais de dénoncer au recteur les contrevenans: & sera ce statut inscrit dans les livres de chaque faculté & de chaque nation, & tous ceux qui recevront des degrés jureront de l'observer, sous peine d'être retranchés du corps de l'université.

p. 773-

Pendant le mois de Mars de cette année 1396. elle s'assembla plusieurs fois à l'occassion des lettres qu'elle recevoir de toute la Chrétienté; & le douzième du même mois étant aux Mathurins, elle résolut d'écrire à toutes les universités hors du royaume, & à tous les rois & les princes, pour leur recommander la voye de

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 443 ression. Les deux lettres circulaires, l'une aux universités, l'autre aux princes, ne contiennent que la même An. 1396. chose en substance, c'est-à-dire, des exhortations générales à procurer l'union de l'église, & d'ajouter foi aux députés qui en sont les porteurs. Cependant le roi Richard ayant consulté l'université d'Oxford sur la lettre de l'université de Paris pour la voye de cession, reçut la réponse des docteurs d'Oxford par une très-longue lettre, dans laquelle, soit par prévention en faveur du pape Boniface, soit par jasousse contre les docteurs de Paris, ils rejettent la voye de cession, prétendent que la meilleure est celle du concile général, qui fut en effet suivie. La lettre de l'université d'Oxford est du

dix-septiéme de Mars 1396. & le roi Richard l'envoya

L'année précédente les Lollards ou Vicléfistes pre- x. nant occasion de l'absence du roi qui étoit en Irlande, eles afficherent publiquement à Londres aux portes de saint Valsing. an. Paul & d'Ouest-minster, des accusations & des propofitions abominables contre les ecclésiastiques & les sacremens. On disoit qu'ils étoient soutenus par quelques feigneurs Anglois, & ils en vouloient principalement aux religieux. Le roi en étant informé le pressa de revenir en Angleterre, & y étant arrivé, il fit de fortes réprimandes aux seigneurs qui s'étoient mis à la tête des Lollards, particuliérement à Richard Sturi, dont il prit serment de renoncer à leurs opinions; le menaçant, s'il y manquoit, de le faire mourir honteule-

à celle de Paris.

En 1396. le pape Boniface écrivit au roi Richard, le priant d'affister les prélats contre les Lollards, qu'il p. 2079. déclara traitres non-seulement à l'église, mais au roi ;

Kkkii

& le pria de condamner ceux que les prélats auroient déclarés hérétiques. Ce fut peut-être en exécution de cet ordre du pape, qu'on tint à Londres cette même année un concile provincial, où furent condamnés dix-huit articles tirés du Trialogue de Wiclef: en voici les plus importans. La substance du pain demeure au facrement de l'autel après la confécration. C'est être présomptueux & insensé, de décider que les enfans des fideles morts sans baptême, ne seront point sauvés. Il n'est pas réservé aux évêques de donner le sacrement 6. de confirmation. Du temps des apôtres, l'église se contentoit de deux ordres dans le clergé, les prêtres & les diacres: c'est le faste impérial qui a inventé les autres degrés de pape, de patriarches & d'évêques. Il n'y a point de vrai mariage entre les vieilles gens qui fe marient sans espérance d'avoir des enfans. La dissolution du mariage à cause de la parenté ou de l'alliance, est établie par les hommes sans fondement. Le mariage est aussi bon par paroles de futur, que par paroles de préfent.

Les douze agens de l'antechrift sont le pape, les cardinaux, les patriarches, les archevêques, les évêques,
les archidiacres, les officiaux & les doyens, les moines
& les chanoines des deux sortes réguliers ou non : ensin
les freres Mandians & les quêteurs. L'écriture ne donne
autre partage aux prêtres & aux l'évites, que les dimes
& les offrandes; & c'est enseigner une héréste, de dire
qu'il soit permis aux prêtres & aux ministres de la loi
de grace, de recevoir des sonds de terre & des biens
temporels. Les seigneurs non-seulement peuvent ôter
ces biens aux ecclésiastiques pécheurs d'habitude; mais
ils le doivent, sous peine de damuation. La vertu est

12.

22.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 445 nécessaire pour la vraie seigneurie temporelle, en sorte que quiconque est en péché mortel, n'est seigneur de An. 1396. rien. Il ne faut croire ce qu'enseignent le pape & les 4.18. cardinaux, ou déférer à leurs avertissemens, qu'en ce qu'ils peuvent déduire clairement de l'écriture fainte;

le reste doit être méprisé comme hérétique. Ces articles furent condamnés par Thomas d'Aron- Goduin p. 325. del , archevêque de Cantorbery. Il étoit fils de Robert, comte d'Arondel, & fut premierement évêque d'Eli en 1375. n'ayant que vingt-deux ans. Il fut chancelier d'Angleterre la dixiéme année du regne de Richard II. c'est-à-dire, en 1387. En 1388. il fut transféré par le pape Urbain VI. à l'archevêché d'Yorc. Enfin Guillau- p. 50. me de Courtenai étant mort le dernier de Juillet 1396. le pape Boniface IX. transféra Thomas au siége de Cantorbery vers la fête de Noël, & le prélat quitta aussi-tôt la chancellerie d'Angleterre. Les bulles de sa translation furent publiées le onziéme de Janvier 1397. & il fut intronisé solemnellement le dix-neuviéme de Février. Ainsi il paroît difficile que le concile où il condamna les propositions de Wiclef, ait été tenu en

1196. Quoiqu'il en soit, ce fut par son ordre & peu après Fasci. rer. exp. la condamnation des dix-huit articles, que Guillaume &c. fel. 96. de Videfort lui en envoya la réfutation. C'étoit un doc-p. 157. teur en théologie de l'université d'Oxford, de l'ordre des freres Mineurs, Anglois de nation, qui s'appliqua particulierement à combattre les erreurs de Wiclef. Il le fait très-fortement dans ce traité par les autorités de l'écriture & des peres; & c'est un des meilleurs ouvrages que nous ayons sur cette matiere. L'auteur mourut la même année 1397. & laissa plusieurs autres écrits.

An. 1396. Juven. Urf. p. 114. 178. Labou. p. 339.

& l'Angleterre, & le roi Charles donna sa fille Isabelle Ambaffades en mariage au roi Richard par traité du neuvième Mars 1395. Il y cut une entrevûe des deux rois, où Richard convint de ne plus soutenir le pape Bonisace, mais de l'obliger aussi-bien que Benoît, à suivre la voye de cession. Pour cet effet il-écrivit aux deux contendans une lettre commune, qui n'avoit de différence qu'en la suscription; car il traitoit Boniface de pape, & Benoît seulement de cardinal. Le roi Richard prioit l'un & l'autre d'accepter la voye de cession, d'écouter le porteur de la lettre, qui étoit l'abbé d'Ouest-minster, & de rendre réponse dans la fête de la Magdeleine, c'est-àdire, le vingt-deux de Juillet 1396. L'abbé d'Ouestminster traversa la France, & se rendit à Avignon, où Benoît refusa de lui donner audience, à moins qu'il ne lui rendît les honneurs de pape; sur quoi l'abbé ne jugea pas à propos de passer outre, & retourna en Angleterre.

Rain. 1396.

Le pape Benoît de son côté envoya à Rome quatre ambassadeurs; sçavoir, un évêque nommé Barthelemy, Dominique Maschon, docteur de loix, Pierre Garsia & Bartolin de Rustiges, qui étant arrivés à Fondi, dirent qu'ils avoient charge d'aller devant le pape Boniface, & de conférer avec lui sur les moyens d'éteindre le schisme. Le pape ne jugea pas à propos de les laisser venir; & ils écrivirent à François, evêque de Ségovie, qu'ils connoissoient & qui étoit en cour de Rome, qu'il fît en sorte de les venir trouver. Le pape le lui permit, à la charge de lui rapporter fidélement ce qu'ils lui auroient dit.

Confpirations tre Bonilace.

L'évêque alla donc une fois les trouver, & revint

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 447 vers le pape; mais le pape prétendit ensuite que l'évêque avoit fait de faux rapports de part & d'autre; & AN. 1396. qu'il avoit traité avec les quatre ambassadeurs pour les faire venir à Rome & y exciter du tumulte, qui auroit mis en péril même la personne du pape. Ensuite l'évêque de Ségovie n'ayant pas la commodité de retoutner vers les ambassadeurs, leur écrivit de sa main une lettre pleine d'infamies & d'injures contre Boniface, par la-

quelle il les exhortoit à exécuter leur complot. Boniface Payant appris, donna commission à Conrad, archevêque de Nicosie, son camérier, d'informer de tous ces faits; & si l'évêque de Ségovie s'en trouvoit coupable, l'en punir selon les canons. La commission est du huitième d'Avril 1396. Boniface avoit grand sujet de se désier des Romains, qui deux ans auparavant, c'est-à-dire, au mois de May 1394. excités par Honorat, Rain. 1395. x. comte de Fondi, avoient formé contre lui une violente 17. S. Ant. p. 406. fédition. C'étoient les banerets à la tête du peuple qui vouloit s'attribuer la souveraineté de la ville. Ils étoient tellement animés contre le pape, que l'on croyoit qu'ils le prendroient & n'épargneroient pas même sa vie : mais Ladislas roi de Naples se trouvoit alors à Rome, où il étoit venu pour obtenir quelques graces du pape. Il prit sa défense, & ayant fait armer ses gens, il réconcilia les banerets & le peuple avec le pape, & laissa la ville en paix. Pour prévenir de pareils désordres, Bo- Th. Niem. IL niface répara & fortifia le château faint Ange, que les François avoient en partie démoli au commencement du schisme, & que les Romains séditieux avoient achevé de ruiner.

En Espagne Jean, roi d'Arragon, mourut subite- Martin, roi ment à la chasse le dix-neuvième de May 1395. & Mar-d'Arragon & de

tin, duc de Montblanc, son frere, lui succéda. Son fils aîné Martin comme lui avoit époufé Marie fille de Frédéric d'Arragon, dit le simple, roi de Trinacrie ou Sicile, qui mourut en 1368. Le jeune Martin vint en Sicile avec son pere, & la reine Marie sa femme en 1386.

\$30.

Fazel. p. 529. & fut reconnu roi par une partie des Siciliens; car le royaume étoit fort divisé, & plusieurs seigneurs s'étoient rendus maîtres chacun de leur canton. Ils reconnoiffoient le pape de Rome, mais le roi d'Arragon recon-

Rain: 1395. n. noissoit celui d'Avignon; & son parti étoit soutenu par plusieurs freres Mandians, Franciscains & autres. Pour s'y opposer & réunir les esprits, s'il étoit possible, le pape Boniface déclara son nonce en Sicile Gilfort, archevêque de Palerme, par lettre du dixiéme de Juin 1396. mais je ne vois pas que cette commission ait eu d'effet.

A Paris l'université voyant que le pape Benoît étoit veritté contre Be. infléxible, & que plus on s'efforçoit à lui persuader la cession, plus il s'opiniatroit à la refuser, crut qu'il en falloit venir à la soustraction d'obéissance, & publia un écrit qui en faisoit voir les raisons. Il commençoit par le récit du fait, marquant les diligences qu'avoit fait l'université pour l'extinction du schisme dès le temps de Clement VII. Les lettres écrites aux cardinaux pour les prier de ne point élire de pape à sa place : comme ayant appris l'élection de Benoît XIII. plusieurs s'en réjouissoient, persuadés de sa bonne volonté pour lunion, par les discours qu'il avoit tenus en France étant cardinal, & par fon ferment dans le conclave. L'université marquoit ensuite le concile tenu à Paris l'année précédente, l'ambassade des trois princes vers Benoît, & son peu de succès.

Sup. n. 5.

Après

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 449

Après le récit du fait l'université exposoit ses griefs, & diloit en substance : Nonobstant tout ce que dessus, An. 1396. il a résolu de procéder contre l'université & quelquesuns de ses suppôts même par privation de bénéfices, & en a donné l'ordre; & il publie que la conduite de l'université ne vient que de la haine qu'elle lui porte. Il rejette la voye de cession comme injuste & déraisonnable, quoiqu'en effet ce soit la meilleure & la seule pour finir le schisme; & toutefois il ne se détermine à aucune autre voye, mais il use de discours confus & de délais, ne cherchant qu'à demeurer perpétuellement

dans son état. Il a voulu détourner à un sens forcé & p. 802. contraire à l'intention des cardinaux, le serment fait dans le conclave. Il envoye des légats de divers côtés, pour prévenir tout le monde par de faux rapports & par des présens, & empêche que l'on ne convienne de la voye de cession.

Sur ces griefs l'université dressa un acte d'appel sous le nom de Jean de Craon, maître-ès-arts, & prêtre du diocèse de Laon, qu'elle avoit constitué son procureur. L'acte d'appel est très-long, & contient toutes les rai- Spicil. 143. sons de part & d'autre, ou plutôt les prétextes sous les- Daboulaip. 803. quels on entretenoit le schisme. La conclusion est que l'université appelle au pape futur, unique & véritable,. de toutes les censures faites ou à faire par le pape Be- p. 820. noît, & l'acte lui fut aussi-tôt signifié.

Il fut extrêmement irrité, & publia une bulle qui porte en substance: Nous avons appris même par la voye publique, que Jean de Craon, soi-disant procureur de l'université de Paris, a eu la témérité d'interjetter appel au nom de cette compagnie, contre nous & l'église Romaine, sous prétexte de quelques préten-

Tome XX.

dus griefs dont elle disoit que nous l'avions menacée, ou que nous pourrions lui faire à l'avenir. Or les gens les plus mal intentionnés n'ont jamais formé de telle appellation, contraire à la plénitude de la puissance que faint Pierre & ses successeurs ont reçûe de J. C. & aux sacrés canons qui défendent d'appeller du saint siége ou du pape. C'est pourquoi nous déclarons cette appellation nulle & de nul effet, sans préjudice de procéder contre cet appellant & ses adhérans, selon que méritera leur insolence. La date est d'Avignon le trentiéme de May 1396.

L'université ayant appris par la commune renommée le contenu de cette bulle, écrivit aux cardinaux d'Avignon pour s'en plaindre, & les prier de s'appliquer plus que jamais à l'extinction du schisme. La lettre est du dixiéme de Juillet 1396. Ensuite ils publicrent un second acte d'appel, contenant comme les autres piéces du temps, beaucoup de paroles & peu de raisons. Ils

n, 10, n. 36.

p. 826.

p. 822.

Sup. liv. 1911 alleguent les exemples des papes déposes, comme Benoît V. au concile de Rome en 964. à la poursuite de l'empereur Otton I. Benoît VI. ordonné en 972. mais peu après emprisonné & étranglé par Centius. Et Benoît IX. chasse par les Romains en 1044. mais ces deux der-Sup. liv. 11x niers exemples furent de pures violences. Ils citent aussi

le fait du pape Anastase II. abandonné par une partie V. conc. to. 4 de son clergé; mais c'est une fable tirée de Gratien. après Anastase bibliotécaire.

Cette année les Turcs remporterent en Hongrie une Empereurs de victoire signalée sur les Chrétiens. Bajazet ou Abou-Bibl. Orient. P. Jezid quatriéme des Sultans Ottomans, avoit succédé Sup. liv. xeviii. à son pere Amurat en 791. de l'Hégire 1388. de J. C. il fut surnommé Ilderim, c'est-à-dire, le Foudre, à

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 451 cause de la rapidite de ses conquêtes. Il assiégea Constantinople en 1393. & obligea l'empereur Manuel Pa-An. 1396. léologue à lui payer un tribut de dix mille florins d'or, 21, 676

& donner aux Turcs un quartier & une mosquée dans la ville; & comme les Grecs eurent recours au pape Boniface pour avoir du secours des princes Latins, il fit prêcher la Croisade contre les Turcs dans les pays de son obédience les plus voifins d'eux, comme il paroît par trois bulles de l'année 1394. Mais pour bien entendre ceci, il faut reprendre la fuite des empereurs

Grecs de Constantinople.

La retraite de Jean Cantacuzene & le rétablissement Sup. 160. xcvt. de Jean Paléologue arriverent en 1355. Paléologue étoit Ducas bift. c. alors âgé de vingt-trois ans. Il eut trois fils, Andronic, 12. Manuel & Théodore, dont l'aîné surpassoit tous les jeunes gens de son âge par sa force, sa belle taille & sa beauté. Le sultan Amurat avoit aussi trois fils adont le second nommé Countouzes étoit de l'âge d'Andronic. Ces deux jeunes princes étant un jour en débauche, conjurerent de faire mourir chacun son pere, & vivre ensuite comme freres. Amurat en étant bien informé, fit arracher les yeux à son fils, & manda à l'empereur Jean d'en faire de même à Andronic, sinon qu'ils auroient une guerre irréconciliable.

L'empereur suivit ce mauvais conseil, soit parce qu'il se sentoit trop foible pour soutenir la guerre contre Amurat, soit par sa légereté naturelle qui lui faisoit traiter superficiellement toutes les affaires, excepté l'amour des femmes. Il fit donc aveugler Andronic avec du vinaigre boüillant, & non-seulement Andronic, mais son fils Jean, enfant qui commençoit à peine à parler. Il les fit enfermer tous deux avec la femme

An. 1396

d'Andronic dans une tour de Constantinople, où ils demeurerent deux ans, au bout desquels ils en sortirent à la faveur d'une sédition excitée par les Latins de Galara; & les Génois se servant du nom d'Andronic, combattirent quelques jours contre les Grecs qui tenoient pour l'empereur son pere: & ensin Andronic suivi de quatre mille chevaux que Bajazet lui avoit prêtés, entra dans Constantinople & sut déclaré empereur.

Alors il enferma dans la même tour son pere & ses deux freres, Manuel & Théodore; & ils y surent aussi deux ans, après lesquels ils s'en sauverent & passerna à Scutari. Andronic l'ayant appris & se repentant de sa mauvaise conduite, les rappella à Constantinople, remit son pere sur le troine & se jetta à ses pieds, lui demandant pardon de ses crimes. L'empereur Jean se laissa sidechir & pardonna à Andronic, puis l'envoya avec sa semme & son sils à Selivrée, qu'il lui donna avec quelques autres places. Andronic & son sils n'étoient pas aveugles; le pere étoit seulement borgne, & le sils très-louche. A la place d'Andronic, Jean Pa-léologue sit couronner empereur Manuel, son second sils le vingt-cinquiéme de Septembre 1373. & on en tira l'horoscope, tant les Grees croyoiens à l'astrologie.

Boulisud. 1 p. 226. Bajazet avoit tellement pris le dessus sur ces empereurs, qu'il les traitoit quast comme ses esclaves. Jean Paléologue voyant combien ce sultan étoit hardi & entreprenant, commença à fortifier un quartier de Constantinople, nommé la porte dorée, pour avoir une retraite en cas de besoin. Bajazet sayant appris, lui manda de razer cette citadelle; autrement, ajouta-t-il, je serai arracher les yeux à ton sils Manuel, & te le rensvoyerai aveugle. C'est que Manuel étoit allé par ordre

Ducas c. 14

An. 1396.

de son pere, mener à l'ordinaire quelque secours au fultan. L'empereur Jean étoit au lit, ayant la goute & demi-mort des autres effets de ses débauches : il n'avoit point d'autre successeur que Manuel, & ne pouvoit résister à la puissance des Turcs. Il sit donc abattre la citadelle, & mourut peu après l'an 1391, cinquante ans depuis la mort de son pere Andronic le jeune.

Manuel qui étoit à Burse à la porte de Bajazet, ayant appris la mort de son pere, s'enfuit de nuit & vint à Constantinople, de quoi Bajazet irrité, lui envoya dire: Je yeux qu'il y ait un Cadi à Constantinople pour rendre justice aux Musulmans qui y trafiquent : si tu ne le veux pas, ferme les portes de ta ville & regne dedans, tout le dehors est à moi. Ensuite il passa à Bithynie en Thrace, ruina toutes les places à l'entour de Constantinople, & en transportà les habitans. Il prit même Thessalonique le vingt-cinquiéme de May la même année 1391. Pour Constantinople, il se contenta de la bloquer, sans l'assiéger en forme; mais le pays d'alentour étoit tellement désolé, que la famine fut bien-tôt grande dans la ville. En cette extrémité l'empereur Manuel écrivit au pape, c'est-à-dire, à Boniface, au roi de France & au roi de Hongrie, demandant un prompt fecours.

Sigifmond, roi de Hongrie, envoya un évêque & deux chevaliers en ambassade au roi Charles VI. avec Bataille de Nides lettres, portant que Bajazet le menaçoit de le venir Frois. 10. 6. 67. attaquer jusqu'en Hongrie, le priant de lui envoyer du secours. Grand nombre de noblesse Françoise s'y offrit, & le roi leur donna pour chef son cousin-germain Jean, comte de Nevers, fils aîné du duc de Bourgogne. Etant arrivés en Hongrie, ils se hâterent de

chercher les ennemis, sans écouter les avis du roi Sigis-An. 1396. mond; & d'ailleurs ils s'abandonnerent à toutes fortes d'excès, le vin, la table, le jeu & les femmes, nonobstant les remontrances des ecclésiastiques, qui les exhortoient à se mettre en bon état, vû les périls où ils s'exposoient. Ils prirent un château dont ils tuerent tous les habitans, puis ils assiégerent la ville de Nicopoli; mais Bajazet vint au secours, il y eut une grande bataille, où les François qui avoient voulu être à l'avantgarde furent défaits, & tous pris ou tués. C'étoit le jeudi vingt-huitiéme de Septembre 1396.

Pendant ce mois de Septembre plusieurs envoyés vinrent à Rome de la part de divers princes de l'obédience du pape Benoît; sçavoir; des rois de France, d'Angleterre, de Castille, de Navarre & d'Arragon. Ils exhorterent Boniface, & le prierent que pour faire cesser le schisine, il voulût bien renoncer à tout le droit qu'il prétendoit avoir au pontificat, assûrant que Benoît en feroit autant. Boniface répondit qu'il étoit vrai pape & indubitable, qu'il n'y en avoit point d'autre, & qu'il ne prétendoit renoncer en façon du monde. Ainsi les envoyés s'en retournerent vers leurs maîtres. fans avoir rien obtenu.

Tb. Niem. lib. II. c. 33.

Au mois d'Avril de l'année fuivante 1397. les princes d'Allemagne tinrent à Francfort une diete, où se trouverent des députés de l'université de Paris, & des envoyés de plusieurs rois & autres princes. Le roi Vencessas n'y vint point, quoiqu'il en fût prié & l'eût promis. On y délibéra pendant douze jours sur l'union de l'église, & on envoya vers le pape Boniface pour l'exhorter à la cession, ce qu'il trouva fort mauvais; & leur auroit volontiers fait du mal, s'il en cût pû trouver

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 455 quelque prétexte. Il les amusa donc de paroles , sans leur donner de réponse décisive ; il tâcha même de les An. 1397. gagner en leur accordant, contre les regles, des graces qu'ils desiroient pour eux & pour leurs amis; mais ils n'avancerent rien pour l'affaire de la cession, qui étoit le fujet de leur voyage.

Martin roi d'Arragon, étant revenu de Sicile, apprit que Henry roi de Castille, avoit tenu à Salamanque une grande assemblée touchant l'union de l'église, où Pon avoit conclu comme à Paris pour la voye de cession. Sur cet avis le roi d'Arragon envoya au roi de Castille Rain. 1397. 2. deux ambassadeurs, Vital de Blaves, chevalier, & Rai-7. 8. 6.c.. Sorita Indic. p. mond de France, docteur en decret, avec une lettre 263. qu'ils lui rendirent, & proposerent devant son conseil de vive voix certains articles touchant l'union de l'église,

qu'ils donnerent aussi par écrit.

Le roi de Castille répondit par une grande lettre, où il rejette la voye de compromis, & dit entr'autres raisons: On dira de la part de l'intrus, c'est-à-dire, de Boniface, que le compromis n'est pas une voye de droit & de justice, mais une voye volontaire, à laquelle on ne contraint personne; & Pintrus n'y doit point être ". 11. contraint, puisqu'il s'offre au concile général, qui est une voye de droit & de justice. Il conclut pour la voye de cession proposée en France, approuvée par les cardinaux & desirée par les fidéles. La lettre est du dixiéme de Septembre 1397.

L'année suivante 1398. il se tint à Reims une grande assemblée de seigneurs tant de l'empire d'Allemagne, que du royaume de France, pour procurer l'union de l'église. Le roi Charles VI. sit en sorte par priere & autrement, que le roi Vencellas vint à Reims avec tout

An. 1398.

fon conseil; mais afin de ne pas donner à entendre que cette assemblée ne se sitt que pour parler des deux papes, on sit courir le bruit qu'il s'agissoit d'un mariage entre le sils du marquis de Brandebourg, frere de Venceslas, & la fille du duc d'Orléans. Ce prince étoit aussi à Reims avec le roi son frere & leurs oncles les ducs de Berry & de Bourgogne: l'assemblée se tint pendant le Carême, qui cette année commença le vingtiéme de Février, & sinit le septiéme d'Avril, jour de l'àques.

Le mariage proposé fut conclu & publié, mais quant à l'affaire de l'église, les résolutions furent tenuës secretes: on sçut seulement que Pierre d'Ailli, évêque de Cambray, devoit aller à Rome en ambassade vers le pape Boniface, tant de la part du roi Charles, que de Venceslas, pour l'exhorter à souffrir qu'on fit une autre élection, pour juger lequel des deux demeureroit pape. Le roi de France se faisoit fort du roi d'Angleterre & de ceux d'Ecosse, de Castille, de Portugal, de Navarre & d'Arragon: Venceslas se chargeoit de son royaume de Boheme, de l'Allemagne jusqu'en Prusse, & de son frere Sigismond, roi de Hongrie; ils promirent & jurerent de se tenir fermes à cette résolution & y amener leurs alliés. Mais le duc de Bourgogne ne voulut jamais assister à ces conseils qui se tinrent à Reims, persuadé de ce qu'il avoit dit auparavant : on y perd sa peine & les présens considérables qu'on fait aux Allemands en cette occasion. Ils ne tiendront rien de ce qu'ils vous ont promis.

XVIII. Pierre d'Aill à Rome. Navar. bifi

iné à Compiegne en 1330, de parens médiocres. Il entra iné à Compiegne en 1330, de parens médiocres. Il entra È bourfier pour la théologie au collége de Navarre à Paris vers Ian 1372. Etant procureur de la nation de France

dans

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 457 dans l'université, il embrassa la secte des Nominaux, An. 1398. & s'appliqua fort à la dialectique & à la phyfique, particuliérement aux traités de l'ame & des météores. En 1375. il commença à expliquer le maître des sentences, & cependant il prêchoit de temps en temps. Il reçut le titre de docteur le onziéme d'Avril 1380. à l'âge de trente ans: l'année suivante il alla à Noyon où on Pavoit fait chanoine, puis on le rappella à Paris où il fut grand maître du collége de Navarre en 1384. Sa réputation lui attira grand nombre de disciples, entre lesquels on en remarque trois, Jean Gerson, Nicolas

Pierre d'Ailli en 1389. La même année Pierre d'Ailli fut honoré de troischarges: chancelier de l'église de Paris, aumônier & confesseur du roi. Vers l'année 1394, il sut trésorier de la sainte chapelle, qui est la premiere dignité de ce chapitre. Enfin il fut elu évêque premiérement du Pui en 1395. le second jour d'Avril, puis de Cambray au commencement de l'année suivante 1396. & il en prit posfession le second Juin. Alors se voyant obligé de résider en son diocèse, il résigna la chancellerie de Paris en faveur de Jean Gerson : tel étoit Pierre d'Ailli, quand il fut envoyé à Rome.

de Clemangis & Gilles des Champs, grand maître après

Etant arrivé en Italie, il trouva le pape Boniface à Fondi, & lui montra ses lettres de créance du roi de France & de l'empereur, dont le pape fut content. L'évêque propôsa la cause de son voyage, & le pape lui dit qu'il ne pouvoit lui faire de réponse, qu'après en avoir délibéré avec les cardinaux : il alla à Rome & logea à faint Pierre, & incontinent après il tint un confistoire, dont le résultat sut qu'ils dirent au pape: Saint

Tome XX.

An. 1398.

Pere, vous devez diffimuler en cette occasion, & dire que vous obéirez volontiers à tout ce que vous confeilleront les princes qui ont envoyé cet évêque, pourvû que le prétendu pape d'Avignon se démette de son côté: que les rois marquent le lieu où il leur plaira que se tienne le conclave, vous vous y trouverez volontiers, & y ferez trouver les cardinaux. Ce conseil plut à Bonisace, & il y conforma sa réponse à l'évêque de Cambray.

Quand les Romains entendirent que le roi de France & l'empereur demandoient que le pape se soumit à eux pour renoncer à sa dignité, cette nouvelle causa de grands murmures dans Rome, par la crainte qu'eut le peuple de perdre le séjour du pape & de sa cour, qui leur attiroit de grandes richesses, & leur en devoit apporter d'extraordinaires dans deux ans, à l'occasion du jubilé de l'an 1400, pour lequel ils faisoient déja de grandes provisions qu'ils craignoient de perdre. Les plus notables des Romains s'affemblerent donc & vinrent devant Boniface, lui témoignant plus d'affection qu'ils n'avoient jamais fait, & ils lui dirent : Saint pere, vous êtes le vrai pape, vous demeurez au patrimoine de saint Pierre; n'écoutez point les conseils de quitter votre dignité. Qui que ce soit qui se déclare contre yous, nous demeurerons avec vous, jusqu'à exposer nos vies & nos biens pour soutenir la bonté de votre cause.

Le pape répondit : Mes enfans , prenez courage , & foyez aflurés que je demeurerai pape ; & quoi que puifent dire ou traiter entr'eux le roi de France & fempereur , je ne me foumettrai point à leur volonté. Les Romains le contenterent de cette réponfe , mais ils n'en

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 459 firent rien connoître à l'évêque de Cambray, qui continuoit toujours de négocier avec le pape & les cardinaux; & n'en tira autre réponse, sinon que quand Benoît se seroit soumis, Boniface se conduiroit de telle maniere, que les rois en seroient contens. Ainsi l'évêque partit de Rome, & passant par l'Allemagne il vint à Coblents, où il trouva Venceslas, & lui sit le récit de sa négociation. L'empereur lui dit : Vous direz au roi votre maître que je me conformerai à sa conduite, & ferai que tout mon empire s'y conforme : mais autant que je puis voir, il convient qu'il commence; &

quand il aura soumis son pape, je soumettrai le nôtre.

Cependant il vint à la connoissance du pape Benoît, que le roi Charles VI. avoit envoyé vers les autres rois Souffra & les princes de la Chrétienté, pour l'affaire de l'union; Benoit. & que le roi d'Angleterre s'étoit joint à lui. Benoît en fut très-affligé, & envoya vers le roi Charles le cardinal de Pampelune, Martin de Salva: mais le roi & les princes de son sang en étant avertis de bonne heure, on lui manda de ne point venir; ce que le pape trouva fort mauvais, comme il paroît par ses lettres au duc de Berry & au roi même, en date du neuviéme de Juin. Le roi donc afin de pourvoir au schisme, convoqua à Spicil. 10. 6 p. Paris une grande assemblée de prélats & de docteurs, "Gall. 10. 2. p. qui commença le vingt-deuxième de May dans la pe- 452. tire salle du palais qui donnoit sur la riviere. Le roi n'y assista pas, étant retombé dans sa maladie; mais à sa place y étoient le duc d'Orléans son frere, & ses oncles les ducs de Berry, de Bourgogne & de Bourbon. Ce fut le patriarche d'Alexandrie, Simon de Cramaud, qui fit l'ouverture de l'assemblée par un discours François, où il rapporta ce qui s'étoit passé depuis la mort

Mmm ij

Juv. Uif. p. 132.

An. 1398.

20. p. 440.

de Clement VII. & conclut pour la voye de cession, a ajoitant que sur la maniere d'y procéder, le roi les convoqueroit une autre fois, qui sut au mois de Juillet. En cette seconde assemblee, on convint que le meil-

leur moyen de mettre le pape Benoît à la raison, étoit de lui ôter non-sculement la collation des bénéfices, mais tout exercice de son autorité par une soustraction entiere d'obéissance; & pour cet effet le chancelier Arnaud de Corbie, dressa des lettres patentes, où après avoir expliqué l'affaire fort au long, le roi prononce ainsi : Nous assistés des princes de notre sang & de plusieurs autres, & avec nous l'église de notre royaume, tant le clergé que le peuple, nous retirons entiérement de l'obéissance du pape Benoît XIII. & de celle de son adverfaire, c'est-à-dire (de Boniface IX.) dont nous ne faifons point mention, parce que nous ne lui avons jamais obei, ni ne lui voulons obeir. Nous voulons que désormais personne ne paye rien au pape Benoît, à ses collecteurs ou autres officiers, des revenus ou émolumens ecclésiastiques; & nous défendons étroitement à tous nos sujets de lui obéir ou à ses officiers, en quelque maniere que ce soit. Donné à Paris le vingt-sep-

Le même jour le roi donna deux autres lettres patentes, l'une pour défendre d'avoir égard aux censures ou procédures que pourroient faire les commissaires, auditeurs, juges, delégués ou autres de l'autorité du pape Benoît, avec ordre aux baillis & sénéchaux, & autres officiers du roi, d'y tenir la main. L'autre lettre porte réglement touchant les provisions des bénéfices, durant la soustraction d'obérissace: Quand quelque prélature ou autre dignité éléctive vacquera, les cha-

tiéme de Juillet 1398.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 461 pitres, couvens ou autres, aufquels l'élection appartient, éliront celui que bon leur semblera en cons-An. 1398. cience ; & quant aux autres bénéfices , les collateurs ordinaires y pourvoiront. A l'égard des fruits ou émolumens des bénéfices, nous déclarons que rien n'en sera appliqué à notre profit, ni d'aucun de nos sujets, & que les ecclésiastiques en seront quittes envers le pape Benoît, ses collecteurs ou receveurs.

Or bien que ces lettres soient datées du samedi vingt- Spieil. p. 158. septiéme de Juillet, la conclusion de l'assemblée ne se fit que le lendemain dimanche, auquel jour le chancelier parla publiquement en François à porte ouverte, & en présence d'une multitude innombrable, pour rendre publique la soustraction d'obéissance. Il dit entr'autres choses, parlant de l'extirpation du schisme : Mes seigneurs ici présens, (c'étoient les ducs d'Orléans & de Bourgogne) ont oui les opinions de trois cens personnes & plus, & des universités de Paris, d'Orléans, d'Angers, de Montpélier & de Toulouse. Tout examiné & rapporté au roi, il a conclu de faire sans délai la foustraction d'obéissance. Enfin mes seigneurs vous font dire que leur intention est de pourvoir en toutes manieres à la conservation des franchises & libertés anciennes de l'église de France: & afin que l'affaire se conduise mieux, nous irons tous en procession dimanche prochain à fainte Géneviéve, ce qui fut exécuté.

On envoya deux commissaires à Avignon pour signifier au pape Benoît cette ordonnance du roi; sçavoir, Robert, cordelier, docteur en droit, & Tristan du Bosc, prevôt de l'église d'Arras. Ils arriverent à Ville- Vita PP. 10. 2. neuve d'Avignon, & le dimanche premier jour de p. 1122.

An. 1398.

Septembre 1398. ils y publicrent la foustraction d'obéissance, ordonnant, sous de grosses peines, à tous les sujets du roi, tant clercs que laïques, de se retirer du fervice & de la cour de Benoît. Ils obéirent, & plusieurs de ses domestiques, chapelains, auditeurs, & autres officiers, se retirerent. Les commissaires du roi étoient chargés d'une lettre pour les cardinaux d'Avignon, qui étoient au nombre de dix-huit. Ils y eurent tant d'égard & aux autres piéces qui leur furent montrées, que tout d'un accord ils renoncerent à l'obédience de Benoît & passerent à Villeneuve, où ayant fait venir les citoyens d'Avignon & tenu conseil avec cux, ils résolurent d'adhérer à la soustraction du roi, & se retirerent solemnellement de l'obéissance de Benoît, comme ils le déclarerent au roi lui-même, dans la réponfe qu'ils firent à sa lettre.

p. 1131.

XX.
Philippe de Vil
Tette abbé de S
Denis.
Liber. p. 454

1. 313.

En même temps il se présenta une occasion célébre d'exécuter le nouveau réglement touchant la disposition des Bénéfices, pendant la soustraction d'obesissance.

Gui de Monceau, abbé de saint Denis en France, étoit mort dès le vingt-huitiéme d'Avril de cette année 1398. ayant gouverné ce monastere pendant trente-cinq ans: il étoit docteur en théologie & recommandable par sa vertu. Le roi ayant accordé à l'ordinaire la liberté de l'élection, tous les moines s'assemblerent, & élurent Philippe de Villette, religieux de la maison, bachelier formé en théologie, & recommandé par le duc de Bourgogne. L'élection devoit être confirmée par le pape, suivant les privileges de l'abbaye; mais les plus sçavans canonisses jugerent que dans le cas présent, ce devoit être l'évêque diocésain.

Ce fut donc Pierre d'Orgemont, évêque de Paris,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 46; qui confirma l'élection de l'abbé Philippe par acte public; mais il déclara en même temps que cette fonc- An. 1398. tion n'attribuoit aucun droit à son église pour l'avenir, & ne porteroit aucun préjudice au monastere. Ensuite il donna solemnellement à Philippe la bénédiction ab-

batiale le jour de saint Louis, vingt-cinquiéme d'Août.

Pierre d'Ailli étoit revenu à Paris vers le mois de May, & avoit rendu compte de la négociation à Rome a Avignon.

May avoit rendu compte de la négociation à Rome a Avignon.

Por La compte de la négociation à Rome a Avignon. & en Allemagne dans l'assemblée, où on avoit résolu la soustraction d'obéissance. Il fut ensuite déterminé que le roi envoyeroit à Avignon Jean le Maingre de Boucicaut, maréchal de France, avec des troupes, pour obliger le pape Benoît par traité ou autrement, à se démettre du pontificat. Avec le maréchal fut envoyé à cette commission l'évêque de Cambray, & ils mar-

cherent ensemble jusqu'à Lyon, où ils résolurent que Pévêque iroit devant à Avignon & le maréchal demeu-

reroit à Lyon, jusqu'à ce qu'il reçût de ses nouvelles. Quand l'évêque de Cambray fut arrivé à Avignon & venu au palais en la présence du pape Benoît, il le salua avec grand respect, mais non pas tel qu'il l'eût rendu à un pape reconnu de tout le monde. Il lui expliqua comment il étoit envoyé par le roi de France & l'empereur, & comment ils étoient convenus que les deux papes resigneroient le pontificat chacun de leur côté. Alors Benoît changea de couleur, & dit en élevant la voix : J'ai beaucoup travaillé pour l'église, on m'a élu en bonne forme, & on veut maintenant que j'y renonce; il n'en sera rien tant que je vivrai, & je veux bien que le roi de France sçache que je ne me soumettrai point à ses ordres, & que je garderai mon nom & ma dignité jusqu'à la mort.

An. 1398.

L'évêque de Cambray reprix: Seigneur, prenez le conseil des cardinaux; s'ils sont d'un autre avis, vous ne pouvez résister seul, ni à la puissance du roi de France & de l'empereur. Alors s'avancerent deux cardinaux créatures du pape, qui lui dirent: Saint Pere, l'évêque de Cambray parle bien, suivez son conseil, nous vous en prions. Le pape y consentit, ainsi finit cette audience; l'évêque retourna à son logis, & n'alla rendre visite à aucun des cardinaux.

Le lendemain matin on sonna la cloche du consistoire, tous les cardinaux qui étoient à Avignon y vinrent, & l'évêque de Cambray avec eux. Il parla en Latin, & expliqua tout au long le sujet de son voyage; puis on le pria de se retirer pendant qu'on délibéreroit. La délibération fut très-longue, & quelques-uns des cardinaux trouvoient bien dur de défaire ce qu'ils avoient fait, c'est-à-dire, le pape qu'ils avoient elu. Mais le cardinal d'Amiens leur dit : Messeigneurs, veuillons ou non, il nous faut obéir au roi de France & à l'empereur, puisqu'ils sont unis ensemble; car sans eux nous ne pouvons vivre. Encore pourrions - nous bien gagner l'empereur, si le roi de France vouloit tenir pour nous: mais il nous mande que nous obéissions, ou qu'il nous retiendra les fruits de nos bénéfices. Plufieurs cardinaux approuverent celui d'Amiens, & presserent le pape de s'expliquer. Il répondit: Je désire Punion de l'église, & j'y ai beaucoup travaillé; mais puisque Dieu m'a pourvu du pontificat & que vous m'avez élu; je demeurerai pape tant que je vivrai, & n'y renoncerai pour roi, duc ou comte, ni par quelque moyen que ce soit. Alors les cardinaux se leverent divilés entr'eux, & sortirent du consissoire,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. la plûpart sans prendre congé du pape.

L'évêque de Cambray les voyant si mal d'accord, An. 1398. s'avança dans le consistoire, & dit au pape : Seigneur, vous avez tenu votre conscil, faites-moi réponse; il me la faut avoir, afin que je m'en retourne. Le pape encore tout en colere persista dans les mêmes discours, qu'il étoit pape légitime & le vouloit demeurer, dut-il mourir à la peine. Puis il ajoûta : Vous direz à mon fils le roi de France, que jusqu'ici je l'ai tenu pour bon catholique, & que depuis peu il s'est laissé séduire, mais il s'en repentira: qu'il prenne conseil & ne s'engage à rien qui trouble sa conscience. Là-dessus le pape se leva de sa chaire, prenant le chemin de sa chambre; & l'évêque retourna à son logis, dîna sobrement, monta à cheval & passa à Villeneuve, d'où il alla toucher à Baignols, qui est en France. La apprit que le maréchal de Boucicaut étoit venu au port faint André à neuf 6. 98. lieuës d'Avignon, & s'y rendit le lendemain.

Quand le maréchal de Boucicaut eut appris de l'évêque de Cambray la réponse du pape Benoît, il lui dit : de Boucicaut à Sire, vous retournerez en France, vous n'avez plus Avignon.

que faire ici, & j'exécuterai les ordres du roi. L'évêque partit le lendemain, & le maréchal fit écrire & porter les ordres par toute l'Auvergne & le Vivarès jusqu'à Montpélier, pour faire avancer les troupes qu'il commandoit. Il manda au fénéchal de Beaucaire qu'il fermât tous les passages tant par le Rône que par terre, afin que rien ne pût venir à Avignon; & lui-même vint au pont saint-Esprit empêcher que rien ne descendît par le Rône. Ensuite le maréchal envoya défier le pape Benoît par un héraut dans son palais, lui, tous les cardinaux & les habitans d'Avignon, qui en furent

Tome XX.

Nnn

An. 1398.

effrayés & allerent parler au pape, lui déclarant qu'ils ne pouvoient, nin e vouloient foutenir la guerre contre le roi de France. Benoît leur répondit: Votre ville est forte & bien pourvûe; je manderai des troupes de Gènes & d'ailleurs, & au roi d'Arragon qu'il me vienna fervir comme il y est doublement obligé, parce que je suis son parent, & qu'il doit obéissance au pape. Vous vous estrayez de peu de chose: partez d'ici, gardez votre ville & je garderai mon palais.

Avignon fut si bien enfermé; que rien n'y pouvoit entrer ni sortir sans congé; & le maréchal de Boucicaut manda aux habitans que s'ils n'ouvroient leur ville, il brûleroit toutes les vignes & les maisons qu'ils avoient à la campagne jusqu'à la riviere de Durance. De quoi \* les gens d'Avignon épouvantés tinrent confeil, sans s'adresser au pape, & appellerent quelques cardinaux, ausquels ils dirent : Il nous yaut mieux obeir au roi & aux François, que tenir un parti périlleux. Voulezvous vous joindre avec nous? Les cardinaux y confentirent, car les vivres commençoient à leur manquer; & ainsi tous ensemble ils traiterent avec le maréchal de Boucicaut. Il fut dit que lui & les siens entreroient dans Avignon & assiegeroient le palais, mais sans faire aucune violence aux cardinaux ou à leurs domestiques. ni au corps de la ville.

Le pape Benoît fut sensiblement affligé de ce traité, & toutesois il protesta que jamais il ne le soumetroit, quand il en devroit mourir. Il se tint donc enfermé dans son palais, où depuis long-temps il avoit fait de grandes provisions de toutes fortes de vivres. Il servivit à Martin roi d'Arragon, lui demandant instamment du secours; mais le roi après avoir sil la lettre, dit à

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 467 ceux qui étoient auprès de lui : Ce prêtre croit-il que pour lui aider à soutenir ses chicanes, je doive entreprendre la guerre contre le roi de France ? On me tiendroit bien pour mal conseillé. Ses courtisans lui conseillerent de ne s'en point mêler & de suivre l'avis du roi de France, qui l'avoit prié de demeurer neutre entre les deux papes.

Les cardinaux s'étant retirés à Villeneuve, lorsqu'ils abandonnerent le pape Benoît, mirent pour capitaine Vius 10. 2. p. à Avignon le cardinal de Neufchâtel, qui rentra dans "13 la ville & se logea au palais épiscopal. Lors donc que le traité fut conclu avec le maréchal de Boucicaut, ce cardinal monta à cheval & marcha par les ruës d'Avignon vêtu de rouge, mais sans rochet ni manteau, l'épée au côté & un bâton à la main; & tout le peuple crioit cependant : Vive le facré collège & la ville d'Avignon. Il fit cette cavalcade le lundi seiziéme de Septembre, & le dimanche vingt-neuf, jour de S. Michel, le même cardinal fit tirer du canon contre le palais du pape, en sorte que le pape même sut frappé de quelques petits éclats d'une pierre fortie d'un canon. On continua les attaques, & le pape Benoît demeura ainsi assiégé dans son palais pendant tout Phyver. De ceux qui étoient enfermés avec lui, plusieurs moururent, soit de blessures, soit de maladies, faute de vivres & de médicamens.

Cependant Henry roi de Castille, assembla à Alcala de Henarès les évêques, les seigneurs & les sçavans de dobéfissee en son royaume, & le résultat de cette assemblée sur un Rain. 1398. n. édit, où il rapporte les sollicitations inutiles faites au- 25. près de Pierre de Lune pour lui persuader la cession, son opiniâtreré infléxible, & la soustraction d'obéis-

Nnnij

An. 1390.

fance de la France; puis il ajoûte: Afin que tout le monde voye combien nous compatifions à la division de l'églife, & que nous voulons contribuer de tout notre pouvoir à lon union, nous declarons que toute obéisflance doit être foustraite à Benoît, tant au spirituel qu'au temporel, dans les terres de notre dependance, défendant à personne de le traiter comme pape, & ordonnant qu'il sera pourvû aux bénéfices vacans par election, confirmation & collation des ordinaires.

par election, confirmation-& collation des ordinaires.

Lower, p. 66. La date est du douziéme de Décembre 1398. L'évêque de Salamanque qui avoit assisté à cette assemblée, nommé Diego de Annaya, emporta chez lui le réglement qui y fut dresse sur la conduite qu'on devoit tenir, jusqu'à ce qu'il y eût un pape unique. Ce réglement contenoit onze articles, & sur presente au chapitre de Salamanque le mardi quatriéme de Février

1399.

Le vingtiéme du même mois le roi Charles assembla à Paris les prélats de France en concile, où le quatorziéme de Mars fut fait le réglement suivant, touchant les graces expectatives. Toutes celles qui avoient été accordées par le pape Benoît, par Clement son prédécesseur, ou par quelque pape précédent, n'ont point dû être admises depuis le jour de la soustraction d'obéssisance, & ne le seront point à s'avenir; mais les provisions des évêques & des autres collateurs ordinaires faites depuis ce même jour de la soustraction, feront bonnes & valables, nonobstant tout procès ou contradiction. Le septiéme de May le roi donna des lettres patentes, portant mandement à tous ses juges de faire exécuter ce réglement par tout le royaume.

TXXV Cependant le pape Benoît étoit toujours enfermé

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÈME. 469
dans son palais d'Avignon, & gardé de si près, que
personne n'y pouvoit entrer, ni en fortir. Ils auroient
eu des vivres pour deux ou trois ans, mais ils manquoient de bois à brûler. Enfin Benoît voyant que se
provisions diminuoient rous les jours, & que le secours
qu'il avoit espéré ne lui venoit point, entra en composition par la médiation du roi d'Arragon, qui avoit "126"
envoyé à Paris pour traiter de sa délivrance. Mais le
roi de France jugea plus à propos d'envoyer lui-même
au roi d'Arragon des ambassadeurs qui passeroient par
Avignon, & proposseroient à Benoît de renoncer au
pontificat, & qu'en cas que Boniface cédat, mourât
ou sit déposé, on en élût un troisséme qui su varie

Les ambassadeurs de France étoient Pietre, abbé du Mont saint-Michel, Guillaume de Tinreville, chevalier, & Gilles des Champs, docteur en théologie. Ils arriverent à Avignon & entrerent au palais du pape le quatrième d'Avril 1399, qui étoit le vendredi d'après Pàques; ils proposerent à Benoît d'accepter & approuver les articles qu'ils avoient apportés de la part du roi : ce qu'il promit, à condition que le roi lui donneroit sauve-garde à lui & aux siens. Aussi-tôto on lui administra des vivres, & il demeura en liberté dans son palais; mais sans en pouvoir sortir qu'avec la permission du roi & des cardinaux, jusqu'à ce que l'union stir ré-

pape : auquel cas Benoît seroit délivré, & le roi de

France le prendroit sous sa protection.

tablie dans l'églife.

A Rome le pape Boniface s'appliquoit avec grand simonie de Bofoin à amasser de l'argent, tant pour se soutenir lui-nisee.

même dans son obédience, que pour soutenir Ladislas
dans le royaume de Naples, contre la faction d'Anjou.

470 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.
Dès la premiere année du pontificat de Boniface, plu-

AN. 1399. Gobel. c. 8+ p. 27++30.

sieurs pauvres cleres vintent en œur de Rome pour obtenir des graces, suivant la coutume: mais la maniere d'examiner les postulans fut nouvelle, car les serviteurs des examinateurs exigeoient de l'argent des postulans, & leurs maîtres ne l'ignoroient pas. Quand on vint donc à la distribution des graces, les pauvres cleres se trouverent placés les derniers dans les rôles, & les graces qu'ils avoient obtenués devinrent presque inutiles; car la seconde & la troisséme année Boniface signa plusseurs rôles sous la date de la premiere, comme si ces rôles avoient été faits au commencement de la premiere année de son pontificar, qui étoit le neuvième Novembre 1,389. & les secretaires & ses camériers vendoient communément cette date.

Tb. Niem. c. & Ibid. c. 7. Pendant les sept premieres années il n'obit exercer publiquement la simonie, à cause de plusieurs bons cardinaux qu'il avoit trouvés en place, & qui la déteftoient. Il ne laissoir pas de l'exercer secretement par certains médiateurs, principalement dans la promotion des prestats; & si ectux à qui il demandoit de l'argent ne payoient pas comptant, il inventoit divers prétextes qu'il alléguoit dans le conssistoir secret, pour retarder la promotion, ou l'empêther entierement. Les anciens cardinaux ennemis de la simonie, moururent l'un après l'autre, & Bonisace en eut grande joye, se voyant en liberté de suivre son inclination.

Angares

Enfin vers la dixiéme année de fon pontificat, qui fur l'an 1398. il réferva à la chambre apostolique les premiers fruits d'une année de toutes les églises cathérales ou abbatiales qui viendroient à vaquer; en sorte que quiconque vouloit recevoir de lui un évêché ou

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 471 une abbaye, devoit avant toutes choses en payer les premiers fruits, quand même il ne pourroit en prendre An. 1399. possession: de quoi Boniface ne se soucioit pas, au contraire il témoignoit souvent souhaiter que l'impétrant ne la prît point, afin de tirer de l'argent d'un autre. Ce sont ces fruits de la premiere année que nous appellons l'Annate; & on en marque le commencement lous ce pontificat de Boniface IX. quoique l'origine en foit plus ancienne. Vous avez vû qu'en 1306, le pape Clement V. voyant que quelques évêques d'Angleterre Sup. Irv. xct. lui demandoient ce droit sur les églises de leurs dio- ". 4 Them. discip. cèses, crut se le pouvoir attribuer à lui-même sur tous 19.3. p. 793. 19.4. les bénéfices du même pays. En 1319. le pape Jean XXII. s'étant réservé pour les besoins de l'église Romaine les fruits de la premiere année de tous les bénéfices qui vaqueroient pendant trois ans, en excepta les évêches & les abbayes : mais ce fut Boniface IX. qui Extrev. co le premier étendit l'annate même aux prélatures & pour

Or comme tous ceux qui venoient se faire promouvoir aux bénéfices n'apportoient pas à Rome de gran- des bénéfices. des sommes d'argent, l'usure y devint si fréquente & .. 8. si publique sous ce pontificat, que ce ne sut plus un péché. Boniface vendoit ausli tous les bénéfices réfervés ou non, sous la date de la mort des titulaires; & pour en avertir plus promptement, il y avoit des couriers par toute l'Italie pour s'informer s'il y avoit de gros bénéficiers malades, & si-tôt qu'ils étoient morts, on couroit en porter la nouvelle en cour de Rome à ceux qui avoient payé les couriers pour cet effet. Quant à Boniface, quelquefois il vendoit le même bénéfice à plusieurs personnes sous la même date, le proposant.

toujours.

An. 1399.

à chacun comme vacant. De plus, pour rendre inutiles les graces expectatives qu'il avoit données, il en accordoit sous une date possérieure avec la clause de présérence, ce qu'il fit si long-temps, que personne n'en vouloit plus acheter.

Les officiers de la daterie en prirent occasion d'introduire de nouvelles expectatives, qui ruinoient toutes celles dont la date étoit précédente, même avec la clause de préférence; mais ces nouvelles expectatives étoient si cheres, que peu de gens en vouloient. Boniface sit pluficurs régles de chancellerie & d'autres ordonnances, par lesquelles il sembloit vouloir restraindre la multitude excessive de ces expectatives; mais ces nouvelles régles ne furent qu'un prétexte pour en vendre plus cher les dispenses. Après même que les supliques étoient fignées, on les retiroit des registres, si quelqu'un venoit offrir davantage; & le pape prétendoit que le moins offrant & le premier en date l'avoit trompé. Pendant la peste qui eut cours à Rome en 1398. le même bénéfice fut quelquefois vendu en une même semaine à plusieurs impetrans, dont aucun ne prit possession, étant tous prévenus par la mort. Ce trafic étoit si public, que la plûpart des courtisans soutenoient qu'il étoit permis, & que le pape ne pouvoit pécher en cette matiere.

par les An-

L'Angleterre demeuroit toujours sous l'obédience de Boniface; & le roi Richard ayant consulté l'université d'Oxford, s'il ne seroit point à propos de l'obliger à la cession, comme on prétendoit en France y obliger Benoît, l'université repondit : Nous ne blâmons pas les Espagnols ou les François, de s'être retirés de l'obédience de leur prétendu pape, & de vouloir le contraindre à la cession : car comme ils se défient du droit

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 473
de leur pape, ils peuvent en ufer ainsi en sureté de confeience: peut-être même veulent-ils par la réparer le
mal qu'ils ont fait en introduisant le schisme Mais s'ils
prétendent que cette voye de cession forcée ou de souftraction d'obeissance soit canonique & universelle, &
doive être suivie par ceux à qui leur conscience ne re-

proche rien, nous le nions absolument.

C'est un péché mortel & très-grief de refuser à son supérieur l'obéissance qu'on lui doit; & on le fait ici fans nécessité, puisqu'il y a une autre voye pour finir le schisme ; scavoir , celle du concile général , plus canonique & plus propre à calmer les consciences dans l'une & l'autre obédience. La lettre ajoûte ensuite : Pour en venir à la pratique, il faut que Notre Saint Pere le pape Boniface convoque un concile général, où il appelle non-seulement ceux de son obedience, mais encore l'antipape Pierre de Lune, avec ses cardinaux & les prélats ses adhérans, par édit public, où soit marqué le jour & le lieu; & s'il apparoît de leur contumace, Boniface enjoindra aux princes de son obédience d'exhorter les autres princes à contraindre l'antipape & ses adhérans à se soumettre au jugement du concile; & leur déclarer que nonobstant leur contumace, le concile ne laissera pas de procéder sur l'affaire du schisme. Cette lettre de l'université d'Oxford est datée du cinquiéme de Février 1399.

Tome XX. Ooo

An. 1399. version des Anglois, qui le regarderent comme livré

An. 1399. à la France. On en vint à une guerre ouverte; Jean

Philips de Gand étant mort, Henry son sils devenu duc de

Lancastre, marcha contre le roi Richard qui se rendit

Unit sert à lui, & sur ensemmé dans la tour de Londres, où le

Lancattre, marcha contre le roi Richard qui le rendit

llemi Kaya. à lui, & Gut enfermé dans la tour de Londres, où le

1-770

lundi, jour de faint Michel, vingt-neuviéme de Septembre, il renonça folemnellement au royaume d'Angleterre; & le lendemain mardi, jour de S. Jerôme,
le duc de Lancaftre fut reconnu roi fous le nom de

F. 2759. Henry IV. & couronné le lundi treizième d'Octobre.

XXXI.

A Rome Nicolas Colonne, furnommé de Palelfrine,
Autre confir avec Jean Colonne fon frere & quelques autres citoyens
niface.

Romains, confirirerent contre le pape Boniface, pour
T. Niem. II. lui ôter la feigneurie temporelle de Rome. Une nuit
donc au mois de Janvier de l'an 1400. ils entrerent fe-

cretement par la porte du Peuple, & s'avancerent jufqu'à la porte du capitole. Ils étoient grand nombre de gens armés à pied & à cheval, & frapperent aux portes de plusieurs citoyens, qu'ils croyoient devoir se joindre à eux; mais personne ne leur répondit, ce qui leur sit craindre que le pape n'eût été averti de leur entreprise. Ils se retirerent donc par troupes sans avoir rien fait, & quelques-uns des gens de pied se cacherent dans les vignes tant dedans que dehors la ville; mais le jour étant venu, les Romains en prirent jusqu'à trente & un, qui furent aussi-tot pendus; & comme ils n'avoient point de boureau, ils contraignirent un pauvre jeune homme de la troupe de pendre les autres, même son pere & son frere.

Le pape Boniface fit informer de cette violence & de plufieurs autres crimes qu'il imputoit aux Colonnes; & après les procédures ordinaires, il publia contr'eux

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 475 une grande bulle, où il reprend dès le pontificat de Boniface VIII. c'est-à-dire, depuis un siècle, les re- An. 1400. proches contre cette famille; & après en avoir fait un Sup. liv. LXXXIX. grand dénombrement, il conclut en déclarant les deux freres Nicolas & Jean de Palestrine excommuniés, privés de tous honneurs & de tous biens, avec toutes les claufes que l'on joignoit alors aux cenfures les plus rigoureuse La bulle est du quatorziéme de May 1400.

Tl. Niem. II.

Entre les crimes que Boniface reproche aux Colonnes, il se plaint que Nicolas étoit venu le trouver en habit blanc avec quelques autres pour le tromper, sous prétexte d'un traité. Or ces habits blancs méritent une attention particuliere. Dès la dixiéme année du pontificat de Boniface, c'est-à-dire, 1398. quelques impos- 6.26 teurs fortis d'Ecosse vinrent en Italie, portant des croix de brique où l'on avoit mêlé du fang, & que l'on avoit humectées d'huile, en forte qu'elles paroissoient suer dans la chaleur de l'été. Ils disoient qu'un d'entr'eux etoit le prophéte Elie revenu du Paradis, & que le monde alloit périr par un tremblement de terre. Ils exciterent un grand mouvement de dévotion presque dans toute l'Italie & à Rome même, en sorte que l'on voyoit par tout des processions de gens revêtus de longs. habits de toile avec des capuces couvrant le visage, & ayant seulement des ouvertures pour les yeux, comme font les sacs des pénitens blancs dans les provinces mé-

ridionales de France. En ce récit je m'arrête principalement au témoignage de Thierry de Niem, qui étoit en Italie depuis environ trente ans, & avoit ce spectacle devant les yeux; & je le préfere à faint Antonin de Florence, qui p. 445. n'avoit alors que dix ou douze ans, & à Platine, qui , Plat. ja. Bonif.

S. Anton. to. 3.

An. 1400.

n'en parle que sur le rapport de son pere. Thierry dit donc que presque tout le peuple, des prêtres même, & jusqu'à des cardinaux, se laisserent entraîner à cette dévotion de porter des habits blancs & de marcher en procession, chantant de nouveaux cantiques; ce qu'ils continuoient pendant treize jours de suite, puis se retiroient chez eux. Pendant leur marche ils couchoient la nuit dans les églises, les monasteres & les denetieres, les profanant de leurs ordures, & mangeant les fruits des arbres qui s'y rencontroient. Comme ils couchoient dans les mêmes lieux jeunes & vieux , hommes & femmes, il en arrivoit de grands défordres; & enfin à Aquapendenté, dans l'état ecclésiastique on arrêta un des imposteurs, qui étant mis à la question, avoüa un crime pour lequel il fut ensuite brûlé; ce que quelquesuns de ses complices ayant appris, ils se retirerent secretement.

\$. Ans.

Cette dévotion populaire ne laissa de produire quelques bons estets. Pendant qu'elle dura, c'est-à-dire, deux ou trois mois au plus, il y eut des tréves tacites entre les villes ennemies; une infinité d'inimitiés longues & mortelles surent appaises, les confessions & les communions surent fréquentes. Les villes où passioient les pénitens, exerçoient volontiers shofpitalité envers eux. Entre leurs cantiques, qui étoient en Latin ou en Italien, on remarque la prose Stabat Mater dolorosa, que l'on attribuoit alors à saint Gregoire.

XXXIII. Jubilé de l'a L'approche du Jubilé avoit apparemment excité ce mouvement de dévotion ; car les François & les autres peuples de l'obédience d'Avignon comptoient toujours que la grande indulgence devoit fe gagner à Rome

in amby Lyong

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 477 chaque centiéme année, comme Boniface VIII. Pavoit déclaré en 1300. & ils ne s'arrêtoient point à la réduc- An. 1400. tion de Clement VI. à cinquante ans; & encore moins Sup. liv. txxxxx. à celle de trente-trois ans faite par Urbain VI. qu'ils m. 13. liv. xeviil. ne reconnoissoient pas pour pape. Les François vinrent "15. Niem. II. donc à Rome par troupes & en grande multitude pen- "Libert. Gall. p. dant toute l'année 1400. Mais le roi Charles VI. ou son 462. conseil craignant les suites de ce pélerinage, publia une ordonnance, où il dit: Nos ennemis pourroient entrer cependant en notre royatime, comme nous sçavons qu'ils en ont dessein, & le trouveroient dépourvû d'hommes & d'argent. D'ailleurs une grande partie du chemin d'ici à Rome est sous l'obéissance du prétendu pape qui y réside, & il pourroit s'enrichir de l'argent que nos sujets y porteroient; ce qui le rendroit plus difficile à accepter la voye qui a été prise pour l'union de l'églife c'est pourquoi nous défendons à tous nos sujets d'aller à ce voyage. Voulons que ceux qui sont en chemin retournent si-tôt qu'ils auront connoissance de cette ordonnance, sous peine aux ecclésiastiques de

Il ne laissa pas d'arriver en Italie un grand nombre de François; mais comme le pape étoit en guerre avec le comte de Fondi, Honorat Gaëtan, ses troupes répanduës autour de Rome pillerent les pélerins, & inful- 2 terent même des femmes nobles. Ceux qui vinrent jusqu'à Rome y apporterent de grandes offrandes; mais la peste s'y mit la même année, sans que le pape osât en sortir comme il avoit résolu, pour prendre l'air pendant l'été. Il demeura donc, craignant de perdre sa seigneurie temporelle; & toutefois il ne tira rien de son

faisse de leur temporel, & aux autres de prise de leurs

personnes.

XXXIV. Voyage de l'empereur Manuel en Occident.

Calch. lib. 11. Monfirel. 1. c. 4. Rain. n. 8.

tresor pour assister les etrangers qui étoient demeures malades à Rome.

Cependant Constantinople étoit toujours bloquée par Bajazet, & l'empereur Manuel Paléologue ne se lentant pas assez fort pour lui résister, prit la résolution de venir lui-même en Occident chercher du secours. Labour. liv. 20. Il laissa donc son neveu Jean à la garde de Constantinople & vint à Venise, puis à Milan, où le duc Jean Galéas Visconti le recut très-bien, & lui donna une bonne escorte de cavalêrie & d'infanterie pour le conduire en France. Il y fut reçu avec les honneurs convenables à sa dignité, & arriva à Paris le troisiéme de Juin 1400. mais la maladie du roi fut cause que les princes divifés entr'eux ne lui promirent aucun secours. Après un long séjour en France l'empereur Manuel passa en Angleterre, où le nouveau roi Henry ne fit pas plus pour lui, étant lui-même encore mal affermir sur son trône. Ainsi Manuel fut contraint de retourner chez lui fans avoir rien fait.

Vencellas dépereur.

Rain. 1400. 11. 13.

La même année Venceslas roi de Boheme & empeposé. Rupertem- reur d'Occident, fut déposé de l'empire par sentence des électeurs, qui porte en substance : Les princes & les'autres états de l'empire ont souvent averti le roi de Boheme Vencellas, des défordres qui regnent par sa mauvaise conduite. Il a retranché quelques membres de l'empire, comme Milan & la province de Lombardie, qui produisoient à l'empire de grands revenus; & il a pris de l'argent pour creer duc de Milan & comte de Pavie , celui qui n'y étoit que comme ministre de Pempire. Il a de même aliéné plusieurs villes & plusieurs terres en Allemagne & en Italie. Il a vendu à ses favoris quantité de parchemins blancs scellés de

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 479

fon sceau, où l'on écrit ce que l'on a voulu.

Il ne s'est jamais mis en peine des querelles & des An. 1400. guerres qui affligent l'Allemagne & les autres terres de l'empire, ce qui a produit les pillages, les incendies & les vols, qui font que personne n'est en sûrete ni sur terre, ni sur mer: clercs, laïques, laboureurs, marchands, tous font également exposés; les églises & les monasteres sont ruinés. Enfin il a fait mourir & quelquefois de sa main des évêques, des prêtres & d'autres personnes consacrées à Dieu, ou distinguées par leur mérite, dont quelques-uns ont été noyés ou brûlés: ce sont tous des faits notoires.

Après donc l'avoir exhorté plusieurs fois, & communiqué l'affaire au faint siège, après l'avoir cité & contumacé dans les formes : Nous Jean , archevêque de Mayence, au nom de tous les électeurs, privons de l'empire par cette sentence ledit seigneur Venceslas, comme inutile, négligent, dissipateur & indigne; & nous dénonçons à tous les princes, grands, chevaliers, villes, provinces & sujets du faint empire, qu'ils sont libres de tout hommage & serment prêté à sa personne; les requerant & admonestant de ne lui obéir, ni lui rendre aucun devoir, comme roi des Romains. Cette sentence sut prononcée au château de Lonstein sur le Rein, le vendredi vingtiéme d'Août 1400.

L'archevêque de Mayence dont elle porte le nom, Thrit. Chr. Span. étoit Jean de Nassau, frere d'Adolfe, qui remplissoit de Hissaug. an ce grand siége vingt ans auparavant. Conrad de Vinsperg, fon successeur, mourut au mois d'Octobre 1395. & le chapitre élut tout d'une voix un chanoine de son corps; sçavoir, Godefroi, d'entre les comtes de Liningen, homme sage, prudent, sçayant & digne de cette

An. 1401.

Place, au jugement de tout le monde. Mais Jean de Nassu, petit homme sin & rusé, qui étoit ausli membre du chapitre, fit agir si puissamment auprès du pope Boniface, qu'il cassa felection de Godefroi, toute canonique qu'elle étoit, & pourvut Jean de Nassau de l'archevêché de Mayence. Quelques-uns disoient qu'il lui en avoit coûté soixante-dix mille storins. Il tint le stége de Mayence vingt-quatre ans.

Id. Hirfang. an. 2,000. Gobel. g. 70. g.

Après la déposition de Venceslas, les trois archevêques électeurs, Jean de Mayence, Verner de Treves, & Frideric de Cologne, demeurerent à Lonstein, où nonobstant l'absence du duc de Saxe & du marquis de Brandebourg, ils élurent pour empereur Rupett ou Robert, comte Palatin du Rein & duc de Baviere, qui étoit présent ; c'étoit au mois de Septembre. De Lonstein ils descendirent à Cologne par le Rein, & Parchevêque Frideric y sacra & couronna roi de Germanie, ce Robert de Baviere dans son église métropolitaine le jour de l'Epiphanie, sixième de Janvier 1401. L'élection auroit dû se faire à Francfort, & le couronnement à Aix-la-Chapelle : mais ces deux villes tenoient encore pour Vencellas. Mais l'un & l'autre parti reconnoissoit le pape de Rome Boniface, avec lequel Robert prenoit des mesures pour passer en Italie & se faire couronner, ce que Vencellas n'avoit pas fait.

XXXVI. Sur la fin de cette année 1401. treiziéme du pontinaire de Bo ficat de Boniface, c'eft-à-dire, le vingt-deuxiéme de Control de Combre, il révoqua auffi toutes les graces expectatives qu'il avoit accordées, même celles qui portoient

tives qu'il avoit accordees, même celles qui portoient la clause Anteferri, ou de préférence, si elles n'avoient pas encore eu leur effet. Il cassa toutes les unions de paroisses ou d'autres bénéfices faites par lui ou son prédécesseur LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIÉME. 481 cesseur immédiat, si elles avoient éte faites sans grande nécessité. Il révoqua toutes les indulgences plenieres accordees sous la forme du jubilé, ou du voyage au saint sepulcre. Il cassa les dispenses qu'il avoit données à des freres d'ordres Mandians, pour tenir des bénésices même à charge d'ames: mais toutes ces cassations et révocations n'etoient qu'un prétexte pour accorder de nouvelles graces, et attiere de l'argent.

de nouvelles graces, & atturer de l'argent.

Dès le commencement de cette année, c'est-à-dire, prieuru dei Lalaprès l'Epiphanie, le roi Henry tint un parlement à lante en Angle-Londres, où fut fait un statut contre les Lollards ou l'Adjong, p. 364.

Wieléssites, portant que par tout où on les trouveroit foutenant leur mauvaise doctrine, on les prendroit & on les livreroit à l'évêque diocélain: que s'ils demeuvoient opiniatres à défendre leurs opinions, ils seroient dégradés & livrés au bras s'éculier. Cette loi fut exécutée en la personne d'un prêtre qui sut brûlé publiquement à Smithseld. La crainte des jugemens obligeoit les Lollards à enseigner en cachete; & voici les articles qu'ils enseigneient, comme on le découvrit p. 366.

Pannée (liivante.

r. Les sept sacremens ne sont que des signes morts, & n'ont point de valeur dans la forme usitée par l'église.

2. La virginité & le célibat ne sont point des états approuvés de Dieu, mais il a ordonné le mariage, & c'est le meilleur. C'est pourquoi ceux qui se veulent sauver, doivent se marier, out du moins être dans la résolution de le faire; autrement ils sont homicides & empêchent la propagation du genre humain. 5. Si un homme & une semme sont d'accord de se marier ensemble, la volonté seule suffir pour faire un mariage, sans autre soumission à l'église; & en vettu de cette doctrine, les

Tome XX. Ppp

Lollards avoient quantité de mariages clandestins. 4. Ils disoient que l'église n'étoit que la synagogue de satan, c'est pourquoi ils n'y alloient ni pour honorer Dieu, ni pour recevoir les sacremens, principalement celui de l'autel, disant que ce n'étoit qu'une bouchée de pain mort; & le nommoient la tour ou la forteresse de Pantechrist. 5. S'ils ont un enfant nouveau-né, ils ne le feront pas baptiser dans l'église, parce, disent-ils, que c'est une image de la Trinité qui n'est point souillée de péché & qui deviendroit pire, si elle tomboit entre les mains des prêtres. 6. Nous n'avons ni fête, ni jour plus faint qu'un autre, pas même le dimanche : on a tous les jours une égale liberté de travailler, de boire & de manger. 7. Enfin il n'y a point de purgatoire après cette vie; & pour quelque péché que ce soit, il ne faut point d'autre pénitence, que de le quitter & s'en repentir avec foi.

Un chevalier nommé Louis de Clifford, qui avoir été depuis long-temps protecteur des Lollards, découvrit à Parchevêque de Cantorbery, Thomas d'Arondel, ces propolitions qu'il avoit tenuës cachées & enveloppées lous des termes obscurs. Mais alors il s'en expliqua clairement, pour montrer que c'étoit par simplicité & par ignorance, & non par malice, qu'il avoit eu communication avec les hérétiques. Il donna aussi à l'archevêque les noms de ceux qui enseignoient ces erreurs.

Elles passerent alors jusqu'en Boheme : la nouvelle université de Prague fondée par l'empereur Charles IV. Tith. Chr. Hirf. étoit gouvernée abfolument par les docteurs Allemands, Hig. Coleb. Huff au grand mécontentement des Bohémiens, naturelle-A. Silv. bif. ment féroces & peu traitables. Ils prierent le roi Vencessas de leur laisser l'intendance de leurs écoles . à l'exLIVRE QUATRE-VING T-DIX-NEUVIÉME. 483
clusion de ces étrangers. Venceslas irrité contre les Allemands qui l'avoient déposé de l'empire, accorda facile-

mands qui l'avoient dépolé de l'empire, accorda facile-AN. 1402.
ment aux Bohémiens ce qu'ils demandoient. Un des
plus grands ennemis des Allemands étoit un jeune
homme de basse naissance, mais distingué par son esprit & sa facilité à parler, nommé Jean Hus, qui sur
treçu mastre-s-arts en l'université de Prague l'an 1396. Hass init.
ordonné prêtre en 1400. & établi prédicateur dans l'é-

reçu maître-ès-arts en l'univerlité de Prague l'an 1396. Hoff init.
ordonné prêtre en 1400. & établi prédicateur dans l'églife nommée de Bethléem : enfin l'année fuivante il
fut fait doyen. Les Allemands indignés, le retirerent
de Prague peu de temps après au nombre de plus de
deux mille, tant docteurs qu'étudians, & passierent à
Leipsic en Missie, où ils sonderent une nouvelle uni-

verlité par autorité du pape.

Un noble Bohémien de la maison du Poissonpurri, Æasson, 109, trudiant à Oxford en Angleterre, y trouva les livres de Wielef, intitulés les Universaux réels, où il pris grand plaisse, & en emporta des exemplaires, qui contenoient des traités du droit civil, du droit divin, de l'église, & diverses questions contre le clergé. Le noble Bohémien apporta tous ces livres en son pays, comme un précieux tresson, & devint zélé sectateur de Wielef, dont il prêta les livres aux ennemis des Allemands, & particulièrement à Jean Hus. Un riche Bourgeois de Prague y avoit sondé une église sous le nom de Bethléem, & y avoit donné un revenu suffissant pour entretenir deux prédicateurs, qui tous les jours instruisoient le peuple, en Bohémien, dialecte de la langue Sclavone: on donna une de ces places à Jean Hus en 1400.

Comme il étoit éloquent & avoit la réputation d'être réglé dans ses mœurs, on l'écoutoit volontiers; & s'en étant apperçu, il avança plusieurs propositions tirées

Ppp ij

des livres de Wiclef, disant que c'étoit la pure vérité, que l'auteur étoit un saint homme ; & je voudrois, ajoûtoit-il, qu'après ma mort, mon ame fût avec la sienne. Jean Hus étoit suivi presque par tous les clercs qui étoient chargés de dettes, ou notés pour leurs crimes & leurs féditions; espérant, s'il arrivoit quelque nouveauté, éviter les peines qu'ils méritoient. Quelques sçavans s'y joignoient aussi, indignés de ce que dans la distribution des gros bénéfices, on leur préféroit des nobles sans mérite. Enfin Jean Hus & ses disciples donnerent dans les erreurs des Vaudois.

175.877.882.

En Orient Bajazet fut obligé de quitter Constantinople qu'il tenoit toujours bloquée, pour marcher contre Tamerlan, empereur des Mogols, & maître de presque toute l'Asie. Il descendoit d'un parent de Jinguiscan, qui s'établit en Maurenahar; & ce fut à Samarcand, capitale de cette province, que naquit Tamerlan. Son vrai nom étoit Timour & Lenc, un furnom qui en Persan signifie boiteux. Le regne de Timourlenc commença l'an 771. de l'Hégire, 1370. de J. C. & dura trente-six ans, pendant lesquels il soumit le Corasan, l'Inde, la Perse, la Syrie, & s'avança iusqu'en Natolie ou Roumestan. Là il prit Savastia ou Sebaste sur les Turcs; & Bajazet étant venu pour arrêter ses progrès, les deux armées se rencontrerent à Ancyre ou Angouria, & il s'y donna une grande bataille que Bajazet perdit , & y fut fait prisonnier. Il mourut peu

Peroc. Supl. p. 45. après Pan 805. de l'Hégire, 1402. de J. C. ayant régné quatorze ans.

Depuis plus de quatre ans le pape Benoît demeuroit enfermé dans son palais d'Avignon, dont il ne devoit Sup. n. 25. sortir que quand l'union seroit rétablie dans l'église;

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME, 485

& pour l'en empêcher, on le gardoit de fort près, en forte qu'il étoit comme prisonnier. Ennuyé de cet état, AN. 1403. il concerta avec un gentilhomme Normand, nommé J. Juven. p. 152.

Robinet de Braquemont, la maniere de sortir secrete- Ms. f. ment. Le pape s'assura donc d'une escorte de cinq cens hommes qui l'attendit hors de la ville; & comme Robinet de Braquemont venoit souvent le voir les soirs, il prit cette heure pour sortir avec lui déguisé, comme s'il cût été un homme de sa suite. C'étoit le douziéme de Mars 1403. & l'on comptoit encore 1402. Pâques

n'étant que le quinziéme d'Avril.

Le pape Benoît emporta sur lui le saint sacrement dans une belle boëte, suivant l'usage des papes de le faire porter dans leurs voyages. Il emporta aussi une lettre du roi, portant qu'il n'avoit jamais approuvé la soustraction d'obéissance. Au sortir du palais d'Avignon, il se rendit dans une maison de la ville, où se trouverent des gentilhommes François qui lui bailerent les pieds, & lui rendirent le respect dû au pape. Il se fit faire la barbe qui étoit fort longue, car il avoit laissé croître son poil pendant sa prison. Etant sorti d'Avignon, il joignit son escorte qui le conduisit à Château-renard, petite ville voisine, où il arriva sur les neuf heures du matin; & le jour même il écrivit au roi pour l'avertir de sa sortie, protestant de la continuation de ses bonnes intentions pour l'union de l'églife.

Si-tôt qu'il fût en liberté, les cardinaux qui l'avoient J. Juven. p. 152. abandonné chercherent à se réconcilier avec lui, voyant Labour. p. 466. que les Espagnols lui adhéroient, & que les François étoient divilés sur son sujet. La ville d'Avignon rechercha aussi les bonnes graces de Benoît, & il les accorda

aux uns & aux autres, c'est-à-dire, aux cardinaux & aux bourgeois, à condition que ces derniers feroient réparer les murs du palais endommagés pendant le siège. Les cardinaux se rendirent auprès du pape suivant son ordre, le vingt-neuviéme d'Avril; ils lui demanderent pardon à genoux, & il les retint à dîner.

Ensuite le pape Benoît envoya au roi deux cardinaux, celui de Poitiers & celui de Saluces, qui étant arrivés à Paris, eurent audience le vingt-cinquieme de May à l'hôtel faint Paul. Le cardinal de Poitiers porta la parole, & conclut en priant le roi de rendre l'obéisfance à Benoît. Après que les cardinaux furent retirés, le roi qui étoit alors en son bon sens, mit l'affaire en délibération. Tous les princes, excepté le duc d'Orleans, vouloient qu'on s'en tînt à la soustraction; maisplusieurs représentoient que la France étoit le seul royaume qui cût pris ce parti. Tous les états, disoientils, de l'obédience de l'antipape, c'est-à-dire, de Boniface, ne lui ont point fait de soustraction, & le reste de la Chrétienté est demeuré sous l'obédience de Benoît : il seroit honteux au roi de France d'être seul defon avis. Le roi dit qu'il ne se souvenoit point d'avoir jamais confenti à la soustraction, & enfin la restitution d'obédience fut résoluë.

Obédience ren-

Le roi avoit convoqué un concile à Paris au quinziéme du même mois de May 1403. pour aviser de ce-Libert. p. 463. qu'il y auroit à faire touchant l'union de l'église, & il étoit déja venu un grand nombre de prélats & d'autres membres du clergé, quand le vingt-huitiéme du même mois à trois heures après midi le roi rendit l'obédience au pape Benoît. Il le fit à l'instante poursuite du duc d'Orléans son frere, en l'absence des prélats, mais en

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 487
la préfence des deux cardinaux de Poitiers & de Saluces,
& de quelques-uns du clergé qui leur étoient favorables. Deux iours après les prélats & les autres clercs qui

N. 1403.

bles. Deux jours après les prélats & les autres clercs qui étoient à Paris, furent convoqués chez le duc de Berry à l'hôtel des Tournelles près la porte faint Antoine; & là en préfence de ce duc & du duc de Bourgogne son frere, le chancelier de France notifia la détermination du roi sur la restitution d'obédience, & que le duc d'Orléans s'étoit fait fort d'obtenir des bulles du pape Benoît sur certains articles que le chancelier avoit en main, & sur les dequels il demandoit l'avis des prelats. Quelques-uns dirent qu'ils vouloient obéir à l'ordre du roi, d'autres demanderent à en delibérer avec les évêques de leurs provinces.

Comme on en étoit-là, tout d'un coup il vint de la part du roi un ordre aux ducs de quitter tout pour le venir trouver à l'hôtel S. Paul. Il étoit onze heures, & le roi étoit déja prêt à monter à cheval pour aller à Notre-Dame, où il alla aufli-tôt fuivi des ducs & d'une grande multitude de prelats & de clergé. Le cardinal de Poitiers célébra la messe du faint Esprit, & Pierre d'Ailli, évêque de Cambray, fit un sermon où il publia la détermination du roi & les articles promis par le pape au duc d'Orléans, sur lesques il donna depuis cinq bulles,

tendant à faciliter l'union de l'église.

Le même jour trentiéme de May, fut expédiée la 16-465. lettre parente du roi touchant la reflitution d'obédience, où il dit en flubfance: Il y a déja près de cinq ans que dans l'affemblée du clergé de notre royaume il fut réfolu de fouftraire l'obédifance au pape Benoît XIII. parce qu'il n'avoit pas accepté la voye de cession pour finir le schisme; ce que l'on espéroit procurer plus promp-

tement par cette soustraction. Mais en étant venus An. 1403. à l'exécution, le fruit que nous en avions espéré n'a pas suivi. Nous pensions que l'intrus, c'est-à-dire, Boniface, seroit aussi abandonné par ses sectateurs; mais ils ne se sont point soustraits à son obéissance, & il s'affermit de plus en plus dans son obstination. D'ailleurs nous avons appris par les cardinaux de Poitiers & de Saluces, & par d'autres, que le pape Benoît a accepté la voye de cession, que l'intrus a refusée opiniatrement. Nous voyons encore que les cardinaux que la chose touche de plus près, se sont désistés de la soustraction qu'ils avoient faite.

> Par toutes ces confidérations de l'avis de nos oncles & de notre frere le duc d'Orléans, des prélats & des universités de Paris, d'Orléans, de Toulouse, d'Angers & de Montpellier, de l'avis aussi de plusieurs seigneurs & nobles de notre royaume, nous ordonnons que la foustraction cesse à l'avenir, & nous restituons au pape Benoît XIII. une vraie obéissance pour nous & notre royaume; ordonnant expressement à tous nos justiciers de faire publier cette restitution, & punir séverement les contrevenans.

Quand le pape Benoît apprit la restitution, il prétendit disposer de tous les bénéfices qui avoient vacqué depuis la soustraction, & en particulier de l'abbaye de faint Denis conférée à Philippe de Villette. Pour cet effet le roi lui envoya une ambassade, le priant de confirmer toutes les provisions faites durant la soustrac-Labour. p. 477. tion; mais il n'en voulut rien faire. Le duc d'Orléans tant estimé son ami, y alla lui-même, & partit de Beaucaire où il étoit, le troisiéme d'Octobre pour aller à Avignon. Le pape le reçut très-bien, mais il ne lui

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 489 accorda pas plus qu'aux autres. De quoi le roi irrité, fur le rapport de son frere assembla son conseil, & il An. 1403.

fut résolu que le roi maintiendroit en possession les bé-

néficiers qui s'y étoient mis à juste titre.

Suivant cet avis le roi donna une déclaration, où il Presto. Libert. dit en substance: En faisant la restitution d'obéissance 1. 406. au pape Benoît, nous avons ordonné que tout ce qui a été fait pendant la foustraction, quant aux provisions des bénéfices, demeureroit en sa force & vertu; & néanmoins il est venu à notre connoissance que le pape veut ôter les prélatures & les bénéfices à ceux qui en ont été pourvus alors, & les conférer à d'autres; & qu'il a envoyé/des collecteurs & des commissaires par les provinces de notre royaume, pour exiger des sommes excessives à titre de services, vacans ou d'autres droits prétendus depuis quarante ans; ce qui causeroit de notables inconveniens. Pour lesquels prévenir, nous ordonnons que les prélats & les bénéficiers pourvus pendant la soustraction d'obéissance, demeurent en paissible possession, & défendons de les contraindre à payer aucune finance sous prétexte de vacans, services, procurations ou autres redevances, ou d'en demander des arrérages. La déclaration est du dix-neuvième de Décembre 1403.

Cependant le pape Boniface approuva le changement qui s'étoit fait en Allemagne ; scavoir , la déposition de Hongrie. de Vencessas & l'élection de Robert de Baviere, sui- II. c. 14. vant la priere que lui en fit ce prince par une ambassade Gobel. p. 2+4folemnelle. La bulle de ratification est du premier d'Oc- 2. 8. tobre 1403. & les deux ambassadeurs Raban, évêque de Spire, & Matthieu, évêque de Cracovie, professeur en théologie, firent en son nom serment au pape.

Tome XX.

La même année le pape Boniface voulut soutenir An. 1403. Ladislas roi de Naples en son entreprise sur le royaume de Hongrie; ce qu'il faut expliquer. Marie, reine de Jo. Thuroez. F. Hongrie, morte des l'année 1392. ayoit laissé le royau-

me à son mari Sigismond de Luxembourg, frere de l'empereur Vencellas : mais Sigifmond étant devenu odieux aux Hongrois, ils le mirent en prison, & appellerent Ladislas comme plus proche heritier de Marie; & en effet il étoit comme elle, de la maison d'Anjou Sicile, tirant son origine du frere de saint Louis. Le pape Boniface encouragea Ladislas à cette entreprise, croyant qu'il foutiendroit son parti contre la maison de Luxembourg, dont il craignoit le ressentiment pour la déposition de Venceslas.

Rain. 1403. n. Boniface créa légat en cette occasion Ange Acciaioli, dit le cardinal de Florence, pour accompagner le roi Ladillas, & l'aider à recouvrer la Hongrie, lui donnant de très-grands pouvoirs sur ce royaume & les états voi-

sins. La bulle est du premier de Juin 1403. Ladislas passa effectivement en Hongrie, où le légat le couronna roi à Javarin le cinquieme d'Août suivant, & lui remit tous les arrérages du cens qu'il devoit à l'églife Romaine, à cause du royaume, estimés à 80 mille florins d'or, & lui accorda pour trois ans la décime sur les biens eccléfiastiques du même royaume, dont le clergé souffrit beaucoup: mais Ladislas apprit que Sigismond délivré de sa prison avoit amassé des troupes, & marchoit contre lui avec une puissante armée. Ladislas ne juges pas à propos de l'attendre, ni de s'exposer au hazard d'une bataille. Ainsi il revint promptement en Italic.

Sigifmond demeuré le maître en Hongrie, eut beau-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 491 coup de ressentiment de ce que Boniface avoit fait contre lui, & se plaignit vivement du pape & des cardi- An. 1404. naux en plusieurs lettres qu'il écrivit à divers princes. Le royaume même de Hongrie souffrit beaucoup de ce commencement de guerre civile, particulierement le clergé : il y eut des monasteres brûlés, les prêtres, les moines & les religieuses mêmes n'étoient pas plus en sûreté que les laïques : enfin il demeura peu de Hon-

grois à la cour du pape Boniface. Ensuite le roi Sigismond disposa comme il voulut des évêchés, des abbayes & de tous les bénéfices du royaume : & c'est ce que gagna Boniface à avoir pris le parti de Ladislas.

L'année suivante le pape Benoît voulant montrer qu'il ne tenoit pas à lui de finir le schisme, envoya à à Boniface. Rome Pierre Raban, évêque de faint Pons, Pierre J. Juv. p. 164. Zagarriga, évêque élu de Lérida, Antoine abbé de Th. Niem. II. faint Fagon, Bertrand Raoul, frere Mineur, & Fran- Spicil, to. 6. p. çois de Pano, chevalier. Ces cinq envoyés arriverent 160. à Rome vers la fin de Septembre 1404. Quand Boniface le sçut, il leur fit dire qu'il ne les écouteroit point, s'ils ne le traitoient comme pape; de quoi ils furent assez embarrassés, mais enfin ils s'y résolurent, considérant l'importance de l'affaire, & qu'il ne s'agissoit que d'une cérémonie. Ils eurent donc audience, & l'évêque de faint Pons porta la parole : ils demanderent à Boniface une conférence en lieu sûr avec Benoît, pour parvenir à l'union de l'église, à quoi les cardinaux de Rome avoient assez d'inclination; & Boniface promit de donner aux ambassadeurs de Benoît sa réponse décisive le jour de saint Michel, vingt-neuvième de Septembre. Ce jour donc après vêpres se tint l'assemblée au palais du Vatican, où se trouverent le pape Boniface, ses

c. 23.

Les envoyés d'Avignon y parlerent avec beaucoup d'adresse & de discrétion, mais artificieusement, à ce que croyoient les Romains, exhortant Boniface à finir le schisme avec leur maître, qu'ils assuroient y être tout disposé. Boniface leur fit une réponse peu favorable, soutenant qu'il étoit le pape, & Benoît un antipape; & ajoûtant d'autres discours semblables qui ne servoient de rien à l'affaire. Les envoyés indignés dirent en présence de Boniface, que leur maître n'étoit point simoniaque, l'accusant tacitement de l'être lui-même. Boniface l'entendit bien, & en fut tellement piqué, qu'il leur ordonna de fortir de Rome. Ils répondirent : Nous avons un fauf-conduit de vous & du peuple Romain pour demeurer encore quelque temps ici, & nous en voulons profiter.

Le pape Boniface outré de colere & d'ailleurs pressé Mort de Boni-ce IX Innocert de douleur de la pierre dont il étoit malade depuis longtemps, se mit au lit & n'en releva point. Il mourut le troifiéme jour qui étoit le mercredi premier d'Octobre, fête de faint Remy, après avoir tenu le faint siège quatorze ans & onze mois. Il fut enterré assez modestement dans l'église de saint Pierre, & aussi-tôt les cardinaux de fon obédience entrerent au conclave pour lui élire un successeur. Comme ils vouloient y entrer, les envoyés du pape Benoît vinrent les prier de surscoir à Pélection, disant qu'ils espéroient que par ce moyen on auroit bien-tôt l'union de l'église. Les cardinaux crurent que les envoyés les vouloient tromper; & sans tenir compte de leur priere, ils entrerent aussi-tôt au conclave.

Peu après un chevalier Napolitain, parent de Boni-

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 49;

face, qui étoit alors gouverneur au château faint Ange, An. 1404. y fit mener prisonniers les envoyés du pape Benoît, au préjudice de leur sauf-conduit : ce que le roi de France Spicil. 10. 6. p. ayant appris, il écrivit aux cardinaux de Rome pour 169. les prier premierement de suspendre l'élection d'un pape julqu'à l'arrivée des ambassadeurs qu'il vouloit y envoyer; & en second lieu de faire mettre en liberté

ceux du pape Benoît. Les cardinaux de Rome les avoient déja fait délivrer peu de jours après leur détention; mais il en coûta aux envoyés environ cinq mille florins

d'or que le gouverneur extorqua d'eux.

Gobel c. 88.

Les cardinaux entrerent au conclave à faint Pierre le dimanche au soir douziéme d'Octobre 4404. Ils étoient neuf; sçavoir, le cardinal de Florence, Ange Acciaioli, prêtre du titre de saint Laurent; le cardinal de Monopoli, François Carbon, du titre de fainte Susanne; le cardinal de Naples, Henry de Minutoli, du titre de sainte Anastasie; le cardinal d'Aquilée, Antoine Cayetan, du titre de sainte Cécile; le cardinal de Boulogne, Cosmat Meliorati, du titre de sainte Croix; le cardinal de Lodi, Ange de Sommerive, du titre de fainte Pudentiene; le cardinal d'Isernia, Christophe Maroni, du titre de faint Cyriaque; Rainald de Brancace, cardinal diacre du titre de faint Vite; Landulfe de Maramari, du titre de faint Nicolas. Voilà les neuf cardinaux qui entrerent au conclave. Il y en avoit deux absens de la même obédience; Baltasar Cossa, occupé en sa légation de Boulogne, & Valentin, cardinal de cinq églises en Hongrie.

Quand les neuf cardinaux furent dans le conclave, ils firent un compromis folemnel en présence de notaires & de témoins, portant que chacun d'eux & par-

ticulierement celui qui seroit élu pape, procureroit de tout son pouvoir l'union de l'église, quand même il faudroit renoncer au pontificat; & que les cardinaux absens & ceux qui seroient créés de nouveau, seroient le même serment. Ensuite ils procéderent à l'élection, & le vendredi dix-septiéme d'Octobre, ils élurent. Cosmat de Méliorati, qui prit le nom d'Innocent VII.

Il étoit né à Sulmone, aujourd'hui ville épiscopale dans l'Abruzze, de parens médiocres : il devint docteur Th. Niem. II. fameux en droit canon, & fort expérimenté dans les affaires de la cour de Rome, bien instruit des bonnes. lettres & de mœurs pures. Du temps du pape Urbain VI. il fut collecteur des revenus de la chambre apostolique en Angleterre, enfuite évêque de Boulogne, puis tresorier du pape Urbain; & enfin Bonisace IX. le fit cardinal au commencement de son pontificat. Colmat étoit doux, bon & compatissant, & n'avoit point de fierté. Il étoit avancé en âge quand il fut élu pape.

Dix jours après, c'est-à-dire, le vingt-septiéme d'Octobre 1404. il sit un traité avec les Romains, qui porte en substance: Le pape Innocent considérant les mouvemens arrivés en cette ville après la mort du pape Boniface IX. & les demandes faites par quelques-uns du peuple tant au collége des cardinaux qu'à lui-même depuis son élection, & voulant y procurer la tranquillité, il a eu égard à fintercession du roi Ladislas ici préfont, & a accordé ce qui suit.

Il y aura un fénateur à Rome élu par le pape, qui 2. 17. aura toute jurisdiction suivant les ordonnances de la ville, excepté les affaires d'état & les crimes de lezemajesté. Il y aura sept officiers nommés gouverneurs.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 495 de la chambre de Rome, qui maintenant seront elus en présence du pape & lui prêteront serment, & dans An. 1404. la suite en présence du sénateur : leur charge ne durera que deux mois, & consistera à recevoir & employer les revenus de la ville, mais fans aucune jurisdiction. Le pape, les cardinaux, son camérier & son maître d'hôtel, seront exempts de toute gabelle, péage, & autres charges. Le peuple ni ses officiers, ne pourront faire entrer dans Rome aucune troupe de gens armés, ni aucuns envoyés ou adhérans de l'antipape. Ce traité

semble difficile à accorder avec la souveraineté du pape. Le dimanche second jour de Novembre, le pape Th. Niem. IL Innocent VII. se sit couronner solemnellement à la porte de l'églife de faint Pierre au haut des degrés. Le onziéme du même mois il fit un décret en faveur du toi Ladislas, par lequel il lui promit de ne point conclure l'affaire de l'union de l'églife, sans avoir pourvu à la sûreté de ce prince; en sorte que du consentement des deux partis, c'est-à-dire, des deux obédiences, il demeurât en paisible possession de son royaume de Sicile. Ladislas prenoit cette précaution, craignant que fi la réunion de l'église se faisoit, les François ne devinssent assez puissans en Italie pour rétablir à Naples le roi Louis d'Aniou.

A Paris on tint un concile, où le vingt-unième XI.VII. d'Octobre 1404. on arrêta huit articles pour la conser- pendant le schisvation des privileges des exempts pendant le schisme: me. Spieil. 10. 6. p. en voici la substance. Les moines de Clugny & de Cî-196. teaux & tous les autres exempts, tant réguliers que le culiers, procéderont à l'ordinaire dans le gouvernement comme ils faisoient avant la neutralité: mais les exempts qui n'ont point de supérieur au-dessous du pape, se-

Rain. n. 14

ront confirmés par l'évêque diocésain. On choisit dès

An. 1404.

à-présent quatre juges residens à Paris, avec pouvoir de déléguer & de commettre, scavoir, les abbés de faint Germain-des-Prés & de fainte Geneviéve, & les doyens de la Cathédrale & de S. Germain-l'Auxerrois. qui termineront toutes les causes des exempts, tant en demandant qu'en défendant, même celles qui étoient pendantes en cour de Rome. Mais ils seront tenus de

commettre la cause dans la province où elle a pris son

origine, si une des parties le desire. Les Mandians procéderont par degrés devant leurs juges, comme les autres religieux; & de leur chapitre provincial on aura recours aux juges qui viennent d'être nommés. Les exempts ayant jurisdiction épiscopale, pourront absou-

dre & dispenser leurs sujets dans les cas où les évêques le peuvent. Dans les monasteres exempts les abbés élus recevront pendant la neutralité la confirmation & la

bénédiction des évêques diocésains.

Lettres du pape Innocent.

Le pape Innocent écrivit, suivant la coutume, une lettre circulaire à tous les archevêques de son obédience, leurs suffragans & le clergé de leurs provinces, pour leur donner part de sa promotion; où après en avoir rapporté les circonstances, il exhorte à venir à Rome

ou y envoyer des personnes capables dans la Toussaints prochaine, c'est-à-dire, le premier de Novembre 1405. pour tenir un concile général & travailler efficacement à l'extinction du schisme. La lettre est du vingt-septiéme de Décembre 1404. & il écrivit à même fin aux rois & aux princes de son obédience.

Il manda ce dessein de concile à l'université de Paris, 171. dans une lettre qu'il lui écrivit l'année suivante 1405. le dix-septiéme de Février. C'est une réponse à deux lettres

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 497 lettres du mois de Novembre précédent qu'il avoit reçuës de leur part; & il y parle ainsi des ambassadeurs envoyés à Boniface son predécesseur par le pape Benoît-Ils lui offrirent principalement pour finir le schisme, la voye d'une entrevûe en un cestain lieu, à l'exclusion de toute autre voye. Notre prédécesseur pressé de maladie dont il est mort, leur déclara que cette voye étoit impraticable pour lui, & les pressa de des-

cendre à quelques autres moyens particuliers d'union, mais ils s'en tinrent toujours à cette voye de confé-

rence. Après la mort de Boniface, les cardinaux du nombre desquels nous étions, avant que d'entrer au conclave, les firent appeller, mais ils n'offrirent rien de nouveau. Notre intention étoit, s'ils avoient eu une procuration suffisante pour résigner le pontificat, de ne point procéder à l'élection d'un nouveau pape, mais d'attendre qu'on eût pourvu à l'extinction du schisme: & comme les envoyés déclarerent qu'ils n'avoient point de proeuration de leur maître pour cet effet, nous les priâmes instamment d'envoyer quelques-uns d'entr'eux pour apporter un tel pouvoir; à quoi ils répondirent qu'ils ne croyoient pas que leur maître convînt de la voye de cession. C'est ainsi que le pape Innocent raconte ce qui s'étoit passé à Rome.

En Angleterre le roi Henry tint un parlement vers la fête de sainte Foi, qui est le sixième d'Octobre en Entréprise con-1404. Dans les lettres de convocation il recommanda Ancleterre. aux vicomtes de n'y point envoyer des gentilhommes instruits des droits du royaume, parce qu'il ne s'agisfoit que de tirer de l'argent ; aussi appella-t-on cette assemblée le parlement des ignorans. Le roi ayant ex-Tome XX.

AN. 1404.

posé le besoin qu'il avoit de secours pour soutenir les guerres dont il étoit menacé, ces gentilshommes ne lui proposerent d'autre expédient, que de confisquer tous les biens ecclésiastiques de son royaume : car, disoient-ils, nous avons souvent employé nos biens pour le service du roi, & exposé nos personnes aux fatigues & aux périls de la guerre, tandis que les clercs demeurent chez eux dans l'oissveté, sans donner de fecours au roi. Il s'éleva là-dessus une grande dispute entre le clergé & la noblesse; & Thomas d'Arondel, archevêque de Cantorbery, parla ainsi: Le clergé a toujours autant contribué pour le service du roi, que les laïques ; il donne fréquemment des décimes & des quinzièmes; & à la guerre les vassaux du clergé ne sont pas moins nombreux à la fuite du roi, que ceux des laïques. De plus, nous disons jour & nuit des messes & des prieres pour la prospérité du roi & de tous ceux qui le servent. Celui qui parloit pour la noblesse, témoigna à sa mine & au ton de sa voix, qu'il ne faisoit pas grand cas des prieres de l'église; & l'archevêque reprit : Je vois où tend la fortune du royaume, puifqu'on y méprise les prieres qui servent à rendre Dieu favorable : jamais un état n'a subsisté long-temps sans religion. Celui qui parloit pour la noblesse étoit un chevalier, nommé Jean Cheine, qui après être entré dans le clergé & avoir été diacre, à ce que l'on disoit, étoit revenu à l'état laïque.

Les envoyés du pape Benoît étant fortis de Rome après la promotion d'Innocent, s'arrêterent à Florence, d'où ils demanderent un sauf-conduit pour retourner à Rain. 1405. R. Rome traiter de l'union de l'église : sur quoi le pape Innocent écrivit aux évêques de Florence & de Ficsole,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 499 & à deux autres docteurs, une lettre semblable à celle qu'il avoit écrite à l'université de Paris, se plaignant An. 1405. que les envoyés de Benoît avoient dit n'avoir aucun pouvoir d'accepter la voye de cession, & n'en avoient proposé d'autre, qu'une conférence entre les deux papes. Innocent renvoye toujours l'affaire au concile qu'il avoit indiqué pour la Toussaints prochaine, & enjoint aux deux prélats de rendre public ce qui s'est passé à Rome sur ce sujet. La lettre est du vingt-troisiéme d'A-

vril 1405. Le onziéme ou plutôt le douziéme de Juin, qui cette L. Nouveaux carannée étoit le vendredi de la Pentecôte, le pape Inno-dinaux d'Innocent créa onze cardinaux, huit prêtres & trois diacres. Rain, n. 7. Le premier fut Conrad Caraccioli, noble Napolitain, qui avoit été patriarche de Grade, archevêque de Nicosie, puissévêque de Malte. Il fut prêtre cardinal du titre de saint Chrysogone, & camerlingue, c'est-à-dire, grand trésorier de l'église Romaine. Le second fut Ange Corrario, noble Vénitien, qui portoit alors le titre de patriarche de Constantinople, & avoit été employé par Boniface IX. en la nonciature de Naples pour Ladislas, & fut depuis pape sous le nom de Gregoire XII. Il fut

Le troisième fut François, archevêque de Bordeaux, Gall. Chrift. 10.

où Boniface IX. l'avoit placé en 1389, il eut le titre des quatre Couronnés. Le quatriéme fut Jourdain des Ursins, archevêque de Naples, qui eut le titre de saint Martin-ax-Monts. Le cinquieme fut Jean Méliorato, neveu du pape, qui lui avoit transmis l'archevêché de Ravenne, & lui donna le titre de sainte Croix en Jerufalem. Le sixième cardinal fut Pierre de Candie, alors archevêque de Milan, & depuis pape Alexandre V.

cardinal prêtre du titre de saint Marcel.

An. 1405.

Il eut le titre des douze apôtres. Le septiéme fut Antoine Archioni, Romain, évêque d'Ascoli: il eut le titre de saint Pierre-aux-liens, mais il mourut le vingtunième de Juillet suivant. Le huitième sur Antoine Calvo, noble Romain, évêque de Todi, qui eut le titre de sainte Praxede. Les trois cardinaux diacres furent Odon Colonne, d'une des premieres maisons de Rome, son titre fut saint Georges au voile d'or; & depuis il fut pape sous le nom de Martin V. reconnu de toute l'églile après le schisme. Pierre Stefaneschi, ou plutôt Annibaldi, aussi noble Romain, du titre de faint Ange. Le dernier cardinal fut Jean Gilles, Normand de naissance, docteur en droit, & chantre de l'église de Paris; mais ayant quitté l'obédience de Clement VII. il passa à Rome où Urbain VI. lui donna la prevôté de Liége; & il Pavoit encore quand Innocent VII. le fit cardinal diacre du titre de faint Côme & faint Damien. Voilà les onze cardinaux créés à la Pentecôte 1405.

Romains maffacrés. Sup. n. 46, Tb. Niem. II. c. 36.

Innocent avoit fait cinq cardinaux Romains, dans Pelpérance de le rendre le peuple favorable , mais il n'y réulfir pas. Les fept officiers nommés les hommes prudens, autrement les régens de la chambre, étoient duparti Gibelin; & au lieu de s'en tenir au traité fait avec le pape, ils lui faisoient tous les jours quelque nouvelle demande. D'ailleurs Jean Colonne feignant de tenir le parti du pape Benoît, avoit affez près de Rome un grand nombre de gens armés prêts à venir au fecours des règens contre le pape & ceux de fa cour. Le pape Innocent naturellement bon & pacifique, eut pour eux toute la complaifance qu'il put; mais enfin ils lui firent par malice des demandes fi déraisonnables,

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. qu'il leur répondit en colere : N'ai-je pas fait tout ce que vous avez voulu ? & que puis-je faire davantage ? An. 1405. fi ce n'est que vous vouliez encore ce manteau que je porte : voulant dire qu'il renonceroit plutôt au pontificat, que de souffrir plus long-temps leurs importu-

nités.

Ne pouvant donc leur faire entendre raison, il fut contraint de tenir toujours pour sa garde un capitaine nommé Muscarda, avec un grand nombre de gens de guerre logés dans le bourg faint Pierre, qui lui coûtoient peut-être plus à entretenir, que ne lui valoit sa dignité. Le roi Ladislas qui feignoit d'être pour le pape, étoit d'intelligence avec les régens qu'il avoit gagnes par argent, & plusieurs autres des plus grands du peuple, visant à se rendre lui-même maître de Rome. Le pape avoit aussi un neveu nommé Louis Méliorati, âgé de trente ans , hardi & entreprenant , qui étant déja écuyer, se joignit à Muscarda, & portoit très-impatiemment la maniere dont les régens traitoient le pape fon oncle-

Le cinquiéme d'Août 1405. au matin , les régens accompagnés de quelques autres Romains, vinrent au palais parler au pape, prétendant s'accommoder avec lui. Ils conférerent long-temps fans rien conclure, & fortirent du palais vers l'heure du dîner avec quelques cardinaux. Ils étoient encore au bourg faint Pierre, & près l'hôpital du saint Esprit en Saxe, quand Louis Meliorati qui y étoit logé, les fit arrêter par ses satellites armés, & se les fit amener de force : on en prit onze, entre lesquels étoient deux des régens. On les fit tous monter dans une chambre où on les dépouilla, on les massacra, & on jetta les corps dans la ruë où ils

demeurerent jusqu'au soir. Un douziéme avoit été prisavec les autres, mais il survint un cardinal qui le sauva.

Le bruit de cette violence s'étant répandu par la ville, les régens qui s'étoient échappés exciterent le peuplecontre le pape & sa cour, en sonnant la cloche du Capitole, comme on avoit accourumé quand les Romains marchoient à la guerre contre leurs ennemis : puis le peuple se jetta par troupes sur les courtisans, pillant leurs maifons & maltraitant leurs personnes. Ils déchiroient leurs habits, les frappoient à coups de bâton, & en mirent plusieurs en prison : toute la cour de Rome fut dans une grande épouvante.

Isal. p. 254.

Le massacre s'étoit fait à l'insçû du pape, qui Innocent à Vi- Payant appris, en fut merveilleusement affligé. Il levoie Leon Aret. Ret. de temps en temps les yeux au ciel, comme pour prendre Dieu à témoin de son innocence; il déploroit son malheur & ne sçavoit quel parti prendre. Les uns lui conscilloient de sortir de Rome aussi-tôt, & ne pas attendre l'emportement du peuple si vivement offensé: d'autres vouloient qu'il demeurât, & qu'il foûtint un siège en attendant les secours qui lui viendroient des. villes amies. Enfin le premier avis l'emporta, le pape partit le soir même avec ceux de sa cour qui purent le fuivre; & le troisséme jour il arriva à Viterbe, où il. demeura le reste de l'année.

Tb: Niem. c. 36.

Après la retraite d'Innocent VII. Jean Colonne entra au bourg saint Pierre avec ses gens de guerre & se logea au palais, où il demeura environ trois semaines; ce qui donna occasion au peuple de le nommer par dérision Jean XXIII. comme s'il cût voulu se faire pape. Cependant les régens de Rome outrés de douleur pour le meurtre de leurs concitoyens, en écrivirent des lettres

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 50; plaintives contre le pape Innocent & son neveu Louis; ils effacerent par tout les armoiries d'Innocent, ou les gâterent avec de la bouë, disant qu'ils ne vouloient plus le reconnoître pour pape, mais procurer l'union de

An. 1405.

l'église à quelque prix que ce fût. Le pape Benoît témoignoit de son côté désirer l'union, suivant toujours le projet d'une conférence avec Le pape Benoit son compétiteur. Il résolut donc d'aller à Genes, & s'il étoit besoin, jusqu'à Rome; mais il commença par ordonner pour les frais de son voyage la levée d'une décime en France & dans tous les pays de son obédience. Cette imposition déplut à l'université de Paris; le recteur & quelques autres de son corps allerent trouver les princes qui gouvernoient pendant la maladie du roi, les priant que la décime ne se levât point en ce royaume, ou du moins que les membres de l'université n'en payassent rien, attendu les dépenses qu'ils avoient

deja faites pour l'affaire de l'union : mais ils ne furent pas écoutés, & on disoit communément que les princes où leurs gens devoient avoir leur part de la décime. L'université résolut donc d'envoyer une députation vers le pape Benoît, dont les frais monterent bien à

à Genes. J. Juv. p. 170. Labour. p. 507.

deux mille écus. Quelque temps auparavant des ambassadeurs de France étoient allés à Genes & avoient si bien négocié, qu'ils avoient attiré à l'obédience de Benoît la république, Parchevêque & même le cardinal de Ficsque, qui y étoit pour le pape de Rome. Les mêmes ambas S. Anton. 10. 3. sadeurs allerent ensuite à Pise qu'ils amenerent à la p. 160. même obédience; en sorte que dans la ville & tout le territoire, on résolut de se retirer de l'obéissance d'Innocent & de la rendre à Benoît.

AN. 1405. Labour. p. 513.

Le pape Benoît s'étant embarqué à Nice en Provence, arriva à Genes au mois de May 1405. & y fut reçu de maniere que l'on vit bien qu'il y étoit attendu-Aussi cette république étoit-elle alors sous la protection de la France, & le maréchal de Boucicaut y commandoit pour le roi. Benoît déclara aux Génois qu'il étoit venu travailler à l'union de l'église, & leur demanda des vaisseaux pour le conduire à Rome: mais la peste qui survint à Genes ne lui permit pas d'y faire un long sejour, & il sut contraint de s'en retourner à Marseille-

LIV. Affaire de l'union retardée. Th. Niem. II. Aufli-tôt après la saint Michel, c'est-à-dire, à la sin de Septembre, le pape Benoît sit solliciter. Innocens qui étoit à Viterbe, de donner un faus-conduit à des nonces qu'il vouloit lui envoyer pour traiter de l'union. Mais Innocent le resus, ne croyant pas que Benoît le demandât de bonne foi; de quoi Benoît prit occasion de se plaindre d'Innocent, & de dire qu'il ne tenoit pas à lui que l'union ne se sit, comme il écrivit en de belles lettres adressées en divers lieux. Innocent y répondit par des lettres plus longues qu'il sit publier en plusseurs endroits d'Italie: a ainsi de part & d'autre ils amusoient le monde par leurs écrits, poussant le temps, de peur qu'on ne les obligeat à céder.

Nain. n. 151

Innocent voyant alors l'impolibilité de tenir le concile qu'il avoit convoqué à Rome pour cette année, publia une bulle, où il dit en substance: Le désir de finir ce malheureux schissme nous avoit porté à exhorter. & prier par nos nonces & nos lettres les rois , les princes , les prélats & les universités de notre obédience, à venir par devers nous en quesque lieu que sût notre résidence , dans la Toussaints alors prochaine, pour délibérer sur les moyens de sinir le schissme. Depuis, ce.

Sup. 11. 46.

qui

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIEME. 505 qui est arrivé à Rome le sixième d'Août, nous ayant obligé de nous retirer à Viterbe, nous avons pensé que le bruit de cet accident se seroit promptement répandu au près & au loin, & auroit détourné ceux qui étoient invîtés de venir ou d'envoyer au concile. C'est pourquoi nous avons prorogé le terme de la Toussaints jusqu'à la faint Martin. Or maintenant ayant reçu divers avis de près & de loin qu'il n'y a pas de sûreté sur les chemins, & qu'il seroit difficile de s'assembler, nous fixons le terme au premier de May prochain, pour ceux qui voudront venir ou envoyer, afin de delibérer, non par voye de concile général, mais de conseil particulier fur l'extinction du schisme. La bulle est datée de Viterbe le vingtième de Novembre 1405. mais

cette convocation fut sans effet. Cependant les Romains délivrés de Jean Colonne & des capitaines qui tenoient pour le roi Ladislas , envoyerent prier le pape Innocent de revenir à Rome.

To Niem II.
37, 38. pour y demeurer, offrant de lui en rendre entierement la seigneurie, comme l'avoit tenue Boniface. Innocent fort réjoui de cette ambassade, donna pouvoir à Barthelemy, élu évêque de Crémone, & fon commissaire 1. à Rome & aux environs, de prendre possession de la ville & des châteaux, pour lui préparer les voyes. La commission est datée de Viterbe le vingt-septiéme de Janvier 1406. & la seconde semaine du mois de Mars, Th. Niem. e. 39. qui étoit aussi la seconde de Carême, le pape Innocent rentra dans Rome, & y fut reçu avec l'honneur convenable & une grande joye du peuple.

Rain. n. 3.

Après qu'il y fut rétabli, il publia des bulles contre les auteurs des troubles passes; premierement contre Nicolas & Jean Colonne, freres, contre lesquels il re-

Tome XX.

nouvelle les censures portées par Boniface IX. & les An. 1406. condamne aux plus grandes peines. La bulle est du dix-huitiéme de Juin. Deux jours après il en publia une semblable contre le roi Ladislas, qu'il dépouille

Th. Niem. c. de tous ses états & de tous ses droits, avec toutes les peines les plus griéves, & les clauses les plus terribles. Le roi en craignit les suites, & envoya aussi-tôt au pape un ambassadeur qui négocia si bien, que le pape envoya à Ladislas, Paul des Ursins & son neveu Louis Méliorati; & ils conclurent une paix que l'on ne croyoit pas sincere. Le traité est daté du treiziéme d'Août 1406. & le pape en même temps fit Ladillas Gonfalonier de l'église.

Les députés que l'université de Paris avoit envoyés vers le pape Innocent, rapporterent de Rome la bulle du vingtième Novembre 1405, par laquelle il convoquoit une assemblée pour le mois de May. Le pape Benoît en ayant avis, envoya aussi-tôt à Paris le cardinal de Chalant en qualité de légat à latere, pour empêcher que l'on n'envoyât à cette assemblée : de quoi les princes de France s'étant apperçus, & que le voyage de ce cardinal ne tendoit qu'à empêcher l'union, ils ne le reconnurent point pour légat, & ne lui en firent point rendre les honneurs: ils remirent même son audience après Pàques, sous prétexte que le roi y seroit en personne. Pâques cette année 1406, fut le onziéme d'Avril.

p. 542.

Ce fut le vingt-neuviéme du même mois que le cardinal de Chalant eut audience au palais. Il parla en Latin, & soutint autant qu'il put, la cause du pape Benoît, relevant sur-tout son entreprise d'aller à Rome conferer avec Innocent; & il finit en exhortant toute

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 107 l'assemblée à tenir serme pour Benoît, s'ils vouloient voir finir le schisme. Alors se leva pour le recteur qui étoit present, le docteur Jean Petit, qui demanda aux princes la permission de parler pour l'université: mais l'audience lui fut refusée pour lors; & après bien des sollicitations elle fut accordée pour le dix-septiéme jour de May. Alors le docteur Jean Petit rapporta tout le fait, & conclut à ce que la soustraction d'obédience faite à Benoît huit ans auparavant fut observée, la lettre de l'université de Toulouse condamnée, & l'église Gallicane délivrée des exactions de la cour de Rome. C'est ce dernier article que les partisans du pape avoient le plus à cœur; & les princes fatigués de leurs follicita-

tions, & d'ailleurs assez occupés des affaires de l'état, renvoyerent l'affaire au parlement, où l'assignation sut

donnée au cinquiéme de Juin.

Jean Plaoul, professeur en théologie, parlant pour Jean Plaoul, protesseur en théologie, parlant pour LVII. Puniversité de Paris, attaqua la lettre de l'université versité de Toude Toulouse, qui traitoit de crime la soustraction d'o-louse condambédience, supposant que Benoît étoit pape légitime & Labour. p. 544 indubitable. Il conclut à ce que cet article fût jugé criminellement . & la lettre condamnée comme scandaleuse & pernicieuse. Ensuite parla le docteur Jean Petit, qui représenta comment on en étoit venu à la soustraction d'obédience, ajoûtant que l'intention n'avoit pas été de la révoquer; & que si on s'en étoit relâché pour un temps, c'étoit à des conditions que Benoît n'avoit point observées. Il releva fortement les impositions dont Benoît accabloit le clergé & la rigueur excessive de ses collecteurs, & demanda que l'eglise Gallicane en fût délivrée.

Le lendemain fixième de Juin, parla Jean Juvenal f. 546. ms. f. 234.

des Urfins, avocat du roi, qui commença par la lettre de l'université de Toulouse, & la traita de ridicule, de passionnée & d'injurieuse au roi. Il demanda qu'elle fût lacérée au lieu où elle avoit été composée, & les auteurs punis comme criminels de leze-majesté; il demanda ensuite que la soustraction d'obédience sût continuée : enfin il parla contre les levées de deniers que le pape faisoit sur le clergé, particulierement les décimes, difant que ce n'étoit point un devoir, mais un secours volontaire, & qui ne devoit être accordé que par permission du roi. L'affaire de Toulouse sur jugée la premiere, & par arrêt du dix-septiéme de Juillet elle fut condamnée à être déchirée publiquement à Toulouse & a Avignon, réservant au procureur général Bourg. prous. d'en poursuivre les auteurs : ce qu'ayant appris ceux qui l'avoient apportée, ils se retirerent promptement, & le cardinal de Chalant auffi.

Le famedi septiéme d'Août, fut faite soustraction à Benoît, en tant qu'il touchoit aux finances, & défendu de porter aucune somme d'argent hors du royaume. Le onziéme de Septembre le parlement rendit un grand arrêt, les chambres assemblees, par lequel il fut

14 p. 86. 92. dit, que Benoît & ses officiers cesseroient dans tout le royaume d'exiger les annates & les premiers fruits des bénéfices vacans, & les droits de procuration pour les visites, & elles seront levées par les prélats & les archidiacres qui visiteront. Les cardinaux & le camérier du collége cesseront aussi de prendre la part qu'ils avoient dans les annates, les arrerages & les autres droits; & s'il en a été levé quelque chose, il demeurera saiss en la main du roi. Ceux qui auront été exconmuniés à Poccasion de ce que dessus seront absous, & ce jusqu'à

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME. 509 ce qu'autrement par la cour en ait été ordonné.

Comme cet arrêt n'étoit que provisionnel, il sur VIVII. ordonné qu'à la saint Martin on tiendroit à Paris une autre assemblée générale du clergé, où tous les prélats de de crège. France seroient appellés, pour décider ensin si Pon en reviendroit à la soustraction totale d'obédience à Benoît.

Quand l'assemblée sur formée, comme les prélats p. 181. & les docteurs n'étoient pas tous de même avis, il sur l'es louge l'on en choissiroit douze théologiens & canonistes, dont les uns parleroient pour le pape Benoît, & les autres contre; après quoi le roi prendroit son parti. Les deux premiers furent des docteurs en théologie qui parlerent contre le pape & pour la soustraction.

Le troisséme sut Simon de Cramaud, patriarche titulaire d'Alexandrie & évêque de Poitiers, qui parla 
le famedi avant le premier dimanche de l'Avent, c'està-dire, le vingt-septiéme de Novembre. Pour relever 
l'autorité de l'université de Paris, il dit entr'autres chofes, que Jules César Famena d'Athenes à Rome, & 
que Charlemagne l'amena de Rome à Paris. Telle étoit 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce temps-là. Et 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce 
l'érudition des plus grands dockeurs de ce 
l'érudition des plus grands dockeurs de l'érudition de l'éruditio

Après que Simon de Cramaud eut parlé, le chan-Jew. p. 182. celler demanda à ceux qui devoient parler pour le pape, 125. s'ils étoient prêts: ils demanderent délai, & furent re-

mis au lundi suivant. Ce jour parla Guillaume Fillastre, docteur en droit, doyen de l'église de Reims. Il rejetta la soustraction, & voulant relever l'autorité du pape, il diminua trop celle du roi & de l'église de France, suivant les préjugés qui régnoient alors en cour de Rome. Le famedi quatriéme de Décembre, parla Armel Dubreuil, archevêque de Tours, pour le pape Benoît; & le onziéme du même mois le fameux Pierre d'Ailli, évêque de Cambray, soutint le même parti, & conclut pour un concile général.

Pierre le Roi, docteur en decret, abbé du mont faint-Michel, proposa ensuite pour l'université de Paris, & Pierre Plaoul, docteur en théologie, soutint le même parti. Le doyen de Reims voulut excuser ce qu'il avoit dit de trop fort pour le pape, & fit un discours où il ne laissa pas de dire que J. C. a transmis à S. Pierre les deux puissances, la spirituelle & la temporelle. Enfin la dernière audience fut le lundi vingtiéme de Décem-

Juven. p. 184- bre, où parla le premier avocat du roi, Jean Juvenal des Urfins. Il traita premierement de la puissance du roi, & montra qu'il a droit d'assembler le clergé de son royaume pour les affaires de l'églife, quand même il n'en seroit requis de personne; qu'il a droit aussi de présider à l'assemblée, & en faire exécuter les résolutions. Dans le fonds il adhéra à la demande de l'université pour la convocation d'un concile général, & la soustraction entiere d'obéissance à Benoît. On vint ensuite aux opinions, & l'un & l'autre point sut résolu. La conclusion de l'assemblée se sit après toutes les sêtes le seiziéme de Janvier 1407, par une procession solemnelle à Paris, où affisterent soixante-quatre évêques, & un grand nombre d'abbés.

LIVRE QUATRE-VINGT-DIX-NEUVIE'ME.

Cependant à Rome il y avoit un nouveau pape. Innocent VII. mourut affez subitement le sixieme de Novembre 1406. & fut enterré à saint Pierre. Ensuite les cardinaux entrerent au conclave le dix-huitième du cent VII. même mois, étant au nombre de quatorze; sçavoir, Ange, évêque d'Ostie, dit le cardinal de Florence; Henry, évêque de Tusculum, cardinal de Naples; Antoine, évêque de Palestrine, cardinal d'Aquilée; Ange, prêtre du titre de sainte Potentienne, cardinal de Lodi; Conrad, du titre de saint Chrysogone, cardinal de Malte; Ange, du titre de faint Marc, cardinal

de Constantinople; Jourdain, du titre de saint Martin, cardinal des Urfins; Jean, du titre de fainte Croix, cardinal de Ravenne; Antoine, du titre de sainte Praxede, cardinal de Todi; Rainald, diacre du titre de faint Vite, cardinal de Brancas; Landulfe, du titre de faint Nicolas, cardinal de Bari; Odon, du titre de faint George, cardinal Colonne; Pierre de faint Ange & Jean de saint Côme, dits les cardinaux de Liége.

Ces cardinaux étant assemblez douterent quelque temps s'ils procederoient à l'élection d'un nouveau pa- " Leon Aret. Ital. pe. Carils sçavoient que les princes de France craignant p. 256. que le schisme ne fût perpetuel, avoient fait promettre à leur pape de renoncer au pontificat, si celui de Rome y renonçoit, ou si après sa mort les cardinaux furséoient à l'élection. Cette voye paroissoit la plus certaine pour réunir l'eglise. D'autre part on craignoit que la surléance n'attirât de grands inconveniens. On supposoit que nécessairement elle seroit longue, & pen- To Niem. lib. dant cet intervalle Rome n'ayant point de maître, on craignoit que les Romains ne voulussent y reprendre Pautorité temporelle. Les cardinaux crurent avoir trou-

AN. 1406.

AN. 1406. Ibid. c. 3. Rain. n. 11. vé un milieu, en élifant un pape qui ne fût que comme un procureur pour céder le pontificat.

Donc le mardi vingt-troisiéme de Novembre, jour de faint Clement, ils dresserent dans le conclave un acte qui porte en substance : Les quatorze cardinaux ont tous voue & promis à Dieu, & les uns aux autres, que fi quelqu'un d'entr'eux est élu pape, il renoncera à son droit, quand l'antipape y renoncera ou mourra, pourvû que ses faux cardinaux veüillent s'accorder avec ceux-ci, en sorte qu'ils fassent tous ensemble une élection canonique d'un feul pape : si un des cardinaux abfens, ou quelqu'autre hors du facré collége, est élu pape, ceux-ci procureront de bonne foi qu'il fasse la même promesse; & que dans un mois après son intronisation il écrive au roi des Romains, à l'antipape & à ses prétendus cardinaux, au roi de France & à tous les autres princes & prélats, pour les instruire de tout ce que dessus. Dans trois mois le pape élu envoyera ses ambasfadeurs à qui ses cardinaux jugeront à propos, avec pouvoir de convenir d'un lieu de conference; & on promettra de part & d'autre de ne point faire de nouveaux cardinaux pendant le traité d'union. Cet acte fut juré & souscrit par les quatorze cardinaux.

Lx. Le jour de l'aint André trentiéme du même mois, grague XII. ils élurent tous d'une voix Ange Corrario Venitien, pare.

7th. Niem lit. cardinal prêtre du titre de faint Marc, patriarche tituLleip, p. 38.

laire de Conflantinople, âgé de foixante & dix ans, &
Less Attr. Isal-docteur en théologie. Les cardinaux l'elurent comme
p. 356.

perfuadez qu'il travailleroit de bonne foi à l'union de 73. Niun: 2-2 l'églife. Au fortir du conclave il ratifia en pleine liberté l'acte qu'il avoit fait dedans; & le jour de fon cou-

ronnement

## LIVRE CENTIĖME.

Ni-rost que Gregoire XII. fut élu pape, & avant même son couronnement, il écrivit au Pape Bequet des deux noit XIII. suivant la convention saite à Rome dans le Papet.

conclave le vinget-troisieme de Novembre 1406. La "\$\frac{1}{2}\text{\$\text{\$Nome. \$\text{\$\text{\$Nome. \$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\t

Tome XX.

AN. 140

ble, pour une si grande affaire. Gregoire écrivit en même temps une lettre circulaire aux princes & aux prélats; où après leur avoir donné part de son élection, il fait la même promesse de céder, mais toujours avec la même restriction, en cas que son adversaire céde de son côté.

111. c. 5.

Le pape Benoît ayant reçû la lettre de Gregoire, y fit une réponse où il proteste de même, qu'il a toujours souhaité l'union de l'église, sans jamais refuser la voye de discussion pour mourrer la justice de son droit. Il osse de se convenable où Gregoire veiille venir avec les saens, & y céder son droit si Gregoire céde de son côté. La lettre est datée de saint Victor de Marseille le dernier jour de Janvier 1407. Ainsi les deux papes tenoient le même langage, & la suite sera voir qu'ils penfoient aussi de même, c'est-à-dire, le contraire de ce qu'ils disoient.

Lettre du roi de France.

Cependant le roi de France Charles VI. publia une lettre patente adressée à tous les sidéles, où il dit: Nous avons assemblé l'hyver dernier un concile de tout notre royaume, où nous croyons que l'on a mis les sondemens de l'union de l'église. Car le pape Benoît & Ange, élu depuis peu à Rome, ayant rous deux par leurs lettres accepté la voye de cession; nous avons réfolu de leur envoyer incessamment nos ambassadeurs, pour prier le pape Benoît & son, compétiteur, de promettre même par bulles que dans dix jours, depuis qu'ils en scront requis, ils céderont, absens l'un de l'autre, chacun chez eux, entre les mains de leurs cardinaux, ou par lettres, ou par procureurs. S'ils ont égard à cette requisition, les deux colléges de cardi-

naux se rendront en un même lieu, où ils feront l'élection d'un seul pape.

An. 1407.

Que si les deux contendans ne veulent céder qu'en personne, & étant ensemble, nous ne l'empêcherons point, nous les aiderons plutôt : mais si le pape Benoît cherche des faux-fuyans, ou s'efforce de quelque maniere que ce soit de tirer l'affaire en longueur, ou si le Romain ne veut céder qu'en présence de Benoît, ou refuse de céder absolument ; en ces cas , nous ordonnons de l'avis du concile de l'église Gallicane & des universitez de Paris, d'Orleans & d'Angers; que si dansles dix jours de la requisition il n'accorde nettement la voye de cession, & si dans les dix jours suivans il ne satisfait nos ambassadeurs sur les circonstances & l'execution de cette voye, nous nous retirerons de lui comme d'un schismatique retranché de l'église, & nous ne lui rendrons plus aucune obéissance, parce qu'il n'atenu qu'à lui que la paix ait été rendue à l'église.

Ensuite les cardinaux qui seront demeurez avec nousdans le bon parti, s'assembleront avec ceux de l'autre collége pour l'élection d'un pape unique. Que si par malheur tous les cardinaux se trouvoient tellement divilez, qu'ils ne pussent s'accorder pour faire l'union, nos ambassadeurs travailleroient à la faire avec l'autre parti, aux conditions plus amplement exprimées dansleurs instructions. Donné à Paris le dix-huitième Février 1407. & de notre regne le vingt-septiéme.

Dès le commencement du même mois le roi & l'uni- Monft. 1: 0. 33. versité envoyerent des ambassadeurs au pape Benoît, Rain. 1407. sçavoir, le patriarche d'Alexandrie, Simon de Cramaud ; l'évêque de Cambray , Pierre d'Ailli ; l'évêque de Beauvais, Pierre de Savoisi; les évêques de Meaux,

de Troye & d'Evreux; Amelin de Maillé archevêque de Tours; les abbez de saint Denis, de Jumieges, du mont faint Michel, de Clairvaux, de faint Etienne de Dijon, & plusieurs docteurs jusqu'au nombre de trente-huit en tout. Etant arrivez à Marseille où étoit Benoît, ils lui exposerent l'offre que faisoit Gregoire de céder pour l'union de l'église; & si vous n'en faites autant, ajoûterent-ils, nous avons charge de vous déclarer que tout le royaume de France & plusieurs autres pays de la Chrétienté, vous feront à tous deux soustraction d'obéissance à vous & à votre compétiteur. Le pape Benoît leur dit qu'ils auroient réponse dans peu de jours; & cependant sans en donner part à aucun des cardinaux, il fit une constitution portant defense à qui que ce fût, sous peine d'excommunication, de se soustraire de son obéissance, ni de ses successeurs à perpetuité. Il envoya par un exprès cette constitution à Paris, au roi & à l'université, dont on fut fort étonné;

I4 c 41. Spicil. to. 6. p.

& on fit aux ambassadeurs qu'il ayoit reçus à Marseille une réponse bien différente de celle qu'ils desiroient.

Cependant le pape Gregoire envoya à Marseille trois

ambassadeurs, Antoine Corrario évêque de Modon son neveu, qu'il fit évêque de Boulogne pendant qu'il étoit Labour. liu. 7. à cette ambassade; Guillaume le Normand évêque de Ughel. to. 1. p. Todi, qui étoit son trésorier; & Antoine Butrio docteur celebre de Boulogne. Après plusieurs jours de conference, ils convinrent que l'union se feroit par la cesfion des deux prétendus papes qui se trouveroient ensemble à Savone, ville épiscopale de la côte de Genes,

où ils se rendroient à la saint Michel prochaine, ou au-Th. N. Nem. plus tard à la Toussaint. L'acte de ce traité est du vingtiéme d'Avril 1407. & contient vingt trois articles de conditions pour la sureté des deux papes & de leur sui- An. 1407. te, entr'autres que des deux côtez on ne nommera au- An. 21. cun des deux antipapes, ni ceux de son collège anti-

cardinaux. Le pape Gregoire prit occasion du voyage de Savo- Rain, 1407. R. ne pour demander un subside d'argent aux églises de son obédience, comme on voit par une bulle circulaire du vingt-troisiéme d'Avril, & par une particuliere au roi d'Angleterre Henry IV. datée du premier de Th. Niem. c. 17. Juin. Mais vers le même temps Gregoire déclara à ses cardinaux & aux principaux de sa cour qu'il ne pourroit se rendre à Savone au temps marqué, faute de galeres, quoyque pour en avoir il eût fait de grandes diligences auprès des Veniriens. Or, ajoûtoit-il, je n'irai point fur les galeres des Genois; ils me font suspects & avec raison, à cause de leur ancienne haine contre les Venitiens. Je n'irai pas non plus à Savone par terre, je n'en puis faire la dépense. Il faut se souvenir que Gregoire

étoit Venitien. .A Marseille les ambassadeurs de France pressoient Labour. 6. 5. 6. le pape Benoît de leur faire expedier une bulle de ce qu'il avoit promis, particulierement touchant la voye de cession; mais il le refusa, prétendant qu'ils devoient ..... se fier à sa parole. Après quoi ils se partagerent en trois: Le patriarche d'Alexandrie, & quelques autres résolurent d'aller à Rome; l'archevêque de Tours & l'abbé de faint Michel demeurerent à Marseille, pour veiller sur la conduite du pape ; l'abbé de saint Denis Philippe de Villette, & Hugues doyen de l'église de Roüen furent renvoyez en France, où vinrent aussi les deux évê- Th. Niem c. 13. ques de Todi & de Modon envoyez du pape Gre-

goire, qui arriverent à Paris le dixième de Juin.

Le roi leur donna audience publique le même jour ; & ils annoncerent l'union de l'église comme très-proche; ce qui répandit une grande joye, & on donna bien des louanges à Gregoire, que l'on nommoit angede lumiere, failant allusion à son nom de baptême. Lesdeux nonces reçûrent donc de grands honneurs, même de l'université, & demeurerent long-temps en Franee; mais on le défioit toujours du pape Benoît, & on doutoit qu'il cédat le pontificat. L'évêque de Modonexpliqua le détail du traité fait à Marseille pour l'entrevûe de Savone ; & son récit fut confirmé le lendemain par les envoyez de France l'abbé de faint Denis & le doyen de Roüen. Ils rendirent compte aussi des raisons. qui les avoient empêchez de signifier à Benoît la soustraction d'obédience sur le refus de la bulle qu'ils luiavoient demandée. Nous n'avons pas voulu, disoientils, le pousser à bout, de peur qu'il ne mît quelque: obstacle à la conference de Savone.

Ambaffadeurs gnoient, arriverent à Rome le cinquiéme de Juillet, active de France à Ros gnoient, arriverent à Rome le cinquiéme de Juillet, me. & furent logez honorablement par Léonard évêque de labour.

13. & furent logez honorablement par Léonard évêque de Fermo, neveu du pape Gregoire, & fon camérier, qui les préfenta au pape le lendemain. Les députez du pape Benoît étoient déja à Rome, & le joignirent enfemble pour presser Gregoire de tenir sa parole & de se

n 17. m.p. 262. rendre à Savone. Enfin le jeudi vingt-uniéme de Juillet les ambassadeurs de Benoît s'étant assemblez avecles cardinaux de Gregoire, leur dirent: Nous avons requis votre pape jusqu'à six sois de consirmer le traité de Marseille, sans en avoir pû tirer de réponse, depuistrois semaines que nous sommes à Rome: Nous vous

protestons donc, en présence des ambassadeurs de France, que voici qu'il ne tient point au pape Benoît que An. 1407. Punion de l'église ne se fasse; & si on veut nous donner réponse, il faut que ce soit aujourd'hui, parce que nous ne demeurerons pas ici davantage.

Le patriarche d'Alexandrie fit de son côté la même protestation; & les cardinaux ayant fait consentir les uns & les autres de demeurer, leur présenterent le lendemain une cedule par laquelle Gregoire demandoit un autre lieu d'entrevûë que Savone, ou qu'ils s'y rendifsent par terre l'un & l'autre, & que le maréchal de Boucicaut se retirât en France. Il se fit encore quelques autres propolitions de part & d'autre; & enfin les ambafsadeurs de France se retirerent & vinrent à Genes, d'où le patriarche écrivit au pape Gregoire le vingt-deuxiéme d'Aoust, l'exhortant à accomplir ses promesses, mais inutilement. Ensuite ils vinrent à l'ille de S. Honorat, e. 21. où le pape Benoît s'étoit retiré à cause de la peste qui étoit à Marseille. Il continua ses promesses d'aller à Savone; mais il refusa de desarmer ses galeres, voulant

toujours les garder pour sa sûreté. Cependant le pape Gregoire étant parti de Rome la veille de la faint Laurent neuviéme d'Aoust, vint à Vi-ne, puis à Luterbe, où il demeura trois semaines, & au commence-ques. ment de Septembre il paffa à Sienne avec fa cour, & y III.c. 19. c. 21. demeura le reste de l'année. Là pour amuser ses cardinaux il leur dit qu'il vouloit céder le pontificat; mais à condition de conserver pendant sa vie tout ce qu'il avoit devant que d'être pape, sçavoir, le titre de patriarche de Constantinople, les évêchez de Modon & de Coron dans l'état de Venise, un prieuré qu'il tenoit en commende. Il demandoit encore l'archevêché

An. 1408. d'Yorc en Angleterre, que l'on supposoit vacant, quoiqu'il ne le fur pas.

Le premier terme de la conference approchoir, qui étoir la faint Michel, & le pape Benoît etoit déja artivé à Savone avec ses cardinaux, attendant Gregoire avec les siens. Ils le pressoient d'y aller suivant sa promesse; mais il leur disoit: Je ne veux pas m'exposer temeratirement à me perdre avec toute ma cour ; je veux passer en Lombardie, & demeurer en Piémont sous la protection du marquis de Montserrat, jusqu'à ce que par sa médiation nous venions à une parfaite union de l'église. Ensin le dernier terme de la conference étant expiré le jour de la Toussaint, Gregoire sit publier ce jour-là même à Sienne un écrit où il expose les raisons

Tb. Niem mor. p. 244.

pour lesquelles il prétend n'avoir pû aller à Savone; & il fit expliquer cet écrit en langue vulgaire par plusieurs prédicateurs, particulierement des Ordres Mandians, p. seign. Il. dont quelques-uns même soutenoient qu'il ne pouvoit

Nem. p. 312. faire l'union en confcience.

Vers le commencement du mois de Janvier 1408. Le paux & la cour. Comme il y tenoir fon premier confifoire public, les nonces du pape Benoîr le prierent de proceder effectivement avec leur maître à terminet le fchifme fans differer davantage. Il répondit publiquement qu'il étoit prêt de céder, pourvû que Benoît en fit autant en perfonne ou par procureur. Cette réponse donna une grande joye aux cardinaux & aux courtifans de Gregoire; mais elle n'eut pas plus d'effet que les promefles précedentes. Thierry de Niem ajoûte en cet endroit: Plusfeurs difent que les deux competiteurs sont d'intelligence pour éloigner l'union: femblables

à deux champions qui viendroient sur le champ de ba-taille comme pour se battre à outrance, mais après être An. 1408. convenus de ne se faire aucun mal; en se retirant, ils s'applaudiroient d'avoir long-temps joue les spectateurs, & les spectateurs se mocqueroient d'eux.

En France fut alors commis un crime qui eut de grandes suites, même pour la religion. Louis duc d'Or- Affassinat du duc leans, frere unique du roi, fut assassiné publiquement Menstret. 1. 6. dans Paris le vingt-troisiéme de Novembre 1407. par ordre de Jean duc de Bourgogne son cousin germain, qui avoua le meurtre autentiquement. Car la duchesse d'Orleans veuve ayant porté les plaintes au roi , le duc de Bourgogne se retira d'abord en Flandre, dont il étoit comte, puis il revint à Paris si bien accompagné, qu'il étoit plus en état de se faire craindre, que de craindre lui-même; & alors il prétendit justifier la conduite par la bouche d'un docteur en théologie nommé Jean Petit, qui parla pour cet effet le huitieme de Mars 1408. à l'Hôtel faint Paul, où étoient presens Louis duc de 639. Guienne & dauphin, fils aîné du roi, le roi de Sicile; le cardinal de Bar, les ducs de Berri, de Bretagne & de Lorraine, & plusieurs autres seigneurs, le recteur de

& d'autre peuple. Le docteur Jean Petit-étoit Normand, & de l'Ordre des freres Mineurs; toutefois dès l'exorde de sa harangue, il rend ainsi raison de son attachement au duc de Bourgogne : Je lui ai fait serment de le servir il y a trois ans passez, & il me donna une bonne & grosse pension, dont je tire une grande partie de ma depenfe. Dans le corps du discours il soutient entr'autres cet- p. 40. te proposition, qu'il est permis à tout particulier de

l'université, grand nombre de docteurs, de bourgeois

Tome XX.

An. 1408.

Lie un et 15 douze raifons en l'honneur des douze apôtres. Pus il Lie un et 15 douze raifons en l'honneur des douze apôtres. Pus il Lie un et 15 douze la llegue Jean de Saliberi qui en effet avoit fourenu ette creur deux cens quarante ans auparavant dans fon Policratique. Enfuire Jean Petit fait fapplication de

te erreur deux cens quarante ans auparavant canss-ion Policratique. Enfuite Jean Petir fait fapplication de cette maxime au duc d'Orléans qu'il charge de crimes énormes, mais fans preuves convaincantes. Et tels étoient les fameux docteurs de ce temps-là.

Nouveaux cardiguars de Gre- on publia une lettre du roi adressée à tous les fidéles, gover.

Te. Niem. portant foustraction d'obeissance à tous les deux pré-

portant foustraction d'obésissance à tous les deux pré-Labr. c. 1. P tendus papes depuis l'Ascension prochaine, qui devoir être le vingt-quatriéme de May: mais avant ce terme

etre le vinge-quatreme de May: mais avant ce terme divisson se mit carre ux e leurs cardinaux. Le pape Schifac lib.us. Gregoire se mit dans l'esprit de faire des cardinaux pendant le Caréme: les cardinaux qui étoien avec lui à Luques l'en disfluaderent, & firent si bien, qu'il remit jusqu'au troisséme dimanche d'après Pàques. Mais alors il reprit son dessein, sans toutesois y pouvoir faire confentir les cardinaux ni par priteres, ni par menaces: au contraire ils s'assemblerent & firent serment de ne jamais reconnoître pour leurs confreres ceux qu'il leur vouloit donner. Toutesois Gregoire passa outre; & le mercredi de la quatriéme semaine, qui étoit le neuvieme de May, en l'absence des cardinaux, mais en présence de quelques préstas appellés exprès, il créa quatre cardinaux, & le samedi suivant il déclara leur promotion suivant la coutume, en consistoire public.

Les nouveaux cardinaux furent premierement deux neveux du pape; fçavoir, Antoine Corrario, fils de fon frere, & Gabriel Condelmerio, fils de fa fœur. Ils avoient déja commencé ensemble la réforme du mo-

nastere de saint George in Alga à Venise, par l'autoritédu pape Boniface IX. & en vertu d'une bulle du mois An. 1408. de Mars 1404. de-là vint une congrégation de chanoines qui a duré plus de 250. ans. J'ai déja parlé d'Antoine Corrario, que son oncle étant devenu pape, fit camerlingue de l'église Romaine, & lui donna le titre de patriarche de Jerusalem & l'évêché de Boulogne: Ughell. 20. 2. mais il n'en prit jamais possession, parce que la ville p. 38. étoit révoltée contre son oncle; & il résigna l'évêché en 1412. se réservant une pension : son titre sut saint

Chryfogone, mais on l'appelloit le cardinal de Bou-

logne. Gergoire avoit déja fait Gabriel Condelmerio, tréforier du saint siège & évêque de Sienne, nonobstant la répugnance des Siennois. Son titre de cardinal fut S. Clement, & depuis il fut le pape Eugene IV. Le troisième cardinal de cette promotion sur Jean Dominique Florentin, de l'ordre des freres Prêcheurs, fameux prédicateur, & un de ceux qui disoient hautement que Gregoire ne pouvoit en conscience céder le pontificat-Ausli le pape le fit-il archevêque de Raguse, puis cardinal prêtre du titre de saint Sixte. Le quatriéme sut Jacques, surnommé d'Udine du lieu de sa naissance, qui est une ville du Frioul. Il étoit protonotaire apostolique, & fut fait cardinal diacre du titre de sainte Marie la Neuve.

Les anciens cardinaux furent extrêmement affligés & irrités de cette promotion : ils furent quelques jours ciens cardinaux. fans aller chez le pape, ne voulant point reconnoître Th. Niem. ib. leurs nouveaux confreres; & des le vendredi onzieme de May de grand matin, le cardinal de Liége sortit de Luques lui troisiéme & déguisé, & se retira à Pise à dix

An. 1408.

mille de Luques. Paul Corrario neveu du pape, l'ayant appris, envoya aufli-tôt pluficurs gendarnies, avec ordre de prendre le cardinal & le ramener à Luques; & Paul lui-même cependant alla au logis du cardinal, d'où il fit emporter ce qui s'y trouva, & mettre en prifon quelques-uns de fes domestiques, qui étoient demeurés à Luques.

Labyr. p. 311 371. p. 304.

Le même jour onziéme de May au foir, fix autres des anciens cardinaux fortirent aussi de Luques avec leurs domestiques, & vinrent à Pise, où ils furent reçus avec grand honneur. Là se trouvant en sûrete le dimanche treizième du même mois, ils dresserent un acte d'appel où ils se nomment ainsi : Ange, cardinal d'Ostie; Antoine de Palestrine; Conrad, cardinal prêtre du titre de saint Chrysogone; Jourdain, du titre de faint Martin-aux-Monts; Rainald, diacre de S. Vitus; Odon, de saint George au voile d'or; & Jean, de saint Côme & faint Damien; c'est le cardinal de Liége. Puis adressant la parole au pape, ils disent : Il est venu à notre connoissance, il n'y a pas dix jours, que votre fainteté nous a fait trois defenses; la premiere, de sortir de Luques sans votre permission, depuis ce jour-là qui étoit le quatriéme de May : or ce jour-là même qui étoit un vendredi, allant au palais, nous trouvâmes votre appartement même en dedans rempli de gens armés, outre la garde ordinaire: des personnes dignes de foi nous dirent que quelques cardinaux devoient être tués ce jour-là; & ce qui est arrivé au cardinal de Liége, a donné lieu de le croire; car ceux qui le pourfuivirent avoient ordre de le tuer, s'ils ne le pouvoient ramener. De plus, la nuit précédente on avoit fabriqué chez vous des ceps & des fers, pour mettre aux pieds

consults Cook

des cardinaux : or ils n'avoient point commis de crimes dignes de telles peines.

La seconde desense étoit de nous assembler en aucun lieu fans votre commandement exprès, ce qui detruifoit le droit de notre sacré college , auquel il est essentiel de s'assembler pour conferer ensemble de la foi, des hérésies & des schismes : ainsi nous ôter cette liberté, c'est non-seulement ne pas vouloir procurer par vous-même l'union de l'églife, mais nous empêcher d'y travailler. La troisieme defense étoit de communiquer avec les envoyés de Pierre de Lune, ni avec ceux de France : or est-il que nous sommes obligés par serment de ne rien omettre de ce qui sera nécessaire ou utile à l'union de l'église, & elle ne se peut faire que par des traités & des conférences avec l'autre parti.

C'est pourquoi, très-saint pere, nous vous disons avec toute sorte de respect, que ces desenses sont nulles, & que quand elles auroient quelque valeur, elles seroient injustes: que nous en sommes grêvés & en appellons par cet écrit, premierement à vous-même, faint pere, mieux informé & jugeant selon la droite raison: mais s'il faut appeller d'une personne à une autre, nous appellons de vous à N. S. J. C. dont vous êtes le vicaire, & qui jugera les vivans & les morts. Nous appellons aussi au concile général, où l'on a coutume d'examiner & de juger toutes les actions même des papes. Nous appellons encore au pape futur, auquel il appartient de réformer ce que son prédécesseur a mal fait, & nous protestons contre tout ce qui pourroit être fait ou attenté à notre préjudice, pendant le cours de cette appellation.

Cet acte d'appel fut aussi-tôt publié à Pise; & le len- Labye. p. 372.

An. 1408

fistoire public, comme il donnoit aux nouveaux cardinaux, suivant la coutume, les anneaux & les autres marques de leur dignité, en présence de toute sa cour. Il déclara aussi-tôt qu'il ne déféroit point à cet appel. Le même jour lundi quatorziéme de May 1408. les 1. 308. mêmes cardinaux assemblés à Pise, écrivirent une lettre circulaire qu'ils envoyerent à divers princes & à divers prelats, pour rendre compte de leur conduite à toute la Chrétienté. Ils y disent en substance : Sçachant que vous avez toujours travaillé de bon cœur pour Phonneur & le bon état de la sainte église notre mere, nous avons résolu de vous faire sçavoir ce qui vient d'y arriver, afin que par votre secours nous puissions arriver à l'union tant défirée, qui est notre unique but. Ils rapportent ce qui s'étoit passé depuis la mort du pape Innocent VII. particulierement le serment fait dans le conclave, & les belles espérances que Gregoire XII. avoit données de travailler de bonne foi à l'union de l'églisc.

demain lundi il fut signifié au pape Gregoire en con-

Ils viennent après aux fuites & aux artifices qu'il avoit employés depuis pour cluder fes promeffes, & enfin à la promotion des nouveaux cardinaux, & à leur retraite à Pife, puis ils concluent: Nous fommes ici pour l'honneur & l'union de l'églife, & nous vous prions. & vous exhortons très-affectueusement d'embrasser avec nous une cause si honorable & si nécessaire, qui vous attirera le falut de votre ame, & un grand lustre

à votre réputation.

Bulle offensate A Paris le même jour quatorziéme de May au madu pape Benoîi.

Ph. là. p. 43.5. tin , un nommé Sanche Lopès ayant épié l'heure où il

Dubs. ta. 5. 5. n'y avoit auprès du roi aucun des princes du sang , lui LIVRE CENTIEME.

présenta de la part du pape Benoît, une bulle close adressée au roi & à tous les seigneurs du sang & du An. 1408. conseil. Le roi dit à Sanche : Ceux à qui cette bulle est adressée, ne sont pas à présent ici; mais je les manderai, ils ouvriront la bulle, & vous feront demain réponse. Les seigneurs s'assemblerent donc en présence du roi; sçavoir, Louis d'Anjou, roi de Sicile, les ducs de Berry & de Bourgogne, Pierre, frere du roi de Navarre, le comte de Nevers, frere du duc de Bourgogne, & le frere de la reine. La bulle fut ouverte, & on trouva qu'elle contenoit en substance ces cinq propositions. 1. Le pape Benoît excommunie tous ceux de quelque condition qu'ils soient, même rois ou princes qui rejettent la voye de conférence. 2. Tous ceux qui approuvent la voye de cession. 3. Ou sont d'une opinion contraire à la sienne. 4. Qui se retirent de son obéissance, ou lui refusent les levées des deniers ou la collation des bénéfices. 5. En cas que quelqu'un attente au contraire, si dans vingt jours il ne remet les choses au premier état, le pape prononce interdit général, suspense contre les beneficiers, & dispense du serment de fidélité fait au roi & aux autres princes.

Le vingt-unième de May on fit plusieurs échafaux X. dans le jardin du palais près la riviere. Le roi étoit assis damnée & défur le plus haut : au second le roi Louis : au troisséme chirée. les autres princes : au quatriéme le chancelier de France avec les maîtres du parlement & des requêtes : au cinquiéme & à la gauche du roi étoient l'évêque de Paris, les autres prélats & le recteur de l'université. Au milieu & vis-à-vis du roi étoit une chaire élevée, où se tint debout Jean de Courtecuisse, docteur en théologie, qui soutint au nom de l'université, les treize proposi-

An. 1408. HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

tions suivantes ; étant environné au pied de sa chaire
d'une multitude innombrable.

Il est notoire que le roi ni les seigneurs de son sans, n'ont jamais rien fait pour procurer l'union de l'échie, que par le conseil de la decision des prélats, de l'accident de l'acc

a. du clergé & des universités du royaume. Il paroît manisestement par la conduite & les actions de Pierre de Lune, qu'il est convenu avec son adversaire de ne pas

 fuivre la voye de cession. Par la cédule qu'il donna dans le conclave & par ses actions, il est certain & évident qu'il s'est parjuré opiniâtrement en matiere de foi.

Il a enseigné une hérésie expresse, en disant publiquement en consistoire, qu'il croiroit pécher mortelle-

ment en cédant le pontificat. Par ses procédures & ses actions il paroît notoirement qu'il a persécuté, autant qu'il a pû, ceux qui ont travaillé de bonné soi & à

6. bonne intention pour l'union de l'église. Il est évident que dans ses légations il approuvoit la voye de cession & la recommandoit comme sainte & utile à l'église. Par

r fes discours & ses actions il paroît évidemment que lui & ses fauteurs s'efforcent de faire un nouveau schisme dans l'église.

 De cout ce que dessus, il paroît que Pierre de Lune est schismatique opiniàrre, & même hércique, & perturbateur de la paix & de l'union de l'église. Il ne doit plus être nommé Benoît, ni pape, ni cardinal, ni

d'aucun autre nom de dignité; se personne ne lui doit o obéir, sous peine d'être fauteur du schisme. Les collations, les provissons des bénéfices se les procedures qu'il a faites depuis le temps de la lettre qu'il a donnée en forme de bulle le trossiéme jour de Mai de l'année passée, se tout ce qui a été fait en consequence, rous

ccs

CENTIEME

ces actes font nuls. Perfonne ne lui doit obéir ni à ses lettres ou à ses ordres, sous peine d'être fauteur d'hérésie An. 1408. & de schisme. On doit proceder contre ceux qui le favorisent, le reçoivent & le défendent comme contre lui-même. Enfin tous ceux qui lui donnent aide ou conseil dans le royaume de France, se rendent évidem-

ment criminels de léze-majesté.

Jean de Courtecuisse sit un long discours pour rapporter les preuves de toutes ces propositions; & après qu'il eut cessé de parler, un autre docteur se leva, & fit au roi & à son conseil les requêtes suivantes: Qu'il fut exactement informé touchant la prétendue bulle. Que ceux qui l'avoient suggerée ou reçûe sussent pris & arrêtez, pour être punis suivant l'éxigence du cas. Que le roi ne reçût aucune lettre de Pierre de Lune, & que la prétendue bulle fut déchirée, comme bleffant la foi, séditieuse & injurieuse à la majesté royale.

Le lendemain vingt-deuxiéme de Mai 1408. le roi écrivit aux cardinaux de Rome une lettre, où après dinaux Romains, avoir déclamé contre la mauvaise foi des deux prétendus papes & leur éloignement de l'union, il conjure au Duboulai p. 152. nom de Dieu les cardinaux de quitter Ange Corrario, & de s'affembler en un même lieu avec les cardinaux de l'autre obédience, qu'il nomme les nôtres. Si vous le faites, ajoûte-t-il, nous vous offrons notre secours, nos biens, notre royaume, & tout ce qui est à nous. Il les renvoye pour le reste de ce qu'il y avoit à faire au patriarche d'Alexandrie & à ses autres ambassadeurs qui étoient auprès d'eux. On ne sçavoit pas encore à Paris que les cardinaux Romains avoient déja abandonné le pape Gregoire, & s'étoient retirez à Pise.

Le vingt-neuviéme de Mai l'université assemblée Liber. p. 502. Tome XX.

An. 1408.

aux Mathurins, écrivit aussi aux cardinaux Romains une lettre où elle dit : C'est à vous maintenant que revient toute l'affaire, afin que les deux colleges étant assemblez, & les deux contendans abandonnez, vous donniez au monde un seul pape. Nous avons écrit sur ce sujet aux cardinaux de notre parti, c'est-à-dire, d'Avignon. Ils rapportent la lettre qui est très-forte contre les deux papes, & concluent en conjurant les cardinaux Romains de se joindre avec les autres.

Cependant à la poursuite de l'université, ou plutôt de quelques docteurs particuliers, le roi fit écrire plusieurs autres lettres. La premiere au maréchal de Boucicaut gouverneur de Génes, portant ordre d'arrêter Pierre de Lune, s'il étoit possible. Car quand il fut mis en liberté à Avignon en 1402. le maréchal fut chargé de le mener & le ramener jusqu'à ce qu'il eût traité de

ms. p. 218.

Labour. p. 645. la paix avec son compétiteur. Le marechal avoit donné ordre de l'arrêter & le garder, afin qu'il ne sortit pas des terres de l'obéissance du roi. Mais Pierre de Lune l'ayant appris, s'embarqua sur ses galeres qu'il tenoit toujours armées, & après s'être promené deux mois le long de la côte de Génes, il passa en Catalogne qui étoit son pays, & se jetta dans Perpignan ville frontiere de France & d'Arragon, pour y attendre en sureté la fin de l'orage.

Ange Corrario étoit toujours à Luques, où il s'efforçoit de justifier sa conduite par un long écrit pour servir de réponse à l'acte d'appel des cardinaux Romains. Il y nie les faits les plus odieux, comme d'avoir voulu les faire mourir : mais il les accuse de révolte & d'intelligence avec ses ennemis, entr'autres avec le Roi Ladislas, qui vouloit se rendre maître de Rome.

& qui en effet y entra le huitième Mai de cette année, & y fut reçû par les Romains comme l'auroit été un An. 1408. empereur. Ange Corrario prétend que sa nouvelle promotion de cardinaux étoit necessaire pour se fortifier contre les rebelles; & les accuse de faire un nouveau schisme. La date est du douzième de Juin.

Le vingt-unième du même mois il publia une lettre adressée à tous les fidéles, où il soutient que l'union qui étoit en bon chemin, a été troublée par les intrigues de quelques mauvais esprits, qui ne cherchoient qu'à le faire déposer. Que Pierre de Lune tendoit à s'emparer de Rome par le secours du maréchal de Boucicaut. Il se plaint des calomnies que l'on répand con-

tre lui par tout le monde, & finit en protestant tou-

jours qu'il ne desire que l'union.

Les cardinaux de Pierre de Lune au nombre de huit ou neuf, s'étoient retirez en divers lieux, sous prétex-Lettre des carte de prendre l'air pendant les chaleurs de l'été; mais Concile indi-voyant que leur pape les avoit abandonnez, ils fe joignirent aux cardinaux Romains; & tous ensemble ils ecrivirent une lettre circulaire tant en leur nom que Rein. 1408. n. des cardinaux absens & de ceux qui voudroient leur ad- 23. 000. hérer, adressée à tous les évêques & les abbez, où ils 2146. racontent ce qui s'étoit passé depuis la mort du pape Innocent VII. & ajoûtent: N'esperant plus que la chrétienté pût recevoir la paix des mains de Gregoire & de Benoît, vû même qu'ils étoient suspects de collusion : nous nous sommes retirez de Luques où nous n'étions pas en sureté, (ce sont les cardinaux Romains qui parlent ) & sommes venus à Pise, puis à Livourne, pour traiter avec les cardinaux de l'autre parti des moyens de donner la paix à l'église.

Labyr. p. 332.

Nous avons reçû fur ce fujet & confidere les avis des universitez de Paris & de Boulogne; & nous avons trouvé qu'elles inclinoient fort aux sept conclusions suivantes. Les deux prétendus papes sont obligez de droit commun par leur devoir pattoral de ceder dans les circonstances présentes, puisque l'union ne se peut faire autrement: finon on croira qu'ils aiment plus leur dignité temporelle que le falut du peuple, l'union de l'église & la vie éternelle. Ils y sont encore plus obligés par

leur promesse, leur vœu & leur serment. Un pape qui durant un tel schisme résiste opiniatrement à accomplir ce qu'il a juré, & à quoi il étoit obligé même sans lerment, ce pape commet un crime notoire pour lequel

il est soumis a la jurisdiction du concile. Et de plus on en conclut qu'il est fauteur du schisme, dont la longueur fait tomber dans l'héresie & dans le doute; c'est encore au concile à juger de ces questions.

Il est aussi juge de ce doute sur le vrai pape si difficile à resoudre, à cause des difficultez insurmontables de fait & de droit, dont il faut toutefois sortir, afin que l'églife ne demeure pas ainfi perpetuellement divifee avec un tel scandale & une telle perte des anies. Or at tant que les choses sont en ces termes, & que tous deux refusent d'accomplir leur serment; les peuples qui leur font foumis peuvent & doivent se retirer de leur obé-

dience, & pechent s'ils ne le font, comme entretenant le schisme. Enfin le fait est notoire, que l'un & l'autre manque à fon devoir & à fon serment; puisqu'ils pouvoient céder au moins par procureur ou entre les n ains de leurs cardinaux. Car leur ferment les engage à ne rien omettre de ce qui sera necessaire, utile ou conve-

nable pour l'union de l'eglife.

Tout cela consideré, nous nous sommes déterminez à venir à Livourne avec les cardinaux de l'autre college; & nous étant assemblez en nombre suffisiant, nous avons consideré que les deux contendans n'assembleroient jamais contre eux-mêmes un concile entier. Aucun d'eux ne voudra le convoquer, ou disserea trop long-temps, ou ne le fera pas de bonne soi, prévoyant qu'il y sera déposé. Aucun n'a l'autorité de convoquer les deux obédiences; & on ne pourroit leur persuader de se rouver ensemble, tant pour l'averssion qu'ils ont l'un de l'autre, que pour la distance des lieux où ils sont dans une assaire qui demande une si grande disigence; car cependant les erreurs crosssens. & le schisme se perpetue.

C'elt pourquoi bien que de notre part & en notre obédience le concile foit convoqué en un certain lieu & à un certain terme; & que les cardinaux de l'autre obédience en fassent de même: nous vous déclarons donc cette déliberation, & nous vous prions de vous trouver à Pise au jour de l'Annonciation de la fainte Vierge au mois de Mars prochain, auquel terme les cardinaux de l'autre parti convoquent aussi les prélats & les autres personnes de leur obédience & dans la même ville de Pise. Ceux qui ne pourront y assister en personne, sont priez d'y envoyer des députez suffisans, il sera procédé à l'union de l'eglise avec les presens nonobstant Pabsence des autres. Donné à Livourne levingt-quatriéme de Juin 1408.

Les cardinaux de l'obédience d'Avignon publierent une lettre semblable pour la convocation du concile de Pise, a u même terme du vingt-cinquième de Mars 1409. Elle est aussi datée de Livourne, mais seulement

du quatorziéme de Juillet; & j'y remarque entr'autres

ces paroles : Nous avons confeillé au seigneur Benoît Concil. p. 21+5. qu'il offrît à son adversaire de renoncer par procureur, furquoi nous n'avons pû avoir de réponle; au contraire, nous avons vû qu'il n'inclinoit point à cette voye d'union, en ce que quatre de nous étant allez à Livourne de son consentement pour traiter avec les cardinaux de l'autre parti, le seigneur Benoît s'est retiré de Porto-Venere, & s'en est allé en Catalogne, sans donner d'autre ordre pour la paix de l'église, sinon qu'il vouloit tenir un concile à la Toussaints dans Perpignan. Le reste de cette lettre est presque repeté mot pour mot de la précedente.

Le même jour quatorzième de Juillet les mêmes car-Spicit. p. 2000 dinaux écrivirent à Benoît, le reconnoissant encore pour pape. La lettre tend principalement à lui signifier la convocation du concile de Pise, & l'inviter de s'y

trouver. J'y remarque ces paroles: Et nous avons pris d'un commun accord cette maniere de convocation à cause des neutres, & de ceux qui étant de l'obédience de Corrario ne viendroient point à votre convocation, ou qui ne viendroient point à la sienne, étant de votre obédience. Et ensuite: Les deux partis ne peuvent s'assembler si commodément ni si utilement hors de l'Italie; parce que des conciles particuliers & en des lieux fort eloignez l'un de l'autre ne pourroient terminer le schisme. Et encore: Nous vous prions de nous déclarer présentement votre intention sur ce que dessus, afin que nous puissions pourvoir à votre sureté, votre liberté & aux autres choses nécessaires.

Cependant les officiers de la cour de Rome qui épar Gregoire. toient à Pife, tenoient plusieurs discours injurieux con-

tre le pape Gregoire & ses nouveaux cardinaux. Ils répandoient des écrits contenant ces reproches, & les fai- An. 1408. Toient même afficher dans Luques où étoit Gregoire. Th. Niem. 116. Pour donc s'en justifier & faire croire qu'il desiroit toujours Punion, il indiqua un concile general par une bulle, où il dit en substance : L'expérience nous a fait connoître que le meilleur moyen de réunir l'église est le concile general, qui ne peut être assemblé que par l'autorité du pape ; autrement ce ne seroit qu'un conciliabule. C'est pourquoi nous en indiquons un par ces présentes pour sa Pentecôte prochaine dans la province d'Aquilée, & y appellons par nos lettres tous les évêques & les autres prélats qui ont accoutumé d'y affister. La date est du second jour de Juillet 1408. & la Pentecôte de l'année suivante devoit être le vingt-sixiéme de Mai.

Concil. p. 3002.

Sur ce que Gregoire foutient dans cette lettre, qu'il Rain. 1408. n. n'y a que le pape seul qui puisse convoquer un concile 38. general, les cardinaux répondirent quelques jours après par un écrit où ils lui adressent la parole : Nous disons & nous prétendons que selon le droit, la puissance de convoquer le concile general nous est entierement dévolue; car il n'est pas possible que vous deux ensemble convoquiez un tel concile en un même lieu. La convocation de ceux de l'autre obédience ne pourroit faire un concile general : on ne pourroit y rien décider touchant l'autre pape, sans lui avoir demandé son avis; il ne viendroit pas à ce concile avec son parti; & quand même il y viendroit, si vous présidiez tous deux au concile, comme feroit un pape indubitable, on pourroit dire que l'église seroit un monstre à deux têtes. D'ailleurs les canons qui parlent de l'autorité du pape Pail State of the Party

pour assembler le concile, ne peuvent avoir lieu quand An. 1408. il y a deux contendans, qui par leur cession mutuelle pourroient sans concile donner la paix à l'église.

Si vous vouliez donc assembler un concile, on présumeroit que vous voudriez encore tirer la chose en longueur; & à quoi pourroit servir cette convocation ? Seroit-ce pour discuter le droit de l'un & de l'autre en l'absence d'une des parties ? Et quand elle seroit présente, vous deux qui ne sçavez le fait que par oui dire, pourriez-vous le faire mieux connoître au concile, que ceux qui l'avoient vû & touché, pour ainsi dire, & l'ont expliqué si au long? De plus, si les deux obédiences étoient assemblées, qui est-ce qui décideroit contre la sienne ? Au contraire, il est à présumer que les prélats & les princes ennuyez de vos manieres, vous condamneroient à quelque peine rigoureuse. Les cardinaux finissent en exhortant les deux papes à se trouver au concile de Pise au terme marqué; & cet écrit est daté de Livourne le treiziéme de Juillet.

121. c. 26. Labyr. c. 43.

Deux jours devant, c'est-à-dire, le samedi quator-Th. Niem. lib. zieme du même mois, le pape Gregoire étoit parti de Luques peu accompagné tant de gens de sa cour que de gens de guerre. Ceux de sa suite passerent à boire la premiere nuit du voyage ; & la mulle qui portoit le faint sacrement, selon la coutume, fut si mal conduite, qu'elle tomba dans un fossé où elle demeura comme morte près de deux heures. Gregoire vouloit aller dans la marche d'Ancone, mais il reçut avis en chemin qu'il ne pouvoit y aller en sûreté, & fut réduit à retourner à Sienne, où il arriva le vendredi vingtiéme du mois. Il y fut bien reçu , & y demeura trois mois logé chez les Augustins.

A Paris tous les prélats du royaume ayant été mandez par le roi pour le premier jour d'Aoust, s'y trouverent en grand nombre, & s'assemblerent au palais dans la fainte Chapelle le onziéme du même mois. La messe du saint Esprit sut celebrée par Vital de Castelnau, archevêque de Toulouse, & Jean de Montaigu, archevêque de Sens, fut choisi pour président de l'asfemblée qui dura jusqu'au cinquiéme de Novembre.

Spicil. p. 161. Labour. p. 616.

Le roi avoit nommé des commissaires pour faire le procès à ceux qui avoient apporté la bulle d'excommu-porteurs de la nication du pape Benoît; Îçavoir, le docteur Sanche bulle offenfante. Lopès & un écuyer du pape. Les commissaires donc ayant achevé le procès, publicrent leur sentence le lundi vingtieme d'Août, & la firent exécuter en cette forte. On revêtit les deux condamnés de dalmatiques de toile noire, portant les armes du pape, & des écriteaux où les patiens étoient traités de faussaires & de traîtres envoyes par un traître: on leur mit aussi sur la tête des mitres de papier; & en cet équipage on les mena dans un tombereau à la cour du palais, où ils furent mis sur un échafaut, & exposes à la dérission du peuple. Le dimanche suivant on les montra de même au parvis Notre-Dame, où l'un des commissaires qui étoit de l'ordre des Mathurins & docteur en théologie, fit un discours où il déclara Pierre de Lune schismatique, hérétique & criminel de leze-majesté, & le chargea de quantité d'injures indignes d'un religieux & d'un théologien.

Punition des Lebons p. 652. Mf. p. 232. Sur. n. 9.

Le mercredi dix-neuviéme de Septembre, le pape Gregoire étant à Sienne, fit neuf nouveaux cardinaux; naux de Gregoifçavoir, Louis Bonet, docteur en droit civil & ca- \*\* Rain, n. 19. nonique, & archevêque de Tarente. Il étoit Sicilien p. Upted. 10. 3.

Tome XX. Yyy'

AN. 1408.

né à Gergenti, mais originaire de Naples, & d'une famille noble & ancienne. Etant encore jeune, il fut pourvu de l'archevêché de Palerme en 1383. mais il en fut chasse par le roi Martin en 1391. & se retira à Rome auprès du pape Boniface IX. Quatre ans après il renonca à l'archevêché de Palerme, & fut transféré à celui d'Antivari en Albanie en 1395. L'année suivante le même pape le transféra encore à Thessalonique, puis à l'évêche de Bergame où il n'alla jamais, non plus qu'à Parchevêché de Pise qu'il garda cinq ans, depuis 1400. jusqu'à 1406. car alors par ordre d'Innocent VII. il permuta malgré lui , Pile pour Tarente. Ce fut son fixième & dernier siège, où toutefois il n'alla jamais; car le pape Innocent l'envoya nonce près le roi Ladiflas, & y demeura fous Gregoire XII. qui le fit car-

Ugbel to 1. p. dinal prêtre du titre de sainte Marie Trassevere. Telle étoit alors la discipline touchant les translations & la résidence des évêques.

Le second cardinal fut Ange, évêque de Recanati,

choisi par le pape Urbain VI. sous lequel il sut collecteur du droit de Spoglio dans la Marche d'Ancone. Gregoire XII. le faisant cardinal prêtre du titre de saint Etienne au mont Celius, lui laissa en commende l'évêché de Recanati. Le troisiéme cardinal fut Ange Barbarigo, noble Vénitien, & neveu du pape Gregoire.

14.10.5.19.912. Innocent VII. le fit évêque de Verone en 1406. à la priere du doge de Venise, à qui l'évêque précédent étoit suspect; & Gregoire XII. l'ayant fait cardinal prêtre du titre de faint Pierre & de faint Marcellin, il le démit de l'évêché de Verone. Le quatriéme cardinal

Id. so. 1. p. 230. to. 2. p. 43 5.

fut Bandello Bandelli , natif de Luques , évêque de Tiferne, autrement Città de Castello, des Pan 1388. colLIVRE CENTIEME.

lecteur du Spoglio dans le duché de Spolet & la Toscane. En 1407. il fut transféré au siège de Rimini , & fan-An. 1408. née suivante fait cardinal prêtre du titre de sainte Balbine.

Le cinquiéme fut Philippe Repindon ou Reping- Godain. p. 350. ton, Anglois, chanoine régulier à Leicestre, dont il fut depuis abbé; docteur en Théologie de l'université d'Oxford, dont il fut chancelier en 1400. puis évêque de Lincolne en 1405. Il donna quelque temps dans les erreurs de Wiclef, mais il les rétracta publiquement avant son épiscopat. Il fut cardinal prêtre du titre de Rain. 1408. n. faint Nérée & faint Achillée. Le sixième fut Matthieu, 59. évêque de Vormes; il étoit Polonois, natif de Cracovie, & avoit été recteur de l'université de Paris & de celle de Prague. Il étoit ambassadeur de l'empereur Rupert auprès de Gregoire XII. quand il le fit cardinal prêtre du titre de faint Cyriaque. Le septième fut Lue Ugbel. 10. 3. p. Manzoli Florentin, de l'ordre des Humiliés, homme 333. docte & vertueux : étant abbé de son monastere, il fut fait en même temps évêque de Fiesole, & cardinal prêtre du titre de faint Laurent en Lucine, par le pape Gregoire XII. qui le fit aussi son légat en Toscane, cherchant à soutenir ainsi son autorité chancelante. La bulle de sa légation est du vingt-septiéme

Le huitième cardinal fut Vincent des Rives, Pspagnol, docteur en droit, & prieur du fameux monaftere de Montferrat depuis 1394. Il étoit ambassadeur de Martin, roi d'Arragon, auprès du pape Gregoire, qui le fit cardinal prêtre du titre de sainte Anastasie. Le neuviéme fut Pierre Morosini, noble Vénitien, & fameux Jurisconsulte. Il fut cardinal diacre du titre de

d'Octobre.

fainte Marie en Cosmedin. Et voilà les neuf cardinaux An. 1408. que fit Gregoire XII. en sa seconde promotion, le dixneuviéme de Septembre 1408.

Cardinaux de

En même temps le pape Benoît fit aussi des cardinaux, voulant remplacer ceux qui l'avoient quitté pour aller à Pife. Il étoit arrivé à Perpignan des le vingttroisiéme de Juillet, & il y sut visité par Charles, roi de Navarre. Le famedi vingt-deuxième de Septembre, il y fit une promotion de cinq cardinaux. Le premier fut Jean d'Armagnac, fils naturel du comte Jean III. & frere de Bernard, connétable de France. Le pape Clement VII. lui donna l'administration de l'archevê-Gall. ebr. so. 1. ché d'Auch en 1391. & Benoît XIII. lui donna l'arche-

p. 112.

yêché de Rouen après la mort de Guillaume de Vienne, arrivée en 1406. Mais en même temps les chanoines de Rouen élurent Louis, fils du comte de Harcourt, & cette élection fut confirmée en 1408, par le concile qui Pomer. p. 541. se tenoit à Paris. Jean d'Armagnac etoit continuellement aupres du pape Benoît, & ne jouit pas long-temps

de la dignité de cardinal, car il mourut le huitiéme d'Octobre de la même année.

Le second cardinal fut Pierre Raban ou Rayat, Il

étoit évêque de faint Pons dès l'an 1398. & fut envoyé à Rome par Benoît XIII. vers Boniface IX. en 1404. ensuite Benoît le transféra au siège de Toulouse, quoique rempli des 1401. par l'ordination de Vital de Castelnau, Toulousain, & prevôt de la même église. C'étoit un des mauvais effets du schisme, que plusieurs grandes églifes avoient en même temps deux évêques pourvûs par les deux papes, ou par les prélats des diverses obediences. Les trois autres cardinaux de cette promotion sont moins connus; Jean Martinès de Mo-

p. 698.

LIVRE CENTIEME. rillo, abbé de Mont-Arragon, Charles d'Urri, & Al-

phonse Carillo.

D'autre part les cardinaux qui étoient à Pise, écrivirent aux prélats qui étoient à Sienne auprès de Gre- dinaux de Pife. goire & aux officiers de sa cour, dont ils font ainsi le dénombrement. Les auditeurs des causes contradictoi- 2279res du facré palais & de la chambre apostolique : les clercs de la chambre & de la chapelle : les correcteurs, scripteurs & abbréviateurs des lettres apostoliques & de la pénitencerie : les procureurs des causes du palais : le maréchal & les maîtres de l'hôtel & de la cuifine : les

sergens d'armes, les huissiers & les couriers.

La lettre contient de grandes plaintes contre les deux papes, particulierement contre Gregoire, & ajoûte: Scachant que nous avions réfolu d'écrire pour la convocation du concile, & voulant mettre obstacle à cette voye si salutaire, ils ont ordonné deux conciliabules à différens jours, & différens lieux éloignés les uns des autres ; l'un dans la province de Ravenne ou d'Aquilée pour la Pentecôte, l'autre à Perpignan pour la Tousfaints. Or est-il notoire que les conciles des différentes obédiences ainsi divisées par le temps & par le lieu, ne peuvent produire l'union, ni y acheminer; ils sont plus propres à fortifier le schisme. La lettre finit en exhortant ceux à qui elle est adressée, & même leur enjoignant de quitter Gregoire, se joindre aux cardinaux qui l'écrivent, & les venir trouver à Pise. La date est du onziéme d'Octobre 1408.

Cependant le concile de Paris commencé au mois d'Août continuoit toujours; & le vingtiéme d'Octobre ris après un soigneux examen, on y fit la déclaration des adhérans, fauteurs & défenseurs de Pierre de Lune, qui

Spicil. p. 161.

furent nommés en cette sorte. Jean, soi-disant, archevêque d'Auch; Pierre, soi-disant, évêque de S. Pons; Jean ci devant évêque de Châlons, à présent de Mende ; l'abbé de S. Sernin de Toulouse, à présent dit évêque de Condom; Bertrand de Maumont, n'agueres évêque de Lavaur, maintenant de Beziers; Gui Flandrin, porteur & en partie auteur du libelle présenté à Paris fous le nom de lettre de l'université de Toulouse. Les cardinaux d'Auch, de Fiesque & de Chalant. Les généraux des freres Prêcheurs & des freres Mineurs. Tous ces prélats furent déclarés fauteurs, complices & défenseurs de Pierre de Lune schismatique & hérétique.

En ce même concile de Paris pendant tout le tempsqu'il dura, c'est-à-dire, depuis le onziéme d'Août jusqu'au cinquiéme de Novembre, on dressa un grand Presto. lib. p. nombre d'articles sous le nom d'Avis ou Avisemens .. comme on parloit alors, sur la maniere dont l'église Gallicane devoit se gouverner pendant la neutralité. Ces avis se rapportent à cinq principaux chefs pour suppléer à ce qui étoit réservé au pape, suivant le droit nouveau du décret & des décrétales, qui étoit le seul droit canonique que l'église Latine connût alors. Le premier regarde l'absolution des péchés ou des censures réfervées au pape, pour laquelle le concile permet d'avoit recours au penitencier du faint siège, ou si le complaignant ne peut, il doit s'adresser à son évêque. Le second chef regarde les dispenses. Si c'est à cause des irrégularités, le concile renvoye au pénitencier ou à l'évêque, comme devant: s'il s'agit d'un mariage, on s'adressera au concile provincial. Les dispenses accordées par Pierre de Lune avant la publication de la neutralité, sont confirmées par l'autorité de ce concile.

Le troisième chef regarde l'administration de la justice. Les archevêques seront obligez à tenir tous les ans An. 1408. leur concile provincial, d'y affifter en personne avec leur suffragans, & les autres qui ont accoutumé de s'y trouver. En cas d'empêchement légitime, ils y envoyeront à leurs dépens des députez avec pouvoir suffisant. Si l'archevêque refuse ou differe de convoquer le concile, celui des suffragans qui tient le premier rang dans la province, sera tenu de le convoquer & d'y presider. Chaque concile provincial durera au moins un mois. Les comparants, quoiqu'en moindre nombre qu'ils ne devroient être, pourront toutefois tenir le concile & y ordonner ce qu'il conviendra, nonobstant l'absence des autres. Les moines de l'Ordre de saint Benoît & les chanoines réguliers tiendront déformais leurs chapitres provinciaux selon la forme de droit; & le présent concile députera des commissaires pour convoquer les premiers de ces chapitres provinciaux, & y prélider.

Le quatriéme chef regarde les appellations. Elles se feront par degrez devant les ordinaires : de l'archidiacre à l'évêque, de l'évêque à l'archevêque, de l'archevêque au primat, s'il en a un : s'il n'en a point, on appellera au concile provincial. Et en cas d'appel d'un juge qui n'a point de supérieur, & en attendant la tenue du concile provincial, l'appellant excommunié pourra recevoir l'absolution à cautelle de l'ancien évêque de la province. Si on appelle de celui qui a jurifdiction fur des exempts, & dont l'appel suivant la coutume seroit porté au saint siege; on le portera au concile provincial. Les causes des moines de Clugni & des autres Ordres qui ont un chef particulier, seront terminées par leur chapitre general qui se tient tous les

An. 1408.

ans, comme elles le seroient par le saint siege. En general on ordonne que le concile provincial exercera l'autorité du faint siege en ces sortes de procedures.

Le dernier chef de ce réglement regarde la collation des bénéfices. Les élections des prélats se feront suivant les regles du droit, sans violences ou autres entreprises de la part des séculiers. S'il s'agit d'un archevêque ou d'un autre prélat qui n'ait point de supérieur, le concile provincial prendra connoissance de la cause & confirmera Pélu, s'il est besoin. En attendant que le concile s'assemble, l'évêque qui tient le premier rang dans la province fera la procedure nécessaire, dont enfuite il fera fon rapport au concile. Les collations de tous les autres bénéfices se feront par les ordinaires. Les réguliers seront nommez dans le rôle de l'université comme les féculiers, afin d'être pourvûs de bénéfices réguliers; & ce seront les abbez assemblez qui les en pourvoiront. Les dignitez, les personats & les autres bénéfices électifs seront laissez aux chapitres qui ont accoutumé de les élire. Pour éviter les fraudes de ceux qui pourroient se faire mettre sur les rôles de diverses universitez ou de divers princes, il est ordonné que celui qui l'aura fait, se déterminera dans un mois à un des rôles, sous peine de privation des deux nominations. On ne conferera des bénefices qu'à ceux qui ont accepté la neutralité. C'est ce qui m'a paru plus important dans ce réglement provisionnel du concile de Paris; où je remarque sur-tout la nécessité des conciles provinciaux & Putilité qu'on y reconnoît.

Le jour de la Toussaints le Pape Benoît fit l'ouver-Indie. Arag. p. ture de son concile à Perpignan avec grande solemnité. Conc. p. 2110. L'assemblée fut très-nombreuse; & après que le pape cut LIVRE CENTIEME.

eut célébré la messe, Alfonse Exea patriarche de Constantinople, & administrateur de l'église de Seville, sit un beau sermon : puis en faveur des absens la cession fut remise au quinzième de Novembre. Le douzième, Benoît fit patriarche d'Antioche le trésorier de l'église de Maguelone, administrateur de l'église d'Aste. Il sit aussi patriarche de Jerusalem François Chimenès de l'Ordre des freres Mineurs, natif de Girone en Catalogne, recommandable pour sa pieté & sa doctrine. Ces deux patriarches titulaires furent sacrez par le cardinal Jean d'Armagnac.

La premiere session du concile de Perpignan fut le quinzième de Novembre : la seconde , le samedi dixsept, où après le sermon, on récita la profession de foi, & Benoît déclara qu'il la croyoit fermement & la professoit sincerement. Le mercredi vingt-uniéme de Novembre fut la troisiéme session, où l'on récita la suite de ce que Benoît avoit fait depuis qu'il avoit été élevé au pontificat, & les peines qu'il avoit souffertes pour l'union de l'église; & le récit fut continué pendant cinq autres cessions. A ce concile assisterent presque tous les prélats des royaumes de Castille, d'Arragon & de Navarre : ceux de Provence, de Gascogne & de Savoye, environ six-vingt en tout. On y remarque entr'autres le patriarche d'Alexandrie, Pierre Lune archevêque de Tolede, Garcia Fernandès Heredia archevêque de Sarragoce, & Pierre Zagarriga de Tarragone.

Cependant le pape Gregoire ayant été plus de trois XXII. mois à Sienne vint à Rimini, où il passa l'hyver. De-fort. Là il envoya en Allemagne Antoine Corrario son neveu m. e. 36.

cardinal évêque de Porto, en qualité de légat auprès de Rupert roi des Romains, pour le détourner d'en-

Tome XX.

AN. 1409. Rain. n. 60.

voyer au concile de Pise. La bulle de sa ségation est du treiziéme de Décembre 1408. Mais les cardinaux assemblez à Pise envoyerent aussi en Allemagne le cardinal de Bari Landolse Maramaure, qui arriva à Francfort vers la sête des Rois, c'est-à-dire, au commencement de l'année 1409. Dans tous les lieux d'Allemagne où il passa, il fut reçû avec grand honneur par le clergé & le peuple, & il assistat da diete qui se tint à Francsort.

Les archevêques de Mayence & de Cologne s'y trouverent, & le roi Rupert avec son conseil : Henri duc de Brunsvic, Herman Landgrave de Hesse, Frideric marquis de Misnie, & Frideric Burgrave de Nuremberg: il y eut aussi plusieurs évêques, abbez, comtes, barons & autres feigneurs. Il s'y trouva des ambaffadeurs du roi de France, du roi d'Angleterre & de plusieurs autres pays. L'union de l'églile étoit le sujet de la diete, qui étoit assemblée depuis six jours quand le légat du pape Gregoire y arriva. On lui rendit peu d'honneur en Allemagne, parce qu'on disoit qu'il venoit troubler l'union, ce qui le rendit odicux au peuple ; mais le roi Rupert le fit conduire sûrement pendant son voyage, & l'honora beaucoup. Le légat étant arrivé à Francfort, fit en présence du roi & de quelques seigneurs un long & ennuyeux discours, où il s'efforça de justifier le pape Gregoire & sa conduite; & parla injurieusement & scandaleusement, car l'action étoit publique, contre les cardinaux qui étoient à Pise, & le cardinal de Bari leur envoyé. Ce procédé déplut fort aux princes & aux autres qui étoient présens, excepté peut-être le roi & sa suite. Deux jours après, ce prince se retira, & les autres peu à peu, retournerent aussi chacun chez eux.

La conclusion de la diete fut que le roi, les arche-vêques de Mayence & de Cologne, & le marquis de An. 1409. Milnie envoyerent chacun leurs ambassadeurs en Italie pour folliciter l'union. Le roi Rupert emmena avec lui à Heidelberg le légat Antoine Corrario, & ly retint long-temps, le défrayant à ses dépens : en un mot, il demeura en tout opiniâtrement attaché au parti de Gregoire. Pendant même qu'il étoit à Francfort, il n'écoutoit point les conseils des princes & des prélats qui lui disoient, qu'il devoit consentir à procurer l'union & y exciter Gregoire en toute maniere. Ensuite le roi Rupert envoya ses ambassadeurs en Italie, sçavoir, Parchevêque de Riga, l'évêque de Vormes & celui de Verden, qui allerent d'abord trouver le pape Gregoire, & demeurerent long-temps auprès de lui. Il voulut faire cardinal l'évêque de Vormes, mais ce prélat le refusa; craignant peut-être que s'il l'acceptoit, on ne mit un

autre évêque à sa place. L'ouverture du concile de Pise se fit au jour marqué vingt-cinquieme de Mars 1409. Il s'y trouva plusieurs Cone. 10: XI. p. cardinaux, évêques, abbez, docteurs en théologie & 2117. en droit, & les députez de plusieurs prélats absens. On fit premierement des processions solemnelles; le cardinal de Thuri célébra la messe dans l'église cathédrale . & le cardinal de Milan Pierre de Candie fit le sermon. Ensuite on fit les prieres convenables, après lesquelles deux cardinaux diacres, deux archevêques, deux évêques, avec plusieurs docteurs & plusieurs notaires, se transporterent à la porte de l'église, & demanderent à haute voix, si Pierre de Lune & Ange Corrario, soidisans papes étoient là présens, ou quelqu'un-pour eux-Personne n'ayant répondu, ils rentrerent & en firent

An. 1409. faire au nom de l'églife univerfelle tout ce qui feroit nécessaire & utile pour l'extirpation du schisine contre les deux contendans. On établit des avocats & des notaires pour la poursuite de la cause; puis les promoteurs demanderent que les deux contendans fussent réputez contumaces en matiere de schisine & de soi. Mais lé concile par grace remit à la prochaine session, qui sur ordinant de la prochaine session, qui sur ordinant le sur grace remit à la prochaine session, qui sur ordinant le sur partie de se le soi. Mais le concile par grace remit à la prochaine session, qui sur ordinant le sur partie de se le soi de soi

donnée pour le lendemain. Seff. 2. 2. Ce jour vingt-fixième de Mars les contendans furent encore appellez & accusez comme le jour précédent ; & la caule remise au penultiéme jour du mois , qui étoit un famedi, auquel jour le concile prononça sa sentence par la bouche du cardinal de Poitiers Gui de Males évêque de Palestrine. Elle porte que les deux contendans Pierre de Lune & Ange Corrario ayant fait défaut, après avoir été citez & appellez jusqu'à trois fois, sont déclarez contumaces par le concile, qui ordonne qu'il sera passé outre & procédé contr'eux, & que la session suivante se tiendra le lundi après le dimanche de Quasimodo, c'est-à-dire, le quinziéme d'Avril, dont Paques cette année étoit le septiéme : par conséquent le samedi auquel se tenoit cette session. étoit la veille du dimanche des Rameaux : ainsi le concile ne fut interrompu que pendant la femaine sainte &

la fuivante.

toit la parole, & proposa par maniere de doute plufieurs difficultez contre la convocation du concile, & An. 1409. les matieres que l'on y devoit traiter. Après avoir oui ces ambassadeurs, on promit de leur faire réponse à la prochaine session assignée au mercredi vingt-quatriéme d'Avril; mais après avoir donné par écrit leurs difficultez, ils s'en allerent dès le second jour, sans prendre

congé de personne.

Leurs difficultez se rapportoient à trois chefs, la convocation des deux contendans, la soustraction d'obéisfance, Punion des deux colléges de cardinaux. Or c'étoit plutôt des chicanes que des difficultez solides, comme fit voir des-lors un auteur dont on ne sçait pas le nom, en y répondant article par article. L'empereur Rupert, ou plutôt le pape Gregoire sous son nom, prétendoit montrer de la contradiction dans les differentes dates de la foustraction d'obéissance : ne distinguant pas le temps où la résolution en avoit été prise, & celui où elle avoit été executée. L'empereur demandoit: Quand Gregoire a-t-il cessé d'être pape ? On répondoit : Quand il a montré notoirement par sa conduite qu'il étoit schismatique & hérétique : on fut dès-lors obligé de se séparer de lui, pour ne pas être fauteur du schilme; quoiqu'on ne puisse élire un autre pape qu'après la fentence de condamnation.

Quant à la convocation du concile, l'empereur chicanoit encore sur la date de l'indiction du concile de Pife ; puis il ajoûtoit : La convocation d'un concile appartient au pape, & il l'a convoqué autant qu'il est en lui. On répondoit : Il est évident que la convocation faite par Gregoire tend à empêcher le concile général : c'est pourquoi à son défaut & dans un cas si nécessaire,

p. 2168. E.

les cardinaux devoient convoquer le concile, quand même le pape n'auroit pas été douteux, & même à leur défaut le clergé de Rome l'auroit pû faire. L'Empereur. S'ils doutent que Gregoire soit pape, pourquoi ne doutent-ils pas aussi qu'ils soient cardinaux ? Réponse. C'est que le doute touchant le pape vient d'une cause nouvelle, sçavoir, qu'il est devenu schismatique; ce

qui ne convient pas aux cardinaux.

L'Empereur. La plus grande partie des prélats qui sont à Pife, sont du parti contraire à Gregoire, & qu'il a toujours tenu pour schismatiques; les autres se sont foustraits à son obéissance, & se sont rendus parties contre lui. Ils ne peuvent donc être ses juges, & il n'est pas tenu de comparoître sur leur citation. Réponse. Ceux qui ont embrassé la neutralité & la soustraction, sont plus propres à être juges en cette affaire du schisme, que ceux qui adherent fermement à un des deux contendans: & les neutres ne doivent point être traités d'ennemis ou de parties adverses, puisque la soustraction d'obéissance est venuë par la faute de ceux qui sont cités & accufés.

L'Empereur. La convocation du concile n'appartient Obj. 19. point à ceux qui n'ont aucune jurisdiction sur les personnes qu'ils y appellent, & encore moins sur le concile: or les cardinaux sont en ce cas. Réponse. Quand le concile est nécessaire comme dans le cas présent, & que le pape ne veut pas le convoquer, ou ne le peut, comme s'il étoit insense, il est certain par le droit que les cardinaux peuvent le convoquer; & il n'est pas de l'essence d'un concile qu'il soit soumis à l'autorité de celui qui le convoque. Le concile provincial est audessus de l'archevêque qui la assemblé. L'Empereur. Si

Obj. 17.

Gregoire venoit à Pise & que Benoît n'y vint pas, Gregoire devroit-il renoncer? car Benoît pourroit dire: Je An. 1409. luis maintenant seul pape, & je n'ai plus de concurrent: pourquoi voulez-vous que je céde? Réponse. Nous demandons l'exécution de la promesse faite avec serment de céder de part & d'autre.

L'Empereur. Le terme assigné pour la tenuë du con- Obj. 23. cile étoit trop court pour une grande partie de notre obédience, à cause de la distance des lieux. Réponse. L'importance de l'affaire & la diligence qu'elle demande pour éviter les périls qui augmentent de jour en jour, ont fait prendre le terme le plus court que l'on pouvoit raisonnablement. L'Empereur. Quant à l'union des deux colléges, les uns font vrais cardinaux, les autres prétendus. Comment les uns ont-ils pu réhabiliter les autres, les absoudre, leur donner ses dispenses nécessaires, enfin les faire cardinaux? Réponse. Dans le cas présent il est permis de communiquer avec des excommunies & des schismatiques, sans qu'il soit besoin d'absolution ou de réhabilitation, & des électeurs peuvent

d'élire. Après que les ambassadeurs de l'empereur eurent p. 2171. C. expliqué leurs difficultés, ils conclurent en priant de sa part les peres du concile de Pise, de convenir d'un certain jour & d'un certain lieu pour s'assembler de nouveau; & si Gregoire manquoit d'y venir & d'accomplir sa promesse de céder, ils procéderoient à l'élection d'un pape unique : or cette proposition, dit III. schism. Thierry de Niem, n'étoit qu'une ruse malicieuse. C'e-39 toit l'été, & il faisoit chaud, comme il fait alors principalement en Italie. Il y avoit à Pife une très-grande

prendre avec eux des personnes qui n'ont pas droit

AN. 1409.

multitude d'étrangers, qui la plâpart étoient venus de loin par mer, & avoient apporté de quoi subsister, eux & leurs domestiques, pendant qu'ils séjourneroient à Pise. Ils n'avoient ni chevaux ni autres voitures pour se transporter ailleurs; & plusseurs, principalement des cardinaux, étoient casses de lies de vieillesse d'infirmités. D'ailleurs s'il eût fallu appeller de nouveau le pape Benoît qui étoit en Catalogne, il eût été besoin de lui donner un délai convenable; & cependant ceux qui étoient déja assemblés pour le concile se feroient retirés, sans peut-être jamais revenir, ne pouvant sournir à la dépense d'un si long séjour. Les cardinaux demeureroient presque seuls dans le doute si Benoît viendroit: ensin on ne siniroit rien d'effectif touchant l'union de l'égisse.

XXV. Appel des ambaffadeurs du roi Rupert. Rain. 1409. n. 19. 20. &c. Conc. p. 2239.

Les ambassadeurs de l'empereur Rupert ayant résolus de se retirer sans attendre la réponse du concile de Pise, dresserent, avant que de partir, un acte d'appel sous le nom de l'un d'entr'eux : sçavoir, Conrad de Susat, chanoine de Spire, & docteur en théologie; le même qui le seiziéme d'Avril avoit présenté le mémoire de leurs difficultés. L'acte d'appel commence par la justification du pape Gregoire, qui n'est gueres qu'une répétition du mémoire des difficultés, & contient les mêmes plaintes contre les cardinaux de Gregoire; mais ils y font toujours qualifiés jadis cardinaux, comme ne l'étant plus depuis qu'ils l'ont quitté. L'acte d'appel est très-long, & la conclusion est que Conrad, comme procureur de l'empereur, appelle à N. S. J. C. & à un concile général légitimement assemblé. La date est du dix-neuvième d'Avril 1409. à Pise en l'église des freres Prêcheurs, dédiée à fainte Catherine. Et le di-

2. 2248.

manche

553

manche vingt-uniéme du même mois, les ambassadeurs se retirerent.

La cinquiéme session du concile de Pise fur le mer-Eaits & articles credi vingt-quatriente d'Avril. Le promoteur sit pro-contre les deux poser par l'avocat du concile certains articles contre les papes. deux contendans, & demanda qu'encore que les faits contenus en ces articles fussent notoires, on donnât des commissaires pour examiner les témoins, afin d'en être mieux informé: ce qui fut ordonné, & la session suivante assignée au mardi dernier jour d'Avril. Les articles proposés en cette cinquieme session étoient au Spieil p. 274. nombre de trente-sept, & contenoient toute l'histoire du schisme, telle que je l'ai rapportée; mais entrant dans un plus grand detail depuis les élections de Benoît XIII. & de Gregoire XII. pour faire voir leurs variations, leur mauvaise foi, leur collusion, & montrer que toute leur conduite ne tendoit qu'à perpétuer le schisme.

La sixiéme session fut le dernier jour d'Avril, & on v donna audience aux ambassadeurs d'Angleterre, qui tiéme & huite étoient sept, & à leur tête deux évêques, Robert Ha-me sefisions. lem de Salisberi, & Henry de faint David. Le pre- 2194- 2214mier porta la parole, & exhorta le concile à faire bonne justice, déclarant que lui & ses confreres avoient pouvoir suffisant de poursuivre l'affaire de l'union, & de consentir à tout ce qui seroit ordonné par le concile. On voit ici que l'Angleterre ne soutenoit plus le pape Gregoire, ce qui paroît encore par une lettre du roi Henry, où il exhorte ce pape à observer son serment, & ne pas donner lieu de croire qu'il avoit tenu à lui Valfing. p. 378. que l'église ne fût réunie.

La septiéme session du concile fut le samedi qua-Tome XX. Aaaa

AN THOO

triéme jour de May; alors Pierre d'Ancarano, fameux docteur de Bologne, répondit aux difficultés propolées par les ambassadeurs du roi Rupert, faisant voir qu'elles étoient foibles & frivoles, & ne tendoient qu'à empêcher funion. Ensuite on lut les noms de ceux qui avoient été chois se ne chaque pays pour examiner les témoins, & les piéces servant à prouver la notoriété des faits proposes en la cinquiente session, & aussiliator le concile leur donna la commission, dont il fut dresse un acte autentique. Il fut aussi resolution, dont il fut dresse un acte autentique. Il fut aussi resolution entre d'empéchement au contie, & observer au contraire ce qui y servi resolutions.

Concil. p. 2 2195.

La huitieme session fut le vendredi dixiente de May. A la poursuite des promoteurs, il fut décide que l'union des deux colleges de cardinaux avoit été bien & dûement faite : le concile la confirma, & déclara qu'ils avoient pû assembler un concile de l'église universelle; que celui-ci la représente suffisamment, qu'il est assemble en lieu fûr & convenable, & qu'il a pouvoir de connoître de toute l'affaire présente & de la terminer, comme n'ayant point à cet égard de supérieur sur la terre; ce qui fut prononcé solemnellement par le patriarche d'Alexandrie. Deux évêques s'étoient opposes à la premiere partie de cette conclusion, celui de Sarisberi & celui d'Evreux ; disant qu'on ne pouvoit faire l'union des deux collèges, tant que les cardinaux de Benoît lui obéiroient, comme ils faisoient encore. On parla beaucoup sur ce sujet; & enfin le promoteur monta au jubé, & demanda que le concile declarât que des que les deux contendans avoient montré clairement ne vouloir point réunir l'églife par la voye qu'ils avoient jurée, chacun avoit pû & dû le retirer de leur obéissance. If y eut deux évêques, un Anglois & un Allemand, qui s'opposerent à cette proposition; mais le concile ne laissa pas de An. 1409. conclure suivant le réquisitoire du promoteur, & ajoûta que desormais tout le monde leur devoit soustraire l'obédience.

La neuviéme session fut tenuë huit jours après, sça-La neuvième tellion fut tenuë huit jours après, sça- XXVIII. Neuvième, di-voir, le dix-septième de May. Le patriarche d'Alexan-xième & ontièdrie lut publiquement le decret de la derniere séance me sessions. touchant la soustraction d'obédience, & ajoûta que les cardinaux & les autres prélats produits pour témoins en cette cause ne laisseroient pas de demeurer juges, & que les commissaires pourroient expliquer les articles des faits proposés, & en ajoûter de nouveaux, selon qu'ils le jugeroient à propos. La session suivante sut assignée au mercredi vingt deuxième de May.

Ce jour donc fut tenue la dixiéme session, en la- p. 2122. 2197. quelle le promoteur fit dire par l'avocat du concile que les cardinaux de Lodi, de faint Ange l'ancien & les autres commissaires avoient oui les temoins, & fait écrire leurs dépositions par les notaires du concile; en sorte qu'ils étoient prêts d'en faire le rapport par un d'entre eux, sçavoir, l'archevêque de Pise, Alemianno Admari. Le concile l'ordonna, puis l'avocat demanda que les deux contendans fussent appellés pour entendre la publication des témoins, ce qui fut fait; & on alla pour la forme à la porte de l'église.

Alors l'archevêque de Pife monta au jubé avec un notaire pour la publication des informations, que les commissaires avoient ainsi réglée. Le notaire lira tous les articles l'un après l'autre, & fur chacun l'archevêque appliquera les témoins produits pour le prouver, marquant leur nombre & leurs qualités. Le notaire

Aaaaij

donc en cette dixiéme session lut jusqu'à vingt articles ; & à chacun il faisoit une pause; puis l'archevêque disoit : Cet article est prouvé comme notoire par quinze témoins, dont quatre sont cardinaux, un patriarche, cinq évêques, quatre docteurs & un licencie en decret. Quelquefois il disoit que l'article étoit prouvé par dix témoins ou par vingt, tantôt plus tantôt moins; en forte toutefois qu'il ne se trouva point d'article qui ne fût prouvé au moins par cinq témoins irréprochables. Comme il étoit tard, le concile ordonna que cet acte seroit continué le lendemain.

Ce fut donc le vingt-troisiéme de May que se tint la onziéme session du concile, en laquelle sut achevé le rapport de trente-sept articles & de quelque peu d'autres qu'on y avoit ajoûtes; après quoi l'avocat de l'église monta au jubé, & demanda que tous les faits contenus en ces articles fussent déclarés vrais, publics & notoires, ce qui lui fut accordé; & l'archevêque de Pise prononça au nom du concile, qu'il en seroit delibéré le famedi fuivant vingt-cinquième de May, qui étoit la veille de la Pentecôte.

On y tint la douzième session en laquelle le patriarzieme & quator che d'Alexandrie prononça solemnellement le décret du concile, touchant la notoriété des faits ayancés contre Benoît & Gregoire; après quoi le concile révoqua le pouvoir donné aux commissaires qui avoient rempli leur fonction, & toutefois elle fut prorogée jusqu'à la prononciation de la sentence, à l'égard des piéces qui pourroient être produites, ou des faits qui seroient avancés de nouveau.

> Le mercredi vingt-neuviéme de May, on tint la treizième session, où un fameux docteur en théologiq

nommé Pierre Plaoul, fit le sermon, prenant pour texte ce passage du prophéte Osée : Les enfans de Juda An. 1409. & ceux d'Ifraël s'affembleront & se donneront un seul chef. Il releva extrêmement la grandeur de l'église, assurant qu'elle est au-dessus du pape; puis il rapporta Popinion de l'université de Paris, sçavoir, que Pierre de Lune étoit schismatique, opiniatre & héretique, même en prenant l'héréfie dans son sens propre ; par conséquent que le concile devoit le chasser de l'eglise & le déposer: & il ajoûta que les universités d'Angers, d'Orléans & de Toulouse, étoient de la même opinion. Quand il descendit de la chaire, un évêque Italien, sçavoir, l'évêque de Novarre, y monta & lut dans un papier, que c'étoit aussi l'opinion de cent trois docteurs en théologie, de plusieurs licencies & bacheliers formés de divers pays, qui se trouvoient au concile; enfin que c'étoit l'avis des universités de Boulogne & de Florence.

La quatorziéme fession sur le samedi premier jour de Juin, où pour contenter quelques serupuleux, l'archevêque de Pise sit encore un rapport sommaire des preuves de la vérité des faits qui avoient été déclarés notoires, & ajosta que le lundi & le mardi suivans on montreroit chez les Carmes les dépositions des témoins à tous ceux qui les voudroient voir.

La quinziéme fession dont le jour avoit été marqué dès la treizième, fut le mercredi cinquiéme de Juin, qui minime serieuce veille de la sête du saint Sacrement. L'avocat de l'egisse contre les deux monta au jubé, & représenta que le mercredi précé-fuente que le mercredi précé-fuente que le mercredi précé-gui den on avoit ordonné une derniere citation contre les deux contendans, pour oûir la sentence désinitive; ce qui avoit été exécuté par les affiches misse sux portes

An. 1409.

des églifes & aux autres lieux convenables. C'est pourquoi il requeroit que les cardinaux & les autres prélats le transportassent encore à la porte de l'église, pour voir si les contendans se présenteroient, ou quelqu'un pour eux.

On fit donc encore cette cérémonie aussi inutilement que les autres fois, & enfin le patriarche d'Alexandrie prononça la sentence, étant assis dans le jubé entre les deux patriarches d'Antioche & de Jerusalem. Il lisoit la sentence qui étoit écrite & portoit en substance : Le faint concile représentant l'église universelle, auquel appartient la connoissance & la décisson de cette cause de l'union de l'église & du schisme, vû tout ce qui a été produit & prouvé contre Pierre de Lune & Ange. Corrario, jadis nommé Benoît XIII. & Gregoire XII. après mûre délibération décide & déclare que tous les crimes contenus en la requête présentée au concile par ses promoteurs, sont vrais & notoires, & que lesdits Ange Corrario & Pierre de Lune sont schismatiques, opiniâtres & hérétiques, coupables de parjures, lcandalisant toute l'église, & incorrigibles. C'est pourquoi ils se sont rendus indignes de tout honneur & dignité, de tout droit de commander ou présider, & sont retranchés de l'églife.

Toutefois pour plus grande sûreté le concile les prive de tous droits, leur désendant à l'un & à l'autre de se porter pour pape; déclarant l'églisse Romaine vairante, & tous les Chrétiens de quelque dignité qu'ils soient, même impériale ou royale, absous de leur obétissance, nonobôtant tout serment de sidelité, ou autre engagement. Désendant à tous les sidéles d'obéir à l'un ni à l'autre, leur donner aide ou conseil, les re-

cevoir ou favorifer, sous peine d'excommunication: s'il méprisent d'obéri à cette sentence, ils doivent être fan. 1409. réprimez même par la puissance s'éculiere avec leurs fauteurs & adhérans. Ensuite le concile déclare nulles toutes les procedures, sentences ou censures prononcées par les deux prétendans, & les promotions de cardinaux faites par Ange Corrario depuis le troiséme de Mai, & par Pierre de Lune depuis le quinziéme de Juin 1408. Après la prononciation de cette sentence on chanta le Te Deum, & et il sut désendu que personne se retirât du concile sans congé.

La feiziéme cession sur le lundi dixiéme de Juin; stribute & Gre Parchevêque de Pise monta au jubé, & lut une cédule spréme soince à cardinaux disoient en substance: Nous promet-d'Arragon.

Antididents tons que si quelqu'un de nous est élu pape, il continuera le present concile sans permettre de le dissoudre, jusqu'à ce que la réforme de l'église universelle soit fai-

te, rant en son chef que dans les membres. Si on élit pape un des cardinaux ablens, ou quelqu'un hors du facré collège, a vant que de publier l'election, nous procurerons de tout notre pouvoir qu'il fasse la même promesse. Cependant nous ratisons la sentence pronoccée contre les deux contendans, & nous trouvons bon que pendant la vacance du saint sege on continue le concile, & que l'on procéde à la réformation de l'église autant qu'il se pourra commodément.

A cette session assistante le cardinal de Chalant, qui p. 2201.
avoit quitté Pierre de Lune. L'avocat du concile représenta qu'il ne suffision pas d'avoir prononcé la sentence contre les deux contendans, si on ne la mettoit
à execution; & pour cet esser il demanda que le concile établit des commissaires par tout, ou du moins

. 2205.

dans les pays où il seroit besoin; & que la nomination de ces commissaires fût donnée aux cardinaux, ce qui fut accordé. L'avocat ajoûta : Ange Corrario s'efforce de tenir son siege dans le patriarcat d'Aquilée, & d'attirer à son obédience le peuple du pays au préjudice du patriarche d'Aquilée, qui est favorable à ce concile. Ayez donc agréable d'ordonner aux seigneurs de ce pays-là, vassaux de l'église, qu'ils obéissent au patriarche, & non à Gregoire; ce qui fut accordé.

La dix-septiéme session fut tenuë le jeudi treiziéme de Juin; les trois patriarches monterent au jubé, & celui d'Alexandrie sut une cédule qui portoit : Comme pendant le schisme quelques-uns des cardinaux qui sont en ce concile ont été créés par les deux prétendus papes séparez l'un de l'autre, & qu'il faut maintenant proceder à l'élection d'un pape unique & indubitable, le concile ordonne que ceux qui ont été ainsi créés par les papes divisez, procedent à l'élection pour cette fois, autant qu'il est besoin, sans que le concile prétende rien innover ni déroger au pouvoir des cardinaux touchant l'élection du pape. Et il les exhorte à proceder à celle-ci avec tant de charité & d'union qu'on ne puisse y remarquer aucune étincelle de discorde.

A la même fession se présenterent les ambassadeurs du roi d'Arragon, à sçavoir, trois chevaliers & un doceur, qui demanderent audience, & elle leur fut accordée, à condition qu'ils ne diroient rien de scandaleux au préjudice du concile. Le docteur prit la parole, & dit: Le roi d'Arragon ayant appris que cette assemblée est faite pour procurer l'union de l'église, vous recommande cette affaire, qu'il a fort à cœur, & ne youdroit pour aucun interêt particulier y mettre obsta-

cle,

cle, soit en faveur de Pierre de Lune ou de quelqu'autre. Ce pape avec le concile qu'il a tenu à Perpignan An. 1409. a fait quelques ordonnances que l'on croit pouvoir servir à l'union; & le roi nous a envoyez pour les expliquer. Nous vous prions donc de sa part de nous entendre, & ne rien faire de nouveau en cette affaire jusqu'à ce que nous ayons été entendus. Enfin le roi notre maître ne peut approuver quant à present ce qui a été fait en votre concile, n'en étant pas encore informé; mais il est prêt à s'en faire instruire, & espere se conduire en l'affaire de l'église, de telle maniere que tout le monde en sera content. Et il en demanda acte.

Ensuite on dit à chacun des prélats comment les cardinaux étoient d'avis de répondre à ces ambassadeurs. Premierement, remercier le roi d'Arragon de son zéle pour l'union. Secondement, nommer des députez pour les instruire de ce qu'on avoit fait dans le concile. Que Pon vouloit bien entendre les envoyés de Pierre de Lune, pourvû qu'ils montrassent leur pouvoir. Mais que Pon nommât des députez pour cet effet, attendu que Pon ne pouvoit les ouir en plein concile, parce qu'il étoit tard, & que c'étoit la derniere session avant l'entrée au conclave. L'avocat donna publiquement cette réponse aux ambassadeurs, & ainsi finit la session.

Le lendemain vendredi quatorziéme de Juin on fit une procession solemnelle, où assisterent tous les prélats & tout le clergé du concile. Elle alla de l'église S. Martin à la cathedrale, où le cardinal de Turei célébra la messe du Saint-Esprit. C'étoit pour se préparer à l'élection d'un pape. Le même jour après dîné les ambafsadeurs du roi d'Arragon vinrent à l'église de S. Martin, demandant l'audience qui leur avoit été promise

Tome XX.

выыь

pour les nonces de Pierre de Lune. Ces nonces curent peine à entrer à cause de la foule qui étoit à la porte; & on cria & fiffla contr'eux, particulierement les domestiques des prélats. On leur donna peu de marques de respect quand ils entrerent dans le lieu où étoient les trois cardinaux députez pour les entendre. On leur lut la sentence prononcée contre les deux prétendus papes; & comme l'un d'entr'eux, sçavoir, l'archevêque de Tarragone, dit qu'ils étoient nonces du pape Benoît XIII. il s'eleva un grand murmure, & on l'appella nonce d'un hérétique & d'un schismatique. On traita de même Jean de la Coste, auparavant évêque de Mende & alors un des nonces. Ils vouloient encore parler, & on leur avoit promis audience pour le lendemain samedi ; mais ce jour-là ils n'oserent se présenter, & se retirerent sans prendre congé.

XXXII.

Le même jour samedi quinziéme de Juin au soir, Alexandre V. les cardinaux au nombre de vingt-quatre entrerent au conclave dans la maison de l'archevêque de Pise. Le maître des Rodiens fut commis à la garde du conclave, où les cardinaux demeurerent dix jours entiers, jusqu'au mercredi vingt-sixiéme de Juin, auquel jour ils élurent pape le cardinal de Milan Pierre de Candie, qui prit le nom d'Alexandre V.

Tb. Niem. Hift. lib. ut. c. 51.

Il étoit Grec de nation , & furnommé Philarge , né en l'ille de Candie, qui étoit alors sous la domination des Venitiens. Ses parens étoient si pauvres qu'il ne se fouvenoit point de les avoir connus : mais comme il demandoit l'aumône étant encore enfant, un Italien de l'ordre des freres Mineurs le ramassa, & lui apprit le Latin. Quand Pierre fut un peu plus grand, il le mit dans la maison de l'Ordre, & lui en donna l'habit. Enfuite voyant son beau naturel il le mena avec lui en Italie, où ayant fait ses premieres études, il fut envoyé en An. 1409. Angleterre à l'université d'Oxfort, où il étudia plufieurs années avec grand succès : enfin il vint à Paris, où il étudia si long-temps en philosophie & en theologie, qu'il devint un grand docteur.

Etant retourné en Italie, il vint à la connoissance de Jean Galeas Visconti duc de Milan, par le crédit duquel il devint premierement évêque de Plaisance en 1386. Deux ans après il fut transfere à Vicence, puis à Ughel. to. 2. p. Novare, & enfin à l'archevêché de Milan en 1402. Le pape Innocent VII. le fit en 1405, cardinal prêtre du titre des douze apôtres. Quand il fut pape, il donna Parchevêché de Milan à François de Creppa religieux de son Ordre qui étoit déja son vicaire général : mais il n'en prit jamais possession par l'opposition de Jean Visconti. Le pape Alexandre avoit environ soixante & dix ans quand il fut élu: il étoit doux, liberal, & aimoir assez la bonne chére & le bon vin-

Le lundi après son élection qui fut le premier jour de Juillet, fut tenue la dix-huitième session du concile, & dix-neuvième où il présida comme pape. Le cardinal de Chalant lut fessions. le decret de son élection souscrit par tous les cardinaux, où ils déclaroient qu'ils l'avoient elu unanimement. Enfuite Baltafar Cossa cardinal diacre du titre de faint Euflache, monta à la tribune, & publia plusieurs ordonnances du nouveau pape, sçavoir : Approbation de tout ce qui a été fait & reglé par les cardinaux depuis le troisiéme jour de Mai 1408, particulierement dans le concile. Union des deux colléges de cardinaux. Absolution au Cardinal de Chalant pour avoir été longtemps avec Pierre de Lune ; ce qu'il étendit à tous les

ВЬЬЬ іј

An. 1409.

- prélats du même parti qui étoient venus au concile. Le pape Alexandre déclara encore qu'il vouloits appliquer à la réformation de l'églife, comme le concile avoit promis, & que l'on choisiroit de chaque nation des hommes sçavans & vertueux, pour delibérer sur ce sujet avec les cardinaux.

Le dimanche suivant septiéme de Juillet, le pape Alexandre sut couronné solemnellement dans l'église cathédrale de Pise, & on y observa toutes les cérémonies, dont il y avoit mémoire. On brûla des étoupes, en disant: Ainsi passe la gloire du monde. A la messe on lut l'évangile en Gree, en Hebreu, & en Latin. J'avouë que je ne connois point cet évangile en Hebreu, si ce n'est le Syriaque. Le pape, la tiare en tête & revêtu pontificalement, avec tous les préstas aussi revêtus & leurs chevaux couverts de leurs housses blanches, sit la cavaleade par la ville, & les Juiss lui préfenterent le livre de la Loi.

p. 2133. 220;

La dix-neuviéme session fut le mercredi dixiéme de Juillet. Un député des Florentins, seigneurs de Pile, monta au jubé, & offrit leur obédience au pape, dont il loua l'election; & aussi-tôt après un député de Sienne en sit autant. Ensuite le cardinal de Chalant lut une cédule, portant que le pape révoquoit toutes les procédures faites, les sentences ou les censures portées pendant le schissme par les deux prétendus papes, & en donnoit absolution à cautele. La même cédule portoit approbation & raisfication de toutes les dispenses de mariage ou autres, concernant la pénitencerie, accordés par l'un des contendans, mais seulement à l'éard de ceux qui obéssiont au pape Alexandre. Ensuite le même cardinal dit: Le pape ayant intention de tra-

vailler à la réformation de l'église, a commis huit cardinaux, pour voir avec les députés des prélats de divers pays, ce qu'il est besoin de réformer. Ensuite la vingtiéme session sut assignée au lundi quinziéme de Juillet.

Mais elle fut prorogée par le pape jusqu'au mercredi vingt-quatrieme, & encore julqu'au samedi vingt-septiéme, à cause de l'arrivée du roi de Sicile Louis d'Anjou, qui assista à cette session. Le cardinal de Chalant y p. 2133. 2209. lut un decret, par lequel le pape avec l'approbation du concile, approuve & ratifie toutes les élections & confirmations de prelatures, les collations & provisions de bénefices faites par les prétendus papes, dont les titulaires étoient en possession avant la sentence portée contre les deux contendans. Le concile renvoye au pape l'affaire de l'archevêque de Genes. Le pape ratifie & approuve toutes les provisions de prélatures & de bénéfices faites par les collateurs ordinaires pendant la foustraction d'obédience ou la neutralité, dans les lieux où elle étoit observée. Il ordonne qu'il sera procédé

de Lune & à Ange Corrario. Enfin le pape ordonne pour de grandes & importantes raisons, que l'on assemblera encore un concile géneral dans trois ans, c'est-à-dire, en 1412. au mois d'Avril, dans la ville ou autre lieu convenable, qui sera déclaré un an auparavant. Ensuite l'archevêque de Pise dit à haute voix que le pape qui étoit présent, compatissant à la pauvreté des églises, révoquoit les réserves que quelques-uns de ses prédécesseurs avoient faites des dépouilles des prélats morts, des fruits échus pendant la vacance du siége, & des procurations ou droits de visite. Il ajoûta que le pape remettoit aussi tous

contre ceux qui obéissent & adherent encore à Pierre

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. les arrérages dûs à la chambre apostolique pour les an-

An. 1409.

nates.

L'archevêque dit encore : Les cardinaux ont accoutumé de recevoir la moitié des annates ou vacances des prelatures, & il leur en est dû beaucoup d'arrérages. Il seroit donc à propos de prier le sacré college de remettre sa part, comme le pape a remis la sienne. Tous les prelats approuverent la proposition, & l'archevêque s'adressant aux cardinaux, leur fit cette priere au nom de tous. Ils ne répondirent rien pour lors, & l'archevêque réitefa la priere, & leur demanda réponfe. Ils répondirent tous qu'ils le vouloient, & l'archevêque en demanda acte. Il n'y eut que deux cardinaux qui refuserent, le cardinal d'Albane qui s'en étoit déja expliqué, & le cardinal de Naples.

1238.

L'archevêque de Genes dont il est parlé en cette selsion, étoit Pile Marini, noble Genois, chanoine de Padouë & notaire apostolique, que Boniface IX. fit

Sup. liv. xeix. archevêque de Genes en 1402. Il se soumit à Benoît XIII. " Book 1404 n. avec son clergé, quand ce pape vint à Genes en 1405. 14 1468. n. 15. comme j'ai dit en son lieu, & le cardinal Louis de Fies-

que abandonna aussi Innocent VII. pour Benoît: mais depuis l'archevêque Marini voyant la collusion des deux papes Gregoire & Benoît, & que Genes avoit embrassé la neutralité , se retira dans une solitude en Toscane. Il paroît toutefois qu'il fut rétabli dans sa dignité, puisqu'il fouscrivit au concile de Pise, comme archevêque de Genes.

La vingt-uniéme & derniere fession du concile avoit Fin du concile été assignée au vendredi second jour d'Août, mais elle fut remise au mercredi septiéme; & on y lut un decret contenant en substance : Le pape avec l'approbation

du concile, a défendu d'aliener ou hypotequer les immeubles de l'église Romaine ou des autres églises, jus- An. 1409. qu'au premier concile. Le pape ordonne aux métropolitains de tenir leurs conciles provinciaux, & aux évêques de tenir leurs finodes, selon la forme de droit & le decret du concile géneral; c'est celui de 1215. Les chapitres des moines & des chanoines réguliers scront tenus, suivant le même concile & les constitutions de Honorius III. & de Benoît XII. Le pape promet de ne point faire de translation malgré celui qui est transféré, sinon après l'avoir appellé & entendu. Il envoyera des nonces à tous les rois & les princes pour publier ce qui a été fait en ce concile, & en poursuivre l'exécution. Il accorde indulgence pléniere à tous ceux qui ont affifté au concile & qui y adherent : enfin il leur donne congé de retourner chacun chez eux, jusqu'au prochain concile de 1412. & ainsi finit le concile de Pise.

Il fut très-nombreux: on y compte vingt-deux cardinaux, dix archevêques, soixante ou quatre-vingt évêques, cent procureurs ou députés d'évêques absens, cent procureurs de chapitres, quatre-vingt abbés & les procureurs de deux cens autres; les generaux des quatre ordres Mandians, les députés de l'université de Paris & de plusieurs autrès; enfin les ambassadeurs de Pempereur Rupert, des rois de France, d'Angleterre, de Pologne & de plusieurs autres seigneurs. Les divers exemplaires de ce concile mettent quelques évêques & quelques députés de plus ou de moins.

L'archevêque de Pife étoit Alemanno Adimari, no- Ugbel. 10. 3. p. ble Florentin, docteur célebre, chanoine, puis évêque de Florence, archevêque de Tarente & enfin de Pile, où il fut placé par le pape Innocent VII. en 1406. qui

- obligea Louis Bonito, son prédécesseur, de passer malgré lui à l'archevêché de Tarente. Et voilà un exemple de ces translations forcées ausquelles Alexandre V. renonça. Louis Bonito fut fait cardinal en 1408. par Gregoire XII. auquel il demeura toujours attaché.

Canc. p. 211.

Pendant le concile de Pife, Benoît XIII. continuoit de tenir à Perpignan son prétendu concile géneral commencé dès le mois de Novembre 1408. Il fut assez nombreux, & on y compta jusqu'à six-vingt évêques. Après plusieurs sessions, Benoît demanda Pavis aux prélats sur ce qu'il y avoit à faire pour le bien de l'église, sur quoi les opinions furent extrêmement partagées. Quelquesuns vouloient que Benoît envoyât à Pise des legats, avec pouvoir de renoncer aussi-tôt au pontificat en son nom; d'autres étoient d'un avis oppolé, & vouloient tirer l'affaire en longueur. Cette diversité de sentimens Indie. Arrag. fut cause que presque tous les prélats se retirerent de Th. Niem. III. Perpignan, en sorte qu'il n'en demeura que dix-huit,

r. 36.

au nom desquels Alfonse Exea, patriarche titulaire de Constantinople, présenta au pape Benoît le premier Fevrier 1409. leur avis en forme de requête, tendant principalement à lui persuader de céder incessamment.

Le vingt-sixième de Mars Benoît tint une session avec le peu de prélats qui lui restoient, & envoya sept légats à Pife ; sçavoir , Pierre Zagarriga , archevêque de Tarragone\*, les évêques de Siguença, de Mende & de Senès, & Boniface Ferrier, prieur de la Chartreuse de Sarragoce. Le but de cette légation étoit de sonder à quelles conditions on pourroit s'accorder, mais l'archevêque demeura en Catalogne, pour aller en ambassade au nom de Benoît, auprès du roi de France: les autres demeurerent à Nîmes, où ils furent retenus

par les officiers du roi, & on intercepta les lettres dont-Benoît les avoit charges: ce qui fit perdre toute espé-An. 1409. rance d'amener Benoît à la cettion, & de parvenir à

Punion de l'église.

Boniface Ferrier étoit frere du fameux saint Vincent parens vertueux. Boniface étudia le droit civil & le 48+ 490. droit canon, & fut le plus sçavant jurisconsulte de son temps: il fut à Valence un de ceux qu'on nommoit les Peres jurez, charge confiderable dans la ville. Sa femme étant morte il entra dans l'Ordre des Chartreux, à la persuasion de son frere Vincent, & en prit l'habit au monastere nommé la porte du Ciel, près de Valence.

Le schisme étant arrivé dans l'église, il s'en forma Marten. The aussi de particuliers dans les Ordres religieux. La gran-saus p. 1435. de Chartreuse se trouvant dans les terres de l'obédience de Clement VII. son prieur le reconnut pour pape; & Boniface Ferrier qui en devint prieur en 1402. reconnut aussi Benoît XIII. Cependant Urbain VI. sit supérieur des Chartreux de son obédience, sous le titre de vicaire général, Jean de Bar, qui fut reconnu pour tel au chapitre tenu à Rome en 1382. Son succesfeur du temps du concile de Pile fut Etienne Maco, qui après l'élection du pape Alexandre V. renonça à son généralat, comme fit aussi de son côté Boniface Ferrier. Benoît XIII. le trouva fort mauvais, & contraignit Boniface à reprendre la conduite de la grande Chartreuse. Mais enfin Boniface voyant l'opiniâtreté de Benoît l'abandonna entierement.

Vincent Ferrier naquit en 1357. Il entra dans POr-XXXVII. dre des freres Prêcheurs étant en sa dix-huitiéme an-de saint Vincent

Tome XX.

Cccc

An. 1409. Boll. p. 478. p. 487. née, c'cft-à-dire, en 1374. Six ans après il commença à enfeigner la dialectique & le refte de la philosophie. On fenvoya ensuire étudier la théologie à Barcclone, puis à Lérida, & il fut passe docteur à s'age de vingthuit ans. Etant rappellé à Valence, il y fut en grande estime, & y enseigna publiquement la théologie tant positive que scolastique à la priere de l'évêque, du chapitre & des magistrats. Ce qu'il sit pendant six ans; & en même temps il préchoit avec un grand concours d'auditeurs & de disciples.

Cependant vint à Valence le cardinal Pierre de Lune envoyé légat du pape Clement VII. au roi de France Charles VI. Ce cardinal donc ayant oûi parlet de la ſcience & de la vertu de Vincent, le prit avec lui, l'emmena en France & le retint pendant tout le temps de ſa légation. Enſuite etant élu pape sous le nom de Benoît XIII. il fit venir Vincent à Avignon de Valence où il étoit retourne, pour l'avoir auprès de lui, le chossit pour son confesseur, se les maître du ſacré palais; c'etoit en 1395. Vincent ne demeura à Avignon que deux ans, & en 1396. qui étoit sa quarantieme année, il commença ses missions, c'est-à-dire, ses voyages, pour prêcher en divers lieux; de quoi il croyoit avoir requ ordre de Jesus-Christy même.

p. 492.

Pour le retenir, le pape Benoît voulut lui donner l'évêché de Valence, qui vacqua la même année 1396. par le décès de Jacques d'Arragon; mais Vincent refufa cette dignité, & celle de cardinal que Benoît lui offrit en même temps. Les raisons de son refus surent qu'il se croyoit indigne de ces grandes places, & qu'il eléperoit se rendre plus utile à s'église par ses prédications, qu'en demeurant à la cour du pape, comme il LIVRE CENTIE'ME.

auroit été obligé étant cardinal. Il remercia donc le pape, & lui ayant découvert son intention, il lui demanda la permission de prêcher par tout; ce que le pape Benoît lui accorda avec la qualité de légat apostolique, & les pouvoirs les plus amples de lier & d'ab-

foudre.

ou riviere de Genes.

An. 1409

Il commença donc se missions en 1398. & au sortir d'Avignon il retourna en Catalogne, où il travailla deux ans de suite. En 1400, il s'embarqua à Barcelone, & vint en Provence, d'où l'année suivante il passa en Piémont, & en 1401, en Dauphiné, où il convertit grand nombre d'hérétiques, particulierement dans le diocèse d'Embrun. De-là il passa en Allemagne, à la priere de l'évêque de Lausane, chez lequel il étoit en 1404, & ensuite en Lorraine. En 1405, le pape Benoît l'appella auprès de lui à Genes, où il demeura environ un mois, puis il parcourut toute la côte

p. 480. m. 10.

De-là il revint en France, la traversa en préchant toujours jusqu'en Flandre. Sur sa réputation le roi Henri le pria de passer en Angleterre; ce qu'il sit, & de-là en Ecosse & en Irlande. Etant de retour en France; il demeura quelque temps en Gascogne & en Poitou. Il sinit l'année 1407. en Auvergne, & prêcha l'Avent à Clermont. L'année siuvante il passa quelque temps à Lyon & ensuite à Aix où il étoit sur la fin d'Octobre, puis il s'embarqua à Marseille pour passer au royaume de Grenade.

Le pape Gregoire XII. tint auss in 1409. son prétendu concile général, qu'il avoit indiqué pour la Pen-ensièe tecôte de cette année par sa bulle du second de Juillet 1408. Il l'avoit indiqué dans la province d'Aquilée en

Concile d'Aquilée. Sup. n. 15. Conc. p. 3003.

Ccccij

général, sans marquer de lieu précis : mais par sa lettre du dix-neuf Decembre il marqua Austria près d'Udine, dans le diocèse d'Aquilée; ce qui a fait croire à quelques modernes que ce concile avoit été tenu en Autriche. La premiere session fut le jour du saint Sacrement, sixième de Juin 1409. Il s'y trouva si peu de prélats, que Gregoire fut obligé de remettre la seconde session au vingt-deuxième du même mois, & d'envoyer trois évêques à Venise pour appeller à son concile les prelats de la province, sous peine d'excommunication : mais les Vénitiens, de l'avis des docteurs, reconnurent le pape Alexandre V. quoique Gregoire fût Vénitien.

La seconde session de son concile se termina donc à prononcer une sentence contre Pierre de Lune & contre Pierre de Candie, car il ne nomme pas autrement le pape Alexandre, par laquelle le concile declare leurs élections nulles & facrileges ; qu'ils sont schismatiques notoires, & comme tels déchus de toute dignité, cafsant tous les actes qu'ils ont faits en qualite de papes. Cette sentence fut tout l'effet de ce prétendu concile; & après l'avoir donnée, le pape Gregoire résolu de se retirer au plutôt du diocèle d'Aquilee, tint une derniere session le jeudi cinquiéme de Septembre 1409.

III. c. 46.

où il publia une cédule portant en substance :

Notre faint pere le pape Gregoire XII. promet encore de renoncer au pontificat, quand Pierre de Lune & Pierre de Candie présens en personne au même lieu renonceront à leurs prétendus droits : & afin que la difficulté du lieu ne puisse empêcher l'union de l'église, il donne dès à present plein pouvoir à Rupert, roi des Romains, à Ladislas, roi de Jerusalem, & à Sigismond, soi de Hongrie, de choisir le lieu d'un commun accord,

LIVRE CENTIEME.

& d'assigner le terme auquel le pape devra s'y rendre. Que si les adversaires ne vouloient pas s'accorder, le An. 1409. pape leur donne dès-à-présent plein pouvoir de convoquer un concile géneral de tous les divers partis, & d'en choisir le lieu, étant prêt à s'y rendre lui-même, & de s'en tenir à ce qui y l'era déliberé.

Ce n'étoit encore qu'un artifice de Gregoire, pour éloigner l'union; car il étoit notoire que les deux rois Sigilmond & Ladislas, étoient ennemis mortels depuis plus de vingt ans. Sigifmond n'étoit pas moins opposé à Rupert, elu roi des Romains à la place de son frere Venceslas. L'union n'étoit pas plus grande entre Rupert & Ladislas regardé comme ennemi de l'empire : ainsi c'étoit une pure illusion de prétendre que ces trois princes pussent travailler de concert à l'union de l'église.

Or voici ce qui pressoit Gregoire de sortir du territoire d'Aquilée. Il en avoit depose le patriarche Antoine 131. 335. Panciarin, qui lui étoit suspect, & avoit mis à sa place Antoine du Pont, Vénitien, évêque de Concordia. La déposition de Panciarin avoit deplu aux Vénitiens, & Gregoire craignoit qu'ils ne le fissent arrêter lui-même, en exécution de la sentence du concile de Pise: c'est pourquoi il se pressoit de sortir des terres de leur obeissance. Dans ce dessein il écrivit au roi Ladislas, Th. Niem. c. 45. le priant de lui en envoyer les moyens. Le roi lui envoya deux galeres à un port près d'Austria, & environ

Quand ils furent arrivés, Gregoire le prépara le xxxix. plus secretement qu'il put pour partir avec eux: mais goire xie de Greles Vénitiens s'appercevant qu'il vouloit se retirer, lui envoyerent des deputés pour quelques affaires qui les regardoient, aufquels il donna un terme pour rendre

cinquante hommes d'armes pour l'escorter jusques-là.

Ugbel. to. 5. p.

An. I.

réponfe; & avant qu'il fût échu, il partit un jour de grand matin déguile en laique monte à cheval, & accompagné de deux hommes de pied. Ceux que le partiarche d'Aquilée ou les Vénitiens avoient mis en embufcade, le prirent pour un marchand ou un autre laïque; & en evoulant pas, le découvrir pour un feul homme à cheval, le laisserent passer librement. Mais peu après fortit de la ville Paul, camérier & confesser de Gregoire, vêtu de rouge, comme si ç'eût été un grand prélat, & accompagné d'un grand nombre des hommes d'armes que le roi Ladislas avoit envoyés. Il étoit aussi fuivi de plusseurs mules & autres bêtes chargées du bagage de Gregoire.

Les gens de l'embuscade le prirent pour Gregoire lui-même, & vinrent sur lui à bride abattue. Ils prirent tous ceux qui l'accompagnoient, & même les bêtes de charge; & ayant reconnu que Paul n'étoit pas le pape, quoiqu'il lui ressemblât fort, ils lui demanderent ce que le pape étoit devenu, & il leur dit que c'étoit celui qui avoit passe de toute la force de leurs chevaux, jusqu'à une place appartenante au comte de Gorits, où ils apprirent que si-tôt que Gregoire y étoit arrivé, il avoit pris un batœu, & par la riviere étoit descendu dans la mer où étoient les galeres, & s'étoit embarqué.

Ceux qui le poursuivoient s'en retournerent consus, & rejoignirent leurs camarades, avec lesquels ils trouverent encore les prisonniers qu'ils avoient faits, & les menerent à Udine: mais en dépit de Gregoire, ils dépoüillerent Paul, son confesseur, de son habit rouge qu'il portoit, & le laisserent en pourpoint. Comme ils le chargeoient de bâtonades, un d'eux sentit de la ré-

Le reste de la suite de Gregoire n'oserent sortir d'Au- Th. Niem. e. po. stria, où ils étoient demeures: mais vers la mi-Octobre ils foudoyerent une escorte de cinq cens chevaux Allemands du voisinage, qui les tirerent d'Austria. Entre eux étoit un frere Mineur nommé Pierre de Gascogne, qui prédifoit hardiment à Gregoire qu'il demeureroit seul pape, & soutenoit publiquement qu'un pape ne pouvoit renoncer au faint siège sans se damner; & que les sermens qu'avoit faits Gregoire, ne l'obligeoient point. C'est ainsi qu'il flattoit ce pape, qui l'admettoit à sa table. Gregoire s'étant embarqué, vint dans l'Abruzze, & demeura à Gayette sous la protection du roi Ladislas. Sa cour étoit petite, on y apportoit peu d'argent pour obtenir des graces, & son obédience se soutenoit plus par la crainte du roi, que par affection pour lui.

Le pape Alexandre étoit encore à Pise, quand Louis II. roi de Sicile, de la maison d'Anjou, y arriva, & maître de Rome. fut reçu avec grand honneur par le pape & les cardinaux, principalement les François. Baltafar Cossa, cardinal diacre du titre de faint Eustache, alors légat à Boulogne, se joignit à lui, & les troupes de l'église avec celles du roi passerent vers la mi-Septembre en Toscane au patrimoine de faint Pierre, où toutes les villes & châteaux appartenans à l'église revinrent à son obéissance. Le roi Louis & le cardinal légat s'avancerent jus-

qu'à Rome, où Paul des Urfins leur fit rendre le château faint Ange; & ils prirent plusieurs autres châteaux de rebelles. Sur la fin d'Octobre le pape sortit de Pise, à cause de la mortalité qui commençoit à y regner, & vint à Pistoye, puis à Bologne.

Le pape Alexandre se gouvernoit entierement par Foible souver-les conseils, ou plutôt les ordres du cardinal Baltasar Cossa. Il ne reforma rien pendant fon pontificat; il cherchoit à plaire à tout le monde, & à peine pouvoit-il refuser quelque chose, de quelque qualité que fût celui qui la demandoit. C'est pourquoi dès qu'il fut pape, il déprima les charges les plus confiderables de fa cour, & en augmenta le nombre sans nécessité, cédant à l'importunité des demandeurs. Il étoit prodigue dans la distribution des bénefices, & n'avoit égard ni à la difference des personnes, ni aux formalités ordinaires, pour accorder les graces, n'ayant aucune expérience des choses de pratique. Ausli ne voit-on pas qu'il fût légiste ou canoniste, mais seulement théologien & prédicateur.

Il écouta très-rarement les plaidoyers des avocats en confistoire public, comme faisoient les autres papes; & quelquefois il faifoit signer par d'autres les suppliques qui lui étoient présentées, & il distribuoit par lui-même aux clercs qui lui étoient attachés, les rôles des suppliques qu'il avoit signées, au lieu que le vicechancelier devoit les distribuer aux abbréviateurs des lettres apostoliques, selon leur capacité & leur mérite. Or ces clercs favoris du pape, n'avoient aucune expésience de ces sortes d'affaires, & il ne les leur renvoyoit que pour les enrichir : ce qui fut cause de plusieurs faussetés & de plusieurs fraudes dans le peu de temps que dura

dura le pontificat d'Alexandre. Mais Thierry de Niem qui rapporte ces faits etant officier de la chancellerie Romaine, est un peu suspect d'être touche de son inrerêr.

Duboulai so. 3.

Il dit encore que le pape Alexandre, si-tôt qu'il fut 652élu & avant même son couronnement, donna des archevêchés, des évêchés & des abbayes, & accorda à tous les domestiques des cardinaux qui les avoient servis dans le conclave, des bénefices & des graces si abusives & si exorbitantes, que jamais on n'avoit oui parler de rien de semblable. Et dans le rôle qu'il signa pour ces domestiques, il exprima qu'il l'avoit fait, parce que dans le conclave il l'avoit promis à chacun des cardinaux, en cas qu'il devînt pape. Il donnoit des dispenses pour posséder des bénefices incompatibles, au grand étonnement des officiers de sa cour les mieux instruits. Il sembloit ne compter pour rien les titres ecclésiasti-

ques. Il favorisa singulierement les freres Mineurs, d'entre a sulesquels il avoit été tiré. Il donna à ceux qui étoient le plus dans sa familiarité, des charges à sa cour qui étoient lucratives & ordinairement exercées par des féculiers habiles & expérimentés. Il s'efforçoit aussi de placer des freres Mineurs dans la plûpart des évêchés vacans. Enfin le douzieme d'Octobre étant encore à Pise, il donna? 196. une bulle pour renouveller les privileges des religieux Mandians au préjudice des curés; ce qui causa de grands mouvemens dans l'université de Paris pendant le carê-

me de l'année suivante.

Peu de temps après le pape Alexandre publia une Rain. 1409, m. grande bulle contre le roi Ladislas, où il l'accuse d'avoir 85. fomente le schisme en soutenant Gregoire XII. & re-

Tome XX.

Dddd

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

fusant de venir au concile de Pise, ou d'y envoyer les évêques de son royaume; d'avoir envahi Rome, Benevent, Perouse & plusieurs autres places appartenantes à l'église; d'avoir fait la guerre aux Pisans, & fait ses efforts pour disliper le concile. Il l'accuse encore de plufieurs autres crimes; & pour conclusion il commet deux cardinaux, afin de le citer à comparoître devant son tribunal. La bulle est datée de Pise le premier Novembre, & il est aisé d'en voir l'inutilité.

J. Cochl. bift. lib. 1. p. 12.

Cependant le pape Alexandre fut averti du progrès Erreurs de Jean que les erreurs de Wiclef faisoient en Boheme, ce qu'il faut reprendre de plus haut. L'année précedente 1408. l'université de Prague s'assembla solemnellement en la maison de la nation de Boheme, nommée la Rose noire, & Jean Hus s'y trouva entre les principaux docteurs. On y prit d'un commun consentement une conclusion qui portoit : Sçachent tous que tous les docteurs ici assembles ont unanimement rejetté & défendu les quarante-cinq articles de Wiclef, dans leurs sens hérétiques, erronés ou scandaleux, défendant à tous leurs suppôts de quelque nation qu'ils soient, qu'aucun ne soit assez hardi pour les soutenir ou les enseigner en public ou en secret, & cela sous peine d'être exclus de la nation: c'étoit la plus grande peine qu'ils pussent alors imposer. Ils défendirent encore que personne audessous des docteurs ne lût les livres de Wiclef, principalement ceux de l'Eucharistie, le Dialogue & le Trialogue.

Jean Hus n'osa pas contredire publiquement à la sentence de l'université de Prague, mais il ne laissoit pas dans les entretjens secrets, d'infecter plusieurs perfonnes des erreurs de Wiclef. Or voyant que les Alle-

mands s'opposoient à son dessein, la haine qu'il leur portoit deja, en augmenta beaucoup; & ce fut lui qui An. 1409. excita les Bohemiens à demander au roi Vencessas qu'ils eussent le gouvernement de leurs écoles, à l'exclusion. des Allemands, d'où vint leur retraite, & la fondation

de Lipfig vers cette année 1409. Outre les sermons par lesquels Jean Hus s'attiroit Sup. liv. xeix.

le peuple, il gagnoit les grands par les livres de Wiclef "Cochi. 6. 16. qu'il traduisoit en langue vulgaire, c'est-à-dire, en Sclavon. Il attiroit auffi des eccle fiastiques, les uns chargés de dettes ou de crimes pour lesquels ils craignoient d'être poursuivis en justice, espéroient de l'éviter en donnant dans les nouveautes; d'autres recommandables par leur doctrine & leur vie réglée, étoient indignés que l'on donnoit les bons bénefices à des nobles, . qui leur étoient bien inférieurs en science. Le dépit & la jalousie leur sit quitter leur premier sentiment, suivant lequel ils avoient condamné Wiclef; & ils abandonnerent l'église catholique pour se joindre à Jean-Hus, déclamant non-seulement contre les prêtres ignorans & vicieux, mais contre tout le clergé en général, sans épargner le pape même.

Les prédicateurs les plus distingués après Jean Hus, étoient Jerôme de Prague & Jacobel de Misnie, qui excitoient dans le peuple la haine des prêtres & des moines. Jean Hus dans ses sermons relevoit souvent les livres de Wiclef, soutenant qu'ils ne contenoient rien que de vrai. Et je voudrois, ajoûta-t-il, aller après ma mort au lieu où son ame est arrivée. Plusieurs docteurs donnerent à Jean Hus des avis salutaires pour le rame-

ner, mais inutilement.

L'archevêque de Prague étoit Svincon le Lievre, Dddd ij

180 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1409.

d'une famille très-noble, qui demeuroit dans son chàteau de Raudnic. Etant averti du mouvement que caufoit dans son diocèse la doctrine de Wiclef, comme il étoit homme résolu, il assembla des docteurs en qualité de legat du saint siege, & se fit apporter les livres de Wiclef; & après les avoir fait examiner par les docteurs, de leur avis il les sit tous brûler jusqu' au nombre de plus de deux cens. Ils étoient très-bien écrits & relies en bois à la maniere du temps, mais couverts d'étosses à la maniere du temps, mais couverts d'étosses précieuses, & garnis d'or: mais tous ceux qui avoient de ces livres ne les apporterent pas, suivant fordre de farchevêque.

Pour se vanger de ce que l'archevêque avoit sait brûler ces livres, Jean Hus sit composer conte lui & chanter publiquement par les laiques de son parti des chantsons en langue vulgaire, qui le tournoient en ridicule, & qui sirent tant de bruir, que le roi Venceslas desendit par ordonnance publique de les chanter, sous peine de la vie & de consiscation de tous les biens. Mais Jean Hus trouva un autre moyen pour faire que le peuple se moquat du clergé de le rendit méprisable. Il etablit des conserences publiques, où des soureurs, des tailleurs, des cordonniers & d'autres artisans instruits par les sermons & la lecture de s'écriture sainte en langue vulgaire, disputoient avec les prêtres. Les semmes même se mélone de saivres.

p. 19.

Jean Hus fut dénoncé dès-lors au pape Alexandre, qui le cita pour comparoître à Rome, mais il n'en tiat compte, & le pape écrivit à l'archevêque de Svincon de defendre par l'autorité aposfolique à qui que ce sût, quelque privilege qu'il pût avoir, de précher ailleurs

que dans les églises ou dans les cimetieres, & de ne permettre à personne d'enseigner en public ou en secret An. 1409. les articles de Wiclef. Le pape manda encore à l'archevêque de prendre quatre docteurs en théologie & deux docteurs en decret, & de proceder en cette affaire par leur conseil : enfin que celui qui refuseroit d'obeir & d'abjurer ces erreurs, fût tenu pour hérétique & mis en prison. La bulle est datée de Pistoye le vingtième de Décembre 1409.

Le dernier jour de cette année le pape Alexandre reçut la nouvelle que Rome étoit délivree de la puis- vité d'aller à Rofance du roi Ladislas; sur quoi toute sa cour lui con- n.e. feilloit d'aller s'établir à Rome, & les Romains de leur s. côté le défiroient. Mais le cardinal Baltafar qui gouvernoir absolument le pape, s'y opposa, & l'obligea d'aller de Pistoye à Boulogne, où il commandoit comme légat. Alexandre y publia une grande bulle, où il raconte tout au long l'histoire du schisme, & s'étend particulierement fur la conduite & les mauvais artifices des deux prétendus papes Gregoire & Benoît. Comme ils ont été appellés au concile de Pile, & ayant refusé d'y comparoître, y ont eté condamnés par contumace. & déclarés schismatiques. Le pape Alexandre confirme cette sentence & tous les actes du concile de Pife. Sa bulle est du dernier jour de Janvier 1410. & il la publia encore le jeudi-faint vingt-deuxiéme de Mars.

Les Romains délivrés du roi Ladislas, envoyerent des députés au pape Alexandre qui lui porterent à Boulogne les clefs de la ville de Rome, les seaux & le gonfanon du peuple Romain, qu'ils lui presenterent avec une lettre qui témoignoit leur entiere foumission, & cela publiquement à la vûe d'une grande multitude,

Rain. n. 16.

## 82 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1410.

qui en fut comblée de joye. Le pape les reçut magnifiquement, & les chargea d'une lettre datée du quinzieme de Mars, où il dit: Rien ne pouvoit nous arriver de plus agréable & plus précieux, que de voir votre ville heureusement delivrée de la séduction d'Ange-Corrario. Ayant donc égard au desir que vous témoi gnez de nous avoir chez vous & de recevoir le jubilé, nous vous l'indiquons par ces présentes pour l'année 1413. En son absence il donna le gouvernement de Rome à Pierre, cardinal prêtre du titre de sainte Praxede, dit le cardinal d'Espagne.

Tb. Niem. I.

Le pape Alexandre en plusieurs lettres qu'il écrivit à Vencellas, roi de Boheme, le nommoit toujours roi des Romains, comme s'il n'eût pas été déposé; & toutefois Alexandre n'avoit fait aucune procedure contre Rupert, qui étoit alors en possession du royaume d'Allemagne. Le roi Rupert le trouva fort mauvais, & troubla beaucoup en Allemagne l'obédience d'Alexandre, se plaignant hautement de lui aux princes de l'empire. En même temps le pape Alexandre donna à Jean de Nassau, archevêque de Mayence, la qualité de légat né dans sa province, avec des facultés exorbitantes; & il donna aussi des pouvoirs excessifs à quelques autres prélats d'Allemagne, au préjudice de ceux qui avoient des expectatives. Enfin il accorda quelques dispenses extraordinaires pour des mariages, qui firent beaucoup murmurer.

XLIV. Mort d'Alexar dre V. Platina in Alex Il étoit toujours à Boulogne, où étant tombé malade, il fit appeller ses cardinaux, & leur fit un beaudiscours en Latin, où il les exhorta à l'union, à la paix & à maintenir la dignité de l'église: ajoûtant que comme il se croyoir prêt à mourir, de même & avec la même vérité, il croyoit que tout ce qui avoit été ordonné au concile de Pile, avoit été fait dans les régles & de bonne foi. Il mourue trois jours après le samedi troisiéme de May 1410. & fut enterré chez les freres Mineurs à Boulogne. Il ne tint le saint siège que dix mois & huit jours.

Le facré college étoit alors composé de vingt-trois cardinaux, sçavoir, six évêques, Gui de Malesec, évê-pare. XXIII.

que de Palestrine, dit le cardinal de Poitiers; Henry Minutolo, évêque de Sabine, dit le cardinal de Naples; Nicolas de Messine, évêque d'Albane; Jean de Brogne, évêque d'Ostie, dit le cardinal de Viviers; Antoine, évêque de Porto, cardinal d'Aquilée; Pierre, évêque de Tusculum, cardinal du Pui. Neuf cardinaux prêtres, sçavoir, Pierre de Turci, du titre de sainte Susanne; Ange de Lodi, du titre de sainte Potentienne; Pierre d'Espagne, du titre de sainte Praxede; Conrad Caraccioli, Napolitain, du titre de faint Chrysogone, patriarche de Grade, dit le cardinal de Malte; François Ungucion, du titre des Quatre Couronnés, archevêque de Bourdeaux; Jourdain des Ursins, du titre de saint Laurent en Damase; Jean Méliorati, du titre de sainte Croix en Jerusalem, archevêque de Ravenne; Antoine Calvo, du titre de faint Marc; Louis de Bari, du titre des douze Apôtres. Enfin il y avoit huit cardinaux diacres; sçavoir, Amedée de Saluces, du titre de sainte Marie-la-Neuve; Baltasar Cossa, du titre de faint Eustache; Rainald de Brancas, du titre de faint Vitus; Louis de Fiesque, du titre de S. Adrien; Landulfe de Bari, du titre de faint Nicolas; Odon Colonne, du titre de saint George-au-voile-d'or; Pierre Stefaneschi, du titre de saint Angé; & Antoine de Chalant, du titre de fainte Marie in viá latá. Voilà les vingtHISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

AN. 1410. Onufr. p. 260.

trois cardinaux qui composoient alors le sacré college. Il y en avoit sept absens, & les seize qui se trouverent à Boulogne, entrerent au conclave après la neuvaine des funérailles du pape Alexandre, c'est-à dire, le mercredi au soir quatorziéme de May 1410. Le car-

dinal Baltafar Cossa feignoit de ne se pas soucier d'être pape, & prioit les cardinaux d'élire le cardinal de Malte Conrad Caraccioli , Napolitain comme lui. C'étoit un homme de bien, mais presque sans lettres, & fort grofsier. Or le roi de Sicile Louis II. d'Anjou, avoit alors une grande flote en mer sur la côte de Genes, pour attaquer Ladislas; & ayant appris la mort du pape Alexandre, il envoya un ambassadeur à Boulogne, qui avant que les cardinaux entraffent dans le conclave, leur recommanda Baltasar, particulierement aux François, les priant de l'élire pape, parce qu'il en espéroit un grand secours pour son entreprise. Ils l'élurent en effet trois jours après leur entrée au conclave, sçavoir, le samedi dix-septiéme de May...

Il prit le nom de Jean XXIII. & comme il n'étoit que diacre, il fut ordonné prêtre le samedi suivant par le cardinal de Viviers, évêque d'Oftie, qui le facraévêque le lendemain dimanche vingt-cinquième de May, jour de saint Urbain pape. Après la messe il fut couronné dévant la porte de l'églife par le cardinal diacre, Rainald Brancas Napolitain; puis il marcha encavalcade folemnelle par la ville de Boulogne:

Baltafar de Cossa étoit né à Naples d'une famille no-Commencement ble; & dans sa premiere jeunesse, quoique déja dans Commencement Bie; & dans ia première permère quelques uns de ses XIII.
78. Nime viu la cléricature, il alla sur mer avec quelques uns de ses freres faire des courses, & piller à l'occasion de la guerre, entre Ladislas & Louis d'Anjou. En cet exer-

cice

LIVRE CENTIEME

eice il s'accoutuma à veiller la nuit & dormir le jour, AN. 1410. & en garda l'habitude toute sa vie. Il alla ensuite étudier à Boulogne, & y demeura plufieurs années fous ce prétexte, mais sans y faire grand progrès, & ne laissa pas d'avoir le degré de docteur en droit. Le pape Boniface IX. ayant oŭi parler de lui , lui donna l'archidiaconé de Boulogne qui vint à vacquer, & qui est une dignité considerable & chef de l'université, avec autorité sur les étudians.

L'ambition le porta bien-tôt à venir à Rome, où le même pape le fit son camérier secret ; & Baltasar commença à profiter de son erédit, en procurant des bénefices à ceux qui lui donnoient le plus d'argent. Il vendit ausli beaucoup d'indulgences dans l'Allemagne, & pour les pays du Nord. En 1402. Boniface le fit cardinal diacre du titre de saint Eustache, & le bruit courut en cour de Rome, qu'il lui en coûtoit une somme considérable. En 1403. le même pape lui donna la lé- Rain, 1403. n. g. gation de Boulogne pour deux railons: la premiere, pour le séparer d'une concubine nommée Catherine, qu'il entretenoir à Rome, & la renvoyer à Naples avee son mari : l'autre raison étoit pour ramener Boulogne

Car elle étoit alors au pouvoir des enfans de Jean Galeas Visconti, qui l'avoir prise après un long siège; & le pape Boniface n'avoit ni l'argent nécessaire pour les frais de cette entreprise, ni un homme capable de la conduire : mais il trouva l'un & l'autre en la personne de Baltafar, qui ayant accepté la légation, vint de Rome à Boulogne avec une armée, l'assiégea, & s'en rendit le maître. Alors il feut bien se récompenser de la dépense qu'il avoit faite, & amasser au-delà de Tome XX.

à l'obéissance du faint siège:

486 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1410.

fides, que par des prêts forcés qu'il exigeoit avec la derniere rigueur; car il gouvernoit en tyran plutôt qu'en légat eccléssafique.

Boniface IX. étant mort, les Bolonois traiterent avec

& se delivrer de la tyrannie de Baltasar, qui l'ayant découvert, punit rudement les auteurs du complot est leurs biens, & sur toujours opposé au pape Innocent, dont il faisoit peu de cas. Il ne vécut pas mieux avec Gregoire XII. avec lequel il se broüilla au sujet de l'évêché de Boulogne; car Gregoire le donna à son neveu le Antoine Corrario, en 1407. mais il n'en prit jamais possession, parce que Baltasar jouissoit des revenus de cette église, qu'il prétendoit lui être nécessaires pour la garde de la ville. L'aversion qu'il avoit de Gregoire

Innocent VII. son successeur, pour l'attirer chez eux,

possession, parce que Baltasar jouissoit des revenus de cette église, qu'il prétendoit lui être nécessaires pour la garde de la ville. L'aversion qu'il avoit de Gregoire le porta à favoriser le concile de Pise; ce sur lui qui traita avec les Florentins pour la permission de le tenir en cette ville-là qui étoit de leur dépendance; & il aida même de son argent les cardinaux qui assemblement ce concile.

On y proposa de l'élire pape, mais il dit qu'il lui paroissioit plus convenable d'élire pour lors Pierre de Candie, parce qu'il étoit fort lettré, avancé en âge, & de bonne réputation: enfin parce qu'étant venu de Grece, il n'avoit point de parens qui psissent et à l'église Romaine. Au reste il promit de le conduire dans le gouvernement du temporel, & lui aider de tout son pouvoir à recouvrer Rome & le patrimoine de S. Pierre en Toscane. Baltasar étoit un grand homme pour les affaires temporelles, mais il n'entendoit rien aux spirituelles, & n'y étoit nullement propre. C'est le

témoignage qu'en rend Leonard d'Arezzo, son sécretaire, qui avoit deja servi sous Innocent VII. & Gre-An. 1410. goire XII.

Isal. bifl. p. 237.

Si-tôt que Jean XXIII. fut pape, & le jour même de son couronnement, il fit expedier la lettre circulaire à tous les évêques, pour leur donner part de son avénement au pontificat. Il y rapporte sommairement l'his- Rain. 1410. n. toire du schisme, & pour lever les scrupules il confirme 21. les provisions des benéfices, & casse les censures prononcées de part & d'autre : ensuite par une autre bulle du vingt-uniéme de Juillet, il confirma les sentences portées par le concile de Pife & par Alexandre V. contre Gregoire XII. & Benoît XIII. & leurs adhérans.

Vers le même temps du couronnement du pape Jean, c'est-à-dire, le vingt-unième de May, le roi Rupert ou sigimond empe-Robert mourut à Oppenheim en Baviere, la dixiéme reur. année de son regne. Le pape ayant appris sa mort, en= 1410. voya des nonces aux électeurs avec des lettres, où il les exhortoit fortement, & les prioit d'élire roi des Romains Sigismond de Luxembourg, alors roi de Hongrie, fils de l'empereur Charles IV. & frere de Ven-

ceslas. Les électeurs s'assemblerent à Francfort, où après avoir mûrement delibéré, ils élurent Sigismond, suivant le désir du pape, ne trouvant pas de meilleur

fujet. Car c'étoit un prince d'une grande prudence, constant, magnanime, pieux & liberal, bien fait de sa personne & majestueux : instruit par la lecture avec la connoissance de plusieurs langues. Il avoit souvent combattu les Turcs & pris jusqu'à trente-deux de leurs chefs. Il fut élu roi des Romains le vingtiéme Septembre 1410. par l'archevêque de Treves, le comte Pala-

Eccc ii

An. 1411.

Lin & Le marquis de Brandebourg: les archevêques de Cologne & de Mayence déliberoient encore, & éluter ent enfuire Josse marquis de Moravie. Mais il etoit vieux, & mourut Pannée suivante le vingtiéme de Mars; après quoi tous les électeurs reconnurent Sigismond; & il regna vingt-sept ans.

XIVII. Le famedi des Quatre-temps de la Pentecôte sixié-Cordenate de me de Juin 1411. le pape Jean XXIII. sit quatorze car-Jean XXIII. at quatorze car-Ta Niem-sine dinaux, les uns en consideration de leur noblesse, les autres à cause de leur sçavoir; croyant par ee moyen

Ce fortifier contre le roi Ladillas protecteur de Gregoi-Ompt. c. 281. re XII. & contre les autres schilmatiques. Le premier des nouveaux cardinaux fut François Lando noble Vé-

Ughd. 10, 5. p. nitien & docteut en droit, qui fut premierement évêque de Concordia, puis patriarche de Grade, puis de Conflantinople, & cardinal prêtre du titre de fainte Croix en Jerufalem. Le fecond fut Antoine Pancerino du pays de Frioul, patriarche d'Aquilée, qui ayant fuivi quelquê temps le parti de Gregoise XII. s'en retira, voyant fon mauvais procedé dans l'affaire de l'union: ce qui lui attira la guerre & l'expulsion de son siege; mais Jean XXIII. le rétablit, chassa Antoine du Pont que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis à sa place; ensin sit Pant que Gregoire avoit mis part que de sa part que de sa place de sa part que s

cerino cardinal prêtre du titre de fainte Sufanne.

Le troisseme sur Alemanno Adimari noble Florentin, docteur en droit de la faculté de Florence, chanoine de la cathédrale, puis protonotaire en cour de
Rome, ensuite archevêque de Tarente & ensin de Pise, où le concile se tint de son temps. Il étoit nonce en
France, quand Jean XXIII. le sit cardinal prêtre du
titre de saint Eusebe. Le quatriéme sur Jean, Portugais de nation, premierement évêque de Conimbre,

puis archevêque de Lifbone, un des principaux miniftres du roi de Portugal, à la recommandation duquel il fut fait cardinal prêtre du titre de faint Pierre-aux-

Le cinquiéme fut le fameux Pierre d'Ailli, docteur de Paris, & évêque de Cambrai, dont il a déja été parlé. Quoiqu'il ne fût pas à Rome, Jean XXIII. le fit cardinal prêtre du titre de saint Chrysogone. Le sixiéme fut George de Lichteristem, évêque de Trente; qui fut cardinal prêtre, mais sans titre, parce qu'il n'alla jamais à Rome, & mourut peu après la promotion. Le septiéme fut Thomas de Brancas Napolitain, neveu du pape, évêque de Tricarico dans la Basilicate, cardinal prêtre du titre de faint Jean & faint Paul, mais guerrier & débauché. Le huitiéme fut Branda Castiglone noble Milanois, docteur en droit, & profesfeur en l'université de Pavie : Boniface IX, le fit auditeur de Rote, & Gregoire XII. lui donna l'évêché de Plaisance. Il fut cardinal prêtre du titre de saint Clement.

Le neuvième & le dixiéme furent deux évêques Anglois, Thomas Langlei évêque de Durhem, & changlois, Thomas Lenglei évêque de Durhem, & changlois d'Anglererre, & Robert Halam évêque de Sarilberi: mais ces deux cardinaux furent fans titres à caufe de leur ablênce. Le onziéme fut Gilles Defchamps natif de Roüen, docteur fameux en rhéologie de la faculté de Paris. Il travailla fortement, comme il a cté dir, pour l'extinction du fchisme. Il sur évêque de Courance, & cardinal prêtre, mais sans titre, parce qu'il n'alla point à Rome, & mourut peu après sa promotion en 1413.

Le douziéme cardinal fut Lucio Conti noble Ro-

190 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

main , protonotaire apostolique , cardinal diacre du titre de sainte Marie en Cosmedin. Le treiziéme François

"Lged. 11.3. F. Zabarella natif de Padouë , professeur en droit , le plus
fameux de son temps. Le pape Jean le nomma évêque
de Florence en 1410. & l'année suivante le sit cardinal
diacre du titre de saint Côme & saint Damien. Il en
sera beaucoup parlé dans la suite. Le dernier cardinal
fut Cuillaume Filastre , François , du pays du Maine ,
docteur en droit canon , & doyen de l'église de Reims.

docteur en droit canon, & doyen de l'églife de Reims.

Sup. Jin. XCII. Il se fignala dans l'assemblée de Paris en 1406. & sur
cardinal diacre, & peu après prêtre du titre de S. Marc.

Voilà les quatorze cardinaux de la promotion du sixième Juin 1411.

x11x. Cependant le pape Gregoire étoit toujours à Gaëte munité à Pra- fous la protection du Roi Ladislas ; & ne se lassoit d'invoyer des légats & des bulles , & c de fulminer 12x » 1. des censures inutiles contre Jean XXIII. qui de son céc ne les épargnoit pas contre Gregoire & contre Ladislas même , jusqu'à faire prêcher la croisade contre

Les Hussites de Boheme en prirent occasion de déclamer contre le pape Jean, qui excitoit les Chrétiens à répandre le sang d'autres Chrétiens. Comme on publioit dans l'église de Prague la bulle de la Crossade, sand la lie du peuple se mirent à crier que le pape Jean étoit l'Antechrist: le senat de la ville les sit mettre en prison; mais le peuple prit les armes, & demanda qu'ils fussent tous mis en liberté. Le senat leur parla, de sonte qu'il les appaisa, & chacun retourna chez soi; croyant la vie des prisonniers en sûreté. Cependant on les sit mourir secretement; mais comme on vit leur sang couler de la porte du palais, le peuple y accourut, enleva leurs corps, & les ayant enveloppez de drap d'or, les porta dans toutes les églises de la vil- An. 1412. le , les prêtres de sa secte criant : Voilà les Saints qui ont donné leur vie pour la loi de Dieu. Ensuite ils embaumerent ces corps, & les mirent comme des reliques dans le fanctuaire de l'Eglise de Bethlehem.

Le pape Jean se joignit au roi Louis d'Anjou, esperant chasser Ladislas du royaume de Naples: & leurs Jean avec Latroupes eurent d'abord quelque avantage ; mais il ne diffis. fut pas soûtenu, & le pape Jean voyant que Ladislas Jo. c. 22. c. 24. se fortifioit de plus en plus, même dans la Romagne & les autres terres de l'église, résolut de le gagner par argent; & on disoit que pour cet effet il lui avoit envoyé par un certain Florentin, jusqu'à cent mille florins d'or. Le traité fut conclu le quinziéme de Juin 1412. & les principaux articles étoient que Ladislas 3. joüiroit non-leulement du royaume de Naples, mais de la Sicile, & qu'il abandonneroit le pape Gregoire. En consequence de ce traité, Ladislas donna au pape Jean une déclaration où il dit en substance :

Après avoir quelque temps doûté de la justice de Rain. 1411. n. votre promotion au pontificat, nous avons cherché 2. tous les moyens de nous en éclaircir; & enfin il a plû à Dieu de nous en faire connoître la vérité. Nous avons aussi consideré la conduite des autres rois, des princes & des républiques catholiques, & comme ils vous obéissent. C'est pourquoi nous vous déclarons par ces présentes que maintenant nous croyons fermement que votre promotion a été canonique. Et pour le faire connoître à tout le monde, nous avons en notre nom & de tous nos sujets prêté obédience à votre sainteté entre les mains de votre légat Rainald cardinal diacre de

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE. faint Vitus. Donné à Naples l'an 1412, le seizième jout

Án. 1412. d'Octobre.

Pendant que cette négociation se traitoit secretement, Ladislas vint un jour à Gaëte voir le pape Gregoire, & le salua tête nue à l'ordinaire. Gregoire qui Gotel p. 289. étoit secretement informé du traité, lui dit publiquement : Mon cher feigneur, pourquoi vous êtes-vous accordé avec mon adversaire à mon insçu & sans ma participation? Le roi nia fermement qu'il eût fait cet accord; mais le lendemain il fit dire par un des siens au pape, que dans le dernier jour d'Octobre, il se retirât avec les fiens du royaume de Sicile. Gregoire alors assuré de l'accord, vit bien le peril où il étoit lui & toute sa cour, qui s'assembla auprès de lui, ne sçachant quel parti prendre.

Ils étoient dans cet embarras vers la fin d'Octobre, quand il arriva à Gaëte deux vaisseaux Venitiens chargez de marchandises, l'un de Levant, l'autre de Ponent. Les citoyens de Gaëte mécontens de ce procedé de Ladislas, parce qu'ils aimoient Gregoire & la cour, acheterent les marchandises, afin que les vaisseaux étant vuides, Gregoire & les siens pussent les freter, comme ils firent aussi-tôt. S'y étant embarquez ils prirent la haute mer, & après plusieurs journées de navigation, ils arriverent heureusement à la Marche d'Ancone, où ils prirent terre en sûreté sous la protection de Rain. 1412. 11. Charles Malatesta; & le pape Gregoire fit sa résidence à Rimini, où il entra la veille de Noël avec trois car-

dinaux qui l'avoient suivi. Cependant le pape Jean XXIII. voulut tenir à Rome le concile general qu'Alexandre V. au concile de Pile avoit ordonné d'assembler dans trois ans , c'est-à-

dire.

dire, cette année 1412, fur la fin de laquelle en effetil commença; mais il y vint si peu d'évêques, qu'il ne An. 1413. s'y fit presque rien. Le seul acte que j'en trouve, est Concil. 10. XI. une bulle portant condamnation des cent erreurs de Kain. 1413. n. Wiclef, en date du second de Février 1413.

Svincon, archevêque de Prague, étant mort à Poson en Hongrie, Albic, Bohémien de nation, & mé-bles de Boheme. decin de profession, fut mis en sa place. Il étoit aussi Jo. Coobl. p. 29.

docteur en droit, mais fort avare; & on croit qu'il ne fût promu à la dignité d'archevêque, que par la faveur du roi Sigifmond, dont il étoit médecin. Pour suppléer à son incapacité, le pape sir administrateur de l'église de Prague, Conrad évêque d'Olmuts, qui demanda aux théologiens de l'université de Prague copie du conseil qu'ils avoient donné à l'archevêque Svincon, touchant les moyens d'appaiser les troubles sur la reli-

gion.

Ce conseil consistoit en douze articles, & portoit en substance : Tous les docteurs de l'université de Prague s'assembleront chez Parchevêque, & jureront en sa présence & en celle d'autres prélats, qu'ils ne tiendront aucun des quarante-cinq articles condamnés; ce sont ceux de Wiclef. Ils jureront aussi que sur les sept Sacremens, le pouvoir des clefs, les censures eccléfiastiques. les reliques, les indulgences & les ordres religieux; ils croyent ce que croit l'église Romaine, dont le pape est le chef. Tous les suppôts de l'université feront le même ferment, sous peine d'excommunication & de bannissement du royaume. Les évêques seront prêcher les mêmes articles chacun dans son diocèse, afin que tous les peuples du royaume de Boheme en soient instruits. Défense réitérée de chanter des chansons scandaleuses

MISTOIRE ECCLESIASTIQUE. & diffamatoires. Défense à Jean Hus de prêcher, jusqu'à ce qu'il ait son absolution de cour de Rome.

L'évêque d'Olmuts presenta ce conseil aux barons du royaume & au senat de Prague : ce que Jean Hus & les siens ayant appris, ils dressernt aussi des articles en forme de conseil, dont voici la substance : Qu'on observe le réglement du conseil du roi entre l'archevêque Svincon de bonne mémoire d'une part, & le recteur, les docteurs & maître Jean Hus d'autre part. Que Jean Hus se presente à l'assemblee du clergé, où quiconque voudra, puisse lui reprocher une erreur ou une hérésie, fous peine du talion, s'il ne la prouve pas. Si personne ne veut se rendre partie, que le roi fasse publier dans toutes les villes & a tous les curés dans leurs paroisses, que maître Jean Hus est prét de rendre compte de sa foi; & que si quelqu'un a quelque erreur à lui reprocher, il s'inscrive par son nom en la chancellerie de Parchevêché, afin que les deux parties foient ouies publiquement. Si personne ne se presente, ceux qui ont publié en cour de Rome qu'il y a plusieurs héretiques en Boheme, seront tenus de prouver qui sont ces hérétiques, finon ils seront punis. Que l'on envoye aux docteurs en théologie & en droit canon, & aux chapitres de chanoines, sçavoir, s'ils connoissent quelque herétique : s'ils disent que non, qu'ils le déclarent par un acte autentique. Enfuite que le roi & l'archevêque défendent sous certaines peines de taxer personne d'héresie ou d'erreur, s'il ne veut le prouver. Que le roi envoye en cour de Rome aux dépens du clergé une

ambassade, pour purger le royaume des calomnies dont on l'a voulu diffamer. Enfin qu'on n'observe point l'interdit jette sur les églises, où Jean Hus se trouveroit LIVRE CENTIEME.

présent. Ce conseil de Jean Hus est daté du jour de fainte Dorothée sixieme Fevrier 1413.

L'évêque d'Olmuts l'envoya ausli-tôt à Jean, évêque de Litomissels, ville depuis ruinée par les Hussites, & dont l'évêché a été supprimé. L'évêque Jean étoit un homme grave & d'experience, qui rendit sa réponse le dixième du même mois de Février. En voici la substance: Elire un vicechancelier de l'université de Prague, qui recherche les fautes des docteurs & des étudians, & qui les corrige. Empêcher absolument Jean Hus de prêcher, puilque ses sermons sont la source de toute la division, & l'eloigner de l'église de Bethléem. Exécuter les sentences du pape contre lui & ses complices. Condamner les livres en langue vulgaire qu'ils ont répandus pour infecter les laïques de leurs erreurs.

Ces traductions en langue vulgaire, c'est-à-dire, en p. 38. Sclavon, n'étoient pas seulement de l'écriture sainte, mais encore des livres de Wiclef, principalement ceux qui attaquoient le pape & le clergé; & tout ce que Jean Hus disoit sur ce sujet, étoit pour ses sectateurs

l'évangile tout pur.

Au commencement du mois de May le roi Ladislas s'approcha de Rome avec une grande armée, sous pré- de Rome. texte d'y maintenir la paix pendant que le pape Jean Th. Niem. c. 35. iroit au concile. Le pape se doutant que le roi vouloit . 6 furprendre Rome, la fit garder comme il put par les gens de sa cour & par les Romains: mais ils haïssoient le pape à cause de ses grandes exactions, & plusieurs étoient d'intelligence avec Ladislas. Ainsi Rome sut si mal gardée, que les troupes du roi y entrerent par un trou fait à la muraille la nuit du huitième de Juin. Le pape Jean s'enfuit à la hâte dès le matin avec la plû-

J. Cochl. p. 34

Ffff ii

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE.

An. 1413.

part des cardinaux, & sa cour le suivit. Après s'être arrêté en divers lieux, il se retira à Florence, & y demeura jusqu'au commencement de Novembre. Florence étoit alors divisée par de grandes factions ; les Leonard Aren uns étoient pour le pape, les autres pour Ladislas : c'est pourquoi le pape ne fut pas logé dans la ville, mais dehors à une maison de l'évêque; sa cour toutesois sur reçûe en dedans.

pour le concile.

Le roi Ladislas s'étoit rendu maître non-seulement de Rome, mais de toutes les autres villes, jusqu'aux terres de Sienne & de Florence. C'est pourquoi le pape Jean voyant qu'il ne lui pouvoit résister, s'adressa à l'empereur Sigismond, & après avoir négocié avec lui par lettres, il lui envoya deux cardinaux pour régler le temps, le lieu & la maniere d'assembler un concile général; car le pape & l'empereur voyoient bien que c'étoit l'unique remede aux maux de l'église. Le pape Jean avoit fait confidence de ses intentions sur ce sujet à Leonard d'Arezzo, son sécretaire, qui raconte ainsi la chose.

Tout dépend, me dit-il, du lieu du concile, & je ne veux point être en lieu où l'empereur foit le plus fort. Je donnerai donc à ces légats pour la bienséance des pouvoirs très-amples qu'ils puissent montrer; mais par un ordre secret je les restraindrai à de certains lieux. Et il m'en fit le dénombrement. Il étoit demeuré plusieurs jours dans cette résolution, quand le temps arriva où les légats devoient partir. Alors ayant fait retirer tout le monde, hors moi seul, il parla long-temps aux légats, les exhortant à se bien acquitter de leur commission, dont il leur sit voir l'importance, & louant leur prudence & leur fidélité; puis il ajoûta :

J'avois réfolu de vous nommer quelques lieux dont vous ne vous départiriez en aucune maniere; mais je change d'avis en ce moment, & je remets le tout à votre prudence. Et il déchira en leur présence le papier où les lieux étoient écrits, sans leur en nommer aucun. Les légats étant allés vers Sigifmond, choifirent la ville de Constance qui lui étoit sujette; & quand le pape Jean l'eut appris, il est incroyable combien il en fut affligé. Ce sont les paroles de Leonard d'Arezzo.

En Angleterre le roi Henry IV. mourut le vingtiéme de Mars 1413. après avoir régné treize ans & demi ; & Lollards en An-Henry V. son fils aîné lui succèda. En ce temps-là les gletere. Valing, p. 574.
Lollards ou Wiclésstes afficherent des placards aux por2007. 2333. tes des églises de Londres, portant qu'ils étoient cent mille prêts à s'élever contre tous ceux qui n'étoient pas de leur secte. Leur chef étoit un gentilhomme nommé Jean Oldcastel, brave guerrier, & aimé du roi pour la valeur, mais suspect pour son attachement à l'héréfie. Thomas d'Arondel, archevêque de Cantorbery, ayant alors fait à Londres une assemblée du clergé, on trouva que ce gentilhomme avoit envoyé des hommes de sa secte, principalement dans les diocèses de Londres, de Rochestre & d'Herford, pour y prêcher malgré les évêques, contre la défense du concile provincial; qu'il avoit assisté à leurs sermons, & avoit retenu ceux qui vouloient s'y opposer par les menaces & la crainte de la puissance séculiere : soutenant, entre autres erreurs, que l'archevêque ni ses suffragans n'avoient pas eu le pouvoir de faire une telle défense.

L'archevêque de Cantorbery, après avoir attendu long-temps, & employé inutilement l'autorité du roi, fit citer Jean de Oldcastel à comparoître en personne

HISTOIRE ECCLESIASTIQUE

An. 1413.

le onziéme de Septembre. Le chevalier non-seulement ne comparut point, mais se fortifia dans le château qu'il habitoit. L'archevêque le déclara contumace, & l'excommunia, & le cita de nouveau pour le famedi d'après la faint Matthieu, vingt-troisième de Septembre. Ce jour l'archevêque tenant sa séance dans le chapitre de faint Paul de Londres, & assisté de deux évêques, Richard de Londres & Henry de Vinchestre, se sit amener Jean d'Oldcastel; car il avoit été pris peu au-

paravant, & mis dans la tour de Londres.

Le prélat lui raconta comment il avoit procédé contre lui, offrant honnêtement de l'absoudre de l'excommunication; mais le chevalier refusa de demander l'abfolution de l'archevêque, & ajoûta qu'il lui liroit volontiers sa profession de foi. Et ayant tiré de son sein un papier dentelé, il le lut & le donna à l'archevêgue, qui lui dit: Seigneur Jean, ce papier contient plusieurs vérités catholiques, mais vous êtes affigné à ce jour pour répondre sur d'autres propositions qui sentent l'erreur & l'hérésie, & sur lesquelles il faut vous expliquer.; sçavoir: Si vous croyez qu'au Sacrement de l'autel après la confécration le pain matériel y demeure ou non. Si vous croyez que le Sacrement de pénitence soit nécessaire. Le chevalier répondit, qu'il ne vouloit point s'expliquer autrement que par ce qui étoit dans son papier. L'archevêque en ayant compassion, lui dit: Prenez garde que si vous ne nous répondez clairement, nous pourrons vous dénoncer & vous déclarer hérétique: mais il ne daigna répondre autrement.

Alors l'archevêque lui déclara qu'il faut que tout catholique croye ce que l'église Romaine a décidé, suiyant les autorités de saint Augustin, de saint Jérôme, & des autres Peres. A quoi Jean d'Oldcassel répondir, qu'il vouloit croire tout ce que la sainte église a décidé: An. 1413. mais il ne voulut pas assurer que le pape, les cardinaux & les évêques, eussent le pouvoir de faire de telles décisions. C'est pourquoi l'archevêque espérant qu'il prendroit un meilleur parti sur certains articles Anglois, le pria d'y répondre pleinement & clairement le lundi suivant.

Ce jour-là qui étoit le vingt-cinquiéme de Septembre, le prisonnier fut encore amené devant l'archevêque de Cantorbery, les évêques de Londres & de Vinchestre, & de plus Benoît, évêque de Bangor, au pays de Galles. L'archevêque l'exhorta encore doucement à demander l'absolution de l'excommunication; mais il dit qu'il ne demanderoit l'absolution qu'à Dieu seul. L'archevêque l'interrogea premierement sur le Sacrement d'Eucharistie, sur quoi il répondit: Comme J. C. étant sur la terre avoit la diviniré & l'humanité, mais la diviniré invisible & cachée sous l'humanité qui étoit visible, a ainsi dans le Sacrement de Paurel est le vrai corps & le vrai pain que nous voyons, quoique nous ne voyions pas le corps de J. C. caché dessous l'humanite qui en voyions pas le corps de J. C. caché dessous l'arche dessous l'experiment par le corps de J. C. caché dessous l'arche dessous l'experiment par le corps de J. C. caché dessous l'arche dessous l'experiment par l'arche dessous l'experiment par l'arche dessous l'experiment dessous l'experiment des l'except par l'arche dessous l'experiment des l'experiment des

Quant à la créance touchant ce Sacrement contenuë dans un écrit que l'archevêque lui avoir envoyé, il la nia expressement, disant que cette décision étoit contraire à s'écriture sainte, faite après que l'église a été dorée & empoisonnée. Il vouloit dire que l'église toit corrompué depuis la donation de Constantin & Facquistion des biens temporels. Il dit la même chose fur le Sacrement de Pénitence, assurant que celui qui se sent coupable d'un grand péché dont il ne sçait pas se relever lui-même, s'ait bien de s'adresser à quelque pré-

600 HISTOIRE ECCLESIASTIQUE:

An. 1413.

tre prudent & vertueux pour lui demander confeil; mais il n'elt pas nécessaire à falut qu'il se confesse à four curé ou à un autre prêtre, la contrition seule peut effacer le péché. Quant à l'adoration de la croix, il dit qu'il n'y avoit d'adorable que le corps de J. C. quand il y étoit attaché.

Touchant le pouvoir des clefs, il dit que le pape est le chef de l'Antechrist, les évêques ses membres, & les ferres Mandians la queuë; & qu'il ne faut obeir au pape & aux évêques, qu'entant qu'ils imiteront J. C. & faint Pierre dans leurs mœurs & leur maniere de vivre. Puis élevant fa voix & étendant les mains, il dit aux assistant le control de le control de l'entre le condamner, vous trompent tous & se te trompent eux-mêmes: ils vous meneront en enfer, donnez-vous-en de garde. L'archevêque ayant encore essayé de le ramener, prononça enfin la sentence, par laquelle il déclare que Jean d'Oldcastel est hérétique, & comme tel est excommunié & abandonné au jugement seculier.

L'archevêque Thomas instruisit le roi d'Angleterre de tout ce qui s'étoit passé en cette affaire, & le pria de donner encore au coupable un terme de quarante jours pour se repentir. Le roi l'accorda, & le chevalier sur remis dans la tour de Londres: mais avant l'échéance du terme il s'échappa, & étant en liberté, il ne pensa qu'à se venger. Il envoya donc secretement des lettres pour assembler ceux de son parti, tant de la noblesse que du petit peuple, ce qui produssit au commencement de l'année suivante une révolte déclarée.

sur quelques propositions avancées par le docteur Jean Petit en 1409. dans sa désense du duc de Bourgogne, touchant l'affassinat du duc d'Orléans. Quelques-uns furent fort allarmés de cette assemblée, craignant l'indignation & le ressentiment du duc de Bourgogne. Le mandement de l'évêque, de l'inquisiteur & du conseil de la foi, enjoignoit aux docteurs de donner leur avis dans le mercredi vingtième de Décembre sur sept assertions, dont la premiere étoit:

Tout tyran peut & doit être tué, même par son sujet & en toute maniere, de guet-à-pens ou par artifice, & l'action est bonne & meritoire, nonobstant tout ferment ou alliance, & fans attendre aucune sentence ni ordonnance de juge.Les docteurs répondirent : Cette assertion mife ainsi généralement pour maxime, est une erreur dans la foi & la doctrine des bonnes mœurs, elle tend au renversement de tous les états, & à la perte des rois & des princes : elle donne ouverture aux parjures, aux trahifons, aux défiances réciproques, & à pluficurs autres maux. Les fix autres articles ou affertions sont des exemples tirez de l'écriture, dont les do-Steurs condamnent lapplication.

Les docteurs ne donnerent leur avis que le seizie- Labour no x me de Janvier 1414. & le vingt-troisiéme de Février P. 932. Ms. Pévêque de Paris & l'inquisiteur assemblez dans la grande salle de l'évêché en présence de plusieurs prélats, de plusieurs docteurs, & d'une grande foule de peuple censurerent le discours de Jean Petit, & le condamnerent à être brûlé au parvis Notre-Dame, ce qui fut executé deux jours après; & le docteur Benoît Gentien prêcha à cette cérémonie.

Au commencement de l'hyver le pape Jean alla de Conférence de Tome XX. .Gggg

An. 1414 florence à Boulogne, & peu de temps après il se rendit à Plaisance, où il commença ses consérences avec Lons. Autr. P. empereur Sigisfimond arrivé depuis peu en Italie. De-1375, Nieux visu là lis passerent à Lodi où ils denœurerent sun & l'autre lik. 1. e. 17.

près d'un mois. Ce fut là que le neuvième de Décembre 1413, le pape presse par l'empereur publia la bulle de convocation du concile, où il dit en substance :

To. 12. concil.

Sup. n. 54.

Le pape Alexandre V. présidant au concile général de Pife, ordonna que dans trois ans il y auroit encore un concile géneral, où l'on continueroit ce qui restoit à faire touchant la réformation de l'églife. Lui ayant succedé au pontificat, nous avons voulu accomplir sa volonté; & pour cet effet nous avons convoqué le concile à Rome dans le temps prescrit. Mais le temps étant arrivé, les prélats & les autres qui devoient assister à un tel concile n'y font pas venus en aussi grand nombre que sembloit desirer l'importance & la grandeur des affaires qui s'y devoient traiter; c'est pourquoi nous avons proroge le temps du concile, sans toutefois en marquer encore le lieu. Enfuite notre cher fils Sigifmond elu roi nous a prié instamment par ses lettres de surscoir la déclaration du lieu & du temps, jusqu'à ce qu'il nous envoyât ses ambassadeurs, qui nous étant venus trouver à Florence, & après les avoir ouis nous avons envoyé au roi les cardinaux Antoine prêtre du titre de fainte Cecile, & François diacre du titre de faint Côme, & avec eux Manuel Chryfoloras chevalier Grec, qui du consentement du roi ont choisi la ville de Constance de la province de Mayence, pour le lieu de la célébration du concile ; & pour le temps , le premier jour de Novembre prochain.

Ensuite nous nous sommes assemblez en personne

avec le roi, qui nous a certifié de la grandeur, commodité & sûreté de la ville de Constance, & nous en An. 1414. avons approuvé & confirmé le choix, aufli-bien que du premier jour de Novembre, comme nous failons encore par ces présentes; requerant nos vénérables freres les évêques, & nos chers fils les abbez & les autressupérieurs d'églises & de monasteres, & leur enjoignant de se trouver au concile en personne. Nous exhortons aussi les rois, les princes & les autres qui doivent y assister, ou qui peuvent y être utiles, à y venir aussi en personne, ou du moins y envoyer des ambas-

En Angleterre les Wicléfistes commencerent vers Noël à conspirer contre le nouveau roi Henry V. sous bles d'Angleterla conduite de Jean de Vieux-château, car c'est ce que re. Th. Vald. ep. fignifie Oldenfiel. La nuit du mercredi après les Rois di-ad Mars. V.
Rain. 1914. 11. xieme de Janvier 1414. ils vinrent en grand nombre 15 auprès de Londres au village de saint Gilles; mais le roi étoit averti, & sçavoit que leur dessein étoit de détruire les monasteres de Quest-minster, de saint Alban, de faint Paul, & tous ceux qui étoient à Londres. C'est pourquoi il fit mettre ses gens sous les armes ; & dès la même nuit il s'avança à la place où étoient les rebelles,

fadeurs.

Peu après fut publié un édit dans le royaume par lequel tous les Lollards ou Wiclefistes furent déclarez traîtres à Dieu & au roi, & leurs biens confiquez; euxmêmes pendus comme rebelles, & brûlez comme hérétiques; ce qui fut executé en plusieurs endroits, particulierement en la personne de Vieux-château ; plusieurs autres sortirent du royaume. L'archevêque de

qui se voyant découverts perdirent courage, s'enfuïrent, & plusieurs furent pendus & brûlez.

Gggg ij

## HISTOIRE ECCLESTASTIQUE.

- Cantorberi Thomas d'Arondel mourut cette année 1414. le vingtieme de Février; & le docteur Henri Godwin p. 180. Chichlei évêque de saint Davis lui succéda. Il fut élu par les moines de Cantorberi, mais le roi ne voulut pas approuver l'election que du consentement du pape. D'où le pape prit occasion de s'attribuer la pleine provision de cette église, après avoir cassé l'élection des moines. L'évêché de saint Davis au pays de Galles fut donné au docteur Etienne Patrington de l'Ordre des

Après la conférence de Lodi le pape Jean XXIII. Mort du roi vint à Plaisance, puis à Cremone le dernier jour de

Carmes, confesseur du roi, & estimé très-sçavant.

Rain. 11. 5. 6. Janvier 1414. ensuite il revint à Boulogne vers le commencement du Carême, dont le premier jour cette année fut le vingt-deuxième Février. Cependant le roi de Naples Ladislas qui faisoit toujours progrès en Italie , résolut de chasser le pape de Boulogne , comme il l'avoit chassé de Rome; & pour cet effet il assembla vers le commencement de Juin une grande armée ; ce qui donna une terrible allarme aux cardinaux & à toute la cour du pape; mais pour lui il levoit des troupes, & prétendoit se défendre.

> Ils furent tous rassurez par la nouvelle qui leur vint que Ladislas étant à son armée, avoit été attaqué d'une dangereuse maladie qui l'avoit obligé de se retirer. En effet, il retourna à Naples, & y mourut le sixiéme d'Août, après avoir regné vingt-quatre ans. Sa sœur Jeanne II. lui succéda au royaume, âgée de quarantequatre ans.

Alors le pape Jean voulut aller à Rome pour la reprendre & les autres terres de l'église ; mais les cardinaux s'y opposerent fortement, voyant bien que s'il y

alloit il n'en reviendroit point pour tenir le concile suivant sa promesse, & que l'église ne seroit ni rétinie ni An. 1414. réformée. Ils lui représenterent qu'il devoit vacquer en personne aux affaires spirituelles, & laisser les temporelles à des lieutenans & à des légats ; & enfin il resolut, quoiqu'à regret, de s'acheminer à Constance. Il Th. Niem. e. 40. fit de grands préparatifs en habits, en meubles précieux & en joyaux, pour paroître au concile avec éclat, & y montrer sa richesse. Il partit de Boulogne le premier d'Octobre, & vint à Verone, puis à Trente.

Passant par le comté de Tirol, il s'arrêta à Meran au diocèse de Coire où résidoit Frideric duc d'Autriche, auquel il rendit visite, lui exposa le péril où il croyoit être, & lui demanda son secours, que le duc lui promit; & le pape le déclara capitaine général de les troupes, avec une pension annuelle de six mille sorins d'or. La bulle est du quinzième d'Octobre 1414. Han. 10. 2. A Enfin le pape arriva à Constance le dimanche vingt- 10. 4. p. y. buitième du même mois jour de faint Simon & faint Jude. Il entra à cheval fous un dais, accompagné de neuf cardinaux, & avoit fix cens hommes à sa suite. L'assemblée fut si nombreuse que l'on compta quelque- no 5. p. fois à Constance jusqu'à trente mille chevaux, par où Les. Aren. p. Pon peut juger de la quantité des hommes.

Par la bulle de convocation l'ouverture du concile avoit été marquée au premier jour de Novembre, qui cette année 1414. étoit le jeudi; mais à cause des fêtes Hart. 10. 4 p. de la Toussaints & des Morts le pape, de l'avis des cardinaux, remit l'ouverture du concile au samedi troisséme du mois, & ensuite au lundi cinquiéme. Cependant le vendredi jour des Morts arriverent encore à Constance six cardinaux de l'obédience de Jean XXIII.

Le lundi cinquiéme de Novembre le pape se rendit

AN. 1414. p. 12. 12.

à l'église cathédrale de Constance avec quinze cardinaux, vingt-trois archevêques, vingt-fept évêques, lesabbez, & tout le clergé qui étoit dans la ville. On y tint une congrégation à fept heures du matin pour l'ouverture du concile, qui se fit par une procession solemnelle, après laquelle le pape dit une messe du Saint-Esprit; & le cardinal de Florence François Zabarella monta sur un jubé, & annonça de la part du pape & des conciles que la session se tiendroit le vendredi seiziéme du même mois. Le famedi dixiéme Novembre vinrent des lettres de Rome de la part du cardinal Jacques Isolani qui y étoit légat, portant qu'il en avoir. chasse Pierre Matthenzi qui s'en étoit rendu maître, & y avoit rétabli l'autorité temporelle du pape Jean. Cette nouvelle fut reçûe à Constance avec une grande joye, & on en rendit à Dieu folemnellement des actions de graces.

Cependant l'empereur Sigismond se rendit à Aix-la-Chapelle, où le huitiéme de Novembre il reçut la couronne d'argent avec les cérémonies ordinaires dans l'église collégiale de Notre-Dame; & il en donna aussitôt avis au pape Jean, promettant d'aller incessamment.

Gall Chri to au concile. L'empereur reçut cette couronne par les gobel c. 93, p. mains de l'archevêque de Cologne Thierri de Meurs », qui avoit succédé à Frideric de Sarverden son oncle maternel, mort le sixième d'Avril de cette année 1414. Il y eut une double élection ; quelques chanoines en petit nombre demeurerent à Cologne, & postulerent Guillaume de Berg déja élu évêque de Paderborn : les autres chanoines allerent à Bonne, & élurent pour archevêque Thierri de Meurs, prévôt de Bonne, qui à la mort de son oncle s'étoit faisi de son trésor , de ses An. 1414joyaux , & de quelques châteaux du diocèse qu'il ven-

dit ou engagea.

Ayant ainsi amassé de grandes sommes d'argent, il envoya au pape Jean une députation confidérable avec de grands presens; & d'ailleurs il fut recommandé par Pempereur Sigifmond, & par Jean de Nassau archevêque de Mayence, & en effet Jean XXIII. confirma. son élection. D'autre part Guillaume du Mont ou de Berg fit agir le duc Adolfe son frere qui envoya au pape Gregoire XII. pour la provision de l'archevêché de Cologne; & plusieurs seigneurs se joignirent à lui, ce qui produisit de grandes guerres entre les deux contendans. Le chapitre & la ville de Paderborn qui depuis cinq ans refusoit de reconnoître Guillaume de Berg pour son évêque, prit contre lui le parti de Thierri de Meurs, qui vint à Paderborn le second jour d'Octobre, & y fut reçû comme administrateur de l'évêché. Enfin Guillaume de Berg voyant qu'il ne pouvoit réfister à un si puissant ennemi, sit sa paix avec lui; & renonçant non-seulement à l'archevêché de Cologne, mais à l'évêché de Paderborn, il épousa la niéce de Thierri, qui demeura ainsi paisible possesseur de l'archevêché.

Cette année 1414. dans la ville de Sabgerhusen, au Flagmarquisa de Missie, on découvrir plusieurs hérétiques résiques qui se disoient les fieres de la Croix, & prétendoient tenir leur doctrine d'un écrit apporté par les anges sur l'autel de saint Pierre à Rome vers l'an 343. ce qui revient à peu de temps après saint Silvestre. C'est depuis ce temps-là, disoient-ils, que nous allons par le monde en nous flagellant; car ce fut alors que Dieu congé-

LXII. Flagellans héétiques. Gobel. p. 295.

dia le pape & les autres prélats, & leur ôta toute autorité de lier & de délier, & tout pouvoir de rien confacrer. Car comme J. C. en chassant les marchands du temple rejetta le facerdoce Judaïque à cause de la malice des prêtres; ainsi à la venue des freres de la Croix, Dieu a rejetté le sacerdoce évangélique à cause de la malice des ecclésiastiques.

Il y a six sacremens qui ont cessé dans l'église; car quand les freres de la Croix ont commencé d'aller par le monde après une croix se flagellant publiquement, Dieu a abrogé la loi du baptême d'eau, & a institué le baptême de notre propre lang. C'est pourquoi quand J. C. changea l'eau en vin rouge en Cana de Galilée, il marqua que vers la fin du monde le baptême d'eau devoit être changé en baptême de sang. Ainsi depuis la venue des freres de la Croix personne n'a été vrai Chrétien, & n'a pû entrer au royaume des cieux, s'il n'a été baptisé dans son propre sang par la flagellation, en mémoire de la passion de J. C. Ils disoient que le facrement de l'autel n'est ni le vrai corps de J. C. ni le vrai Dieu, mais que c'est le Coucon des Prêtres. Que la confession faite au Prêtre ni l'absolution qu'il donne ne fervent de rien pour la remission des péchez; mais quelques énormes qu'ils foient, la flagellation suffit avec la contrition. C'est pourquoi toutes les indulgences sont nulles, qui que ce soit qui les donne.

Elie & Enoch ont paru dans le monde il y a déja long-temps, & ils font morts. Elie fut brûlé à Erford il y a quarante ans ; Enoch étoit le docteur Conrad Smith , c'est-à-dire , le Févre , qui prêcha le premier cette doctrine en Thuringe. Dieu a créé toutes les amesensemble au commencement, & les a mises avec le pre-

mics

## LIVRE CENTIEME.

mier homme dans le paradis : où un Ange va en prendre une pour chaque enfant qui doit être animé. Ainsi An. 1414. les ames d'Enoch & d'Elie furent infusees aux chefs de notre institut. Au dernier jour ce sera Conrad Smith & non pas J. C. qui presidera au jugement. Après la mort il n'y a point de purgatoire, & les funérailles ne servent de rien aux morts, c'est seulement une consolation pour les vivans; & pour les ecclésiastiques un moyen d'emplir leurs bourles.

Il ne faut célébrer aucun jour de fête que le dimanche, Noël, & l'Assomption de la sainte Vierge. Si Noël vient un vendredi, il ne faut pas rompre l'abstinence. Ces hérétiques ne laissoient pas de se conformer aux autres Chrétiens dans l'observation des fêtes & des jeûnes, & la vénération des images, que toutefois ils traitoient d'idolàtrie. Mais ils craignoient de se faire remarquer; & faifoient enfuite pénitence de ces prétendues fautes en se flagellant. Ces hérétiques de Misnie furent convaincus de toutes ces erreurs par Henri Schonefeld docteur en théologie & inquisiteur : ils furent condamnez au feu, & brûlez à Sangerhusen.

Em du vingtieme Volume,



Tome XX.

Hhhh

# TABLE DES MATIERES

## Contenues dans ce Volume,

A.

A D A × Eston, évêque de Londres & cardinal. Page 349. Aimeri de Magnac, évêque de Paris & cardinal. 343. Alamamo Adimari, archevêque de

Pife, 567. Cardinal, stateveque de Pife, 567. Cardinal. 588. Albert de la Scale, feigneur de Vérone. 8. Albert évêque d'Halberstat. Ses-er-

reurs. 248.

Albohacem roi de Maroc, fait une
descente en Espagne. 14.

Alexandre V. élu pape au concile

Alexandre V. elu pape au concile de Pife. 561. V. Pierre de Candie. Son foible gouvernement. 576. Alexandre invité d'aller à Rome. 581. Sa mort. 582.

Alexandrie prife par les Croifes, & abandonnée. 204. & finte. Alfonfe XI. roi de Caftille, mort au fiège de Gibraltar. 99. Algezive en Andalousie, évêché. 47.

Allemagne. Refachement du clergé en Allemagne. 179. Ambassade des princes de France

wers Benoît XIII. 435. De l'universué en Angleterre & en Allemagne. 438.

Amurat Algazi, troisième sultan des

Tures Ottomans. Ses conquêtes. 183. Sa mort. 389. S. André Corfin Carme, évêque de

Fiefole. Sa mort. 250.

Andre de Hongrie, roi de Naples.

38. Sa mort. 55.

André Ghini évêque d'Atras, puis de Tournai, cardinal de Florence. 32. Andrain de la Roche, abbé de Clugny, puis cardinal. 187.
Andronic Paleologue, empereur de
Conflantinople, envoyé à Benoît
XII. pour la réunion. 1. Mort
d'Andronic. 24. Le jeune déclaré
empereur. 452.
Anse Corrario, cardinal. 499. V.

Gregoire XII.

Angers. Concile provincial en 1365.

Angleterre. Le pape y confere des bénéfices malgré le roi. 40. Edouard III. écrit au pape sur ce sujet, 41. Les liques de ce royaume demandent les biens ecclé-

douard III. Les laïques de ce royaume demandent les biens ecclélialliques. 498. Anglie Grimard, frere d'Urbain V. évêque d'Avignon. 191. & cardi-

eveque d'Avignon. 193. & cardinal. 109. Gouverneur de l'état eccléfiaftique. 222. Annaes sur les bénéfices. 470.

Année commencée à Noël. 114.
Annibal Ceccano cardinal, empoisonné par les Romains. 97.
Appel des cardinaux de Gregoire
XIL.

XII. ,513.

Aquilée. Concile convoqué par Gregoire XII. en la province d'Aquilée. 535. tenu à Austria. 571. Sa

Archidiacres. Leurs exactions. 34.
Archiprirre chef des Blanches Compagnies. 184.

Armenie. Clement VI. y envoye deux légats. 119. Arméniens acculés d'erreurs contre la foi. 26. 66 (nets. Arméniens im-

la foi. 26. & Just. Arméniens imposteurs en Italie. 19. Députation des Arméniens pour se justifier sur la foi.

### TABLE DES MATIERES.

Arnaud Montanier, frere Mineur. les erreurs. Andonin Aubert, neveu d'Innocent

VI. évêque de Paris, puis d'Auxerre, de Maguelone, & cardi-Avignon acheté par le pape. 81. Sans

évêque fous deux papes. 193. Avisemens pour le gouvernement

de l'église Gallicane pendant le schisme. 542.

B AJAZET, fultan des Turcs. 450. Prend Thessalonique, &c. 453. Sa mort.

Baltafar Coffa, légat à Boulogne. se joint au roi Louis II. d'Anjou-575. Elu pape Jean XXIII. 584. Bapteme par alpertion. S'il est vala-

371. O fuso. Barlaam abbe Grec envoye au pape pour la réunion. 1. Sa proposition. . Réponse du pape. 5. Autre mémoire de Barlaam. 7. Ses disputes avec les Quiétiftes du mont Athos. 22, 23. Concile de Constantinople

où il eft condamné. Barthelemi de la Scale, évêque de Verone, tué.

Barinelems Prignano, archevêque de Bari, elu pape. Urbain VI. 290. Intronife. 191. Ses commencemens, ibid. Fonctions de la Semaine fainte. 293. Couronnement d'Urbain VI; 194 Reconnu par Ibid. tous les cardinaux.

Barthelems de Corurne, archevêque de Genes & cardinal. 350. Beltramin Paravicin, évêque de Bo-

logne, &cc. Bénéfices saissen Angleterre pour non résidence. 129. Pluralité de benéfices réprimée. 202, Défendu de les demander à Rome. 407. Bénéfices. Rôle envoyé par l'univerfité de Paris à Benoît XIII.432. Réglement touchant les des en-

voyés au pape. 441. Benon All. pape. Sa mort.

Benon AIII. élu pape. 429. V. Pierre de Lune. Son opiniatreté à demeurer pape. 461. Il est assiégé dans fon palais d'Avignon. 467. Délivré. ibid. Son évalion. 485. La France lui rend l'obédience. 487. Il arrive à Genes. 504. Il envoye au roi Charles VI. une bulle offensante. \$27. Dont les porteurs font punis. 537. Benoît fe retire à Perpignan, & y fait des cardinaux. 540. Dénombre-

ment de ses adhérans. Berthold hérétique, brûlé à Spire.

Bertrand de Cosnac, évêque de Cominges & cardinal. Bertrand Latger, évêque de Glandeve, & cardinal.

Beziers. Concile provincial tenu par l'archevêque de Narbonne. 125. Blanches compagnies, troupes de Pillards répandues en France. 184.

Croifade contr'eux. Boheme. Livres de Wielef portés en Boheme. 481. Troubles à l'occafion de la doctrine.

Bologne révoltée contre le pape. 16 Reduite à son obéissance. 17. Eut quatre évêques en douze ans. 18. Bonsface IX. Ses exactions fur le clerge, 406. Profusion d'indulgences 411 Conjuration contre lui. 447. Refuse opiniâtrément de céder. 454. Il exerce la fimonie. 469, Son avarice, 480, Sa mort,

Boniface Ferrier Chartreux. Boucicant, Jean le Maingre, ditenvoyé à Avignon. 463. Défie le pape Benoît & les habitans. 465. Bretagne. Différend entre Charles

de Blois & Jean de Montfort. 190. Sainte Brigide de Suede. Sa régle confirmée par Urbain V. dont elle désapprouve le retour à Avignon-241. Son voyage à la Torre fainte. Sa mort. 255, Elle est canonifee.

Hhhh ii

#### MATIERES. TABLE DES 612

Bulgarie, Conversions d'infidéles & d'hérétiques par les freres Mimeurs.

ALLISTE, patriarche de Conftantinople. 102. Palamite & grotlier. Se retire. 144. Revient. 158. Candie. Réplement pour les Grecs

de cette ille. Canonitation des Saints. Procédure

qui s'y observoit au quatorzième 68. O Just. Cardinaux faits par Clement V. en

1350. 103. Réglement pour la conduite du pape en 1352. 132. Leur nombre fixe à vingt. shid. Leurs droits. 133. Leur réglement révoqué par Innocent VI. 135. Cardinaux mécontens d'Urbain VI. Se retirent à Anagui. 295. Prétendent son élection nulle. 296. Leur déclaration contre lui. 299. Election de Robert de Geneve, dit Clement VII.

Calimir roi de Pologne. Ses crimes. 110. Sa pénitence. Sainte Camerine de Sienne. 273.

Crédulité de son confesseur. 274 316. Ses écrits. 114. Sa mort. Charité. Erreurs fur cette vertu. 150. Charles ou Charobers, roi de Hongrie. Sa mort. Charles de Luxembourg, couronné

roi de Boheme du vivant de son pere Tean. 47. Sanégociation avec le pape pour le faire empereur. 59. Divition entre les cardinaux fur ce fujet, shid. Charles IV. élu roi des Romains, confirmé par le pape. 61. Et couronné à Rome. ibid. Constitution qu'il public en faveur du clergé, 180. Il vient à Avignon voir Urbain V. 200. En Italie, 229. Sa mort. Charles V. roi de France. 199 Sa

mort, 319. Ses fils & fes freres. Charles VI. roi de France. Sa naif-

fance. 228. 319. Son mariage avec Ifabelle de Baviere. 358. Son voyage à Avignon. 394. Clement VII. lui donne la disposition de 750. bénéfices. 395. Tombe en fréné-

Charles de la Paix, duc de Duras, appellé par Urbain VI. au royaume de Naples. 3 17. Atrive en Italie. 323. Palle en Hongrie, & y est couronné roi. 367. Sa mort.

Charles le Noble, roi de Navarre, reconnoît Clement VII. 182, 199. Charles, comte d'Alençon, frere

Prêcheur, 175, archevêque de Lyon. 176. Chartreux employés pour l'extinction du schisme sans 414. 0 juiv. Charireux. Bulle de Boniface IX.

pour leut exemption. Schisme en-Chefs de faint Pierre & faint Paul ornés par Urbain V.

Chi re. Procès en cour de Rome pour ce royaume. Clement VL pape. 30. Ses commencemens. sbid. V. Pierre Rogen. Invité par les Romains à revenir à Rome. 36. Envoye des nonces à l'empereur Cantacuzene. 99. Malade en 1351. 126. Se soumet à l'église s'il avoit erré. ibid. O'

furt. Sa mort. 131. Ses mœurt. Clement VII. mal reçu à Naples.3 1 1. Vient s'établir à Avignon. ibid. Sa mort. 426. V. Robert de Geneve. Envoyés du roi de France à Avignon pendant la vacance du

fiége. College des Lombards à Paris. Sa fondation. 330. Collège de Cambray. Sa fondation.

Cologne. Schisme en cette église entre Guillaume de Berg & Thierry de Meurs 606. Concession de la Vierge. Fête an-

cienne en Angleterre. Conceles provinciaux ordonnés. 202, TABLE DES

Recommandés. 543. Concile propofé pour finir le fehifine. 308. Concile général. A qui appartient de le convoquer. 545. 549. Concile général indiqué pour l'an 1412. par Alexandre V. 565. Conclave modéré par Clement VI.

Confesseur. Permis au roi de France de choisir le sien. 110. Ses privi-

leges. 1bid.
Confiance choise pour le lieu du concile général. 596. Convocation du concile. 601.

Conflantinople. Concile en 1347. Od Jean d'Apri ett dépolé. Acyndiaus condamné. Palamas approuvé. 75. & fuiv. Concile allemblé par Cantacuzene en 1351. 112. Premiere fellion. 113. Seconde. 117. Tome ou decret de ce con-

117. Tome ou decret de ce concile.

118.

Cofmat Méliorati, évêque de Boulogne, puís cardinal. 396. Elu pape Innocent VII.

494-

Crojade en Espagne contre les Moces l'an 1340. 14. Autre contre les Turcs publiée en 1343. 51. Treve de l'avis du pape. 61. Croifade courre les Turcs en 1363. 134. Croifade d'Anglois delliuse contre les Clementins , & employée contre les Urbaniltes. 340. 67 farz.

Sainte Croix. Offices de l'Invention & de l'Exaltation augmentée par Gregoire XI. 283-

D.

D AMAS. Martyrs par les Mufulmans. 121.

Dauphine. Hérétiques en cette province. 128. 269.

Décimes détoutnées par Philippe de Valois, 11. Décime exisée fur la

Valois. 11. Décime exigée sur la France par Clement VII. 412. Imposte par Benoit XIII. 503. Denis Soulechat, frere Mineur. Se rétractations. 213.

rétra Ctations,

MATIERES. 613

Diable. Lettre au pape fous le nom du diable. 127.

L

E Douard III. roi d'Angleterre.

Eleiton de l'empereur. Allemands foutiennent leur liberté fur ce point contre le pape. Les prétentions du pape. 87. & fuiv. Elie de S. Itier, évêque d'Uzès, & cardinal. 168. Elie de Nabilan, évêque de Nicolie,

Else de Nabilan, évêque de Nicolie, cardinal. 31. Erreurs fur la fondation des évêchés. 42. Condamnées en Angleterre.

Etienne Aubert, évêque de Clermont, cardinal. 33. Elu pape. 133. V. Innocent VI. Ses commencemens. Ibid.

Etienne Aubert, petit neveu d'Innocent VI. évêque de Carcailone & cardinal. 188. Etienne Aldebrand, archevêque de

Touloufe.

Eucharifre. Communion fous les deux especes. Jusques à quand a duré. 111. Permite au roi Jean par le pape. ibra. Indulgence pour accompagner le faint Sacreinent.
394. Queltions feandaleuses sur ce Sacrement.
246.

Evéchés. Prétentions du pape fur l'infitution & la disposition de évêchés. 48. Le pape prétend pouvoir donner aux églifes des évêques étrangers. 85, Evéques. Faux évêque puni à Urrecht.

Excommuniés opiniatres emprisonnés. 35-57-Exempts. Decret pour conferver leurs droits pendant le schisme.

F.

FAIDIT d'Aigrefeuille, évêque d'Avignon & cardinal. 343. Faits & articles proposés à Pise con-

#### MATIERES TABLE DES 614

tre les deux prétendus papes. 553. Informations publices. Fetes mal observées en Angleterre.

Flagellans en Allemagne. 91. Bul contr'eux. 93. Condamnés à Paris par l'univerlité & par le roi. 94 lutres flagellans confreres de la Croix, hérétiques en Milnie. 607 Florence. On y établit une uni

Florentins. Leur ligue contre le pa Fontanier Vassal, général des freres

Mineurs, archeveque de Raven-ne, puis cardinal. Sa mort. 187. Francjori. Diete en 1408, pour l'union de l'églife. François Petrarque, poete fa Sa mort

François Prignano, neveu d'Urbain VI. 314. Surnommé Batille. Ses crimes. 344 François Thebaldeschi, prieur de

faint Pierre, cardinal. François de Todi, évêque de Florence & cardinal. 168. Sa mort.

François Zabarella, professeur en droit, évêque de Florence & car-

Francelles brûles à Avignon 151. Ereres Mandians. Plainte du clerge èculier contr'eux, 107. Le pape Clement VI. prend-leur défenie,

& fait de grands reproches aux prélats. 108. dene duc d'Autriche, Traité de Jean XXHI, avec lui. 605.

ABRIEL Condelmerio, car-J dinal depuis Eugene IV. 523. S. George in Alga. Réforme de ce monastere. Geraud de la Garde, général des freres Prêcheurs, cardinal. Gentil de Spolete. Sa congrégation diffipée.

153.

Gilles Alvarès d'Albornos, archeveque de Tolede, présent à la bataille de Tarif. 16. Cardinal. 101. Légat d'Innocent VI. en Italie. 136. Calomnie & justifie. 202. Sa.

Gilles Deschamps, docteur de Paris, évêque de Coutance, & car-

Gilles Rigaud, abbe de S. Denis .. cardinal

Gregoire XI. pape. 243. V. Pierre Roger. Ses benéfices. ibid. Greroire réfolu d'aller à Rome. 263. Menace s'il n'y retourne. 176. Quitte Avignon, 177. Son dernier voyage. 178. Son entrée à Rome. 179. Sa mort. 185. Division dans. le conclave, & tumulte au de-186. 0 (HIV.

Gregoire XII. Elu pape. \$11. V. Ange Corrario. Ses chicanes pour retarder l'union. 519. Ses cardinaux le quittent. 523. Sa fuite d'Austria. à Gayete. 573. Sa fuite à Rimini.

Gregeire Palamas, chef des Quietiltes du Mont Athos, 22, L'impératrice Anne prend sa protection. Il est ordonné archevêque de Theslalonique, mais rejetté. par son peuple. 99. 0 Juv. Gus de Boulogne, archevêque de

Lyon, & cardinal. Gus de Malefec, évêque de Lodeve,. puis de Petiers, & cardinal. 168. Guillaume d'Aigrefeuille, Lunoufin, nommé archevêque de Sarragoce,

104. & cardinal. Guillaume d'Aigrefeuille le jeune, cardinal.

Guillaume de Chanac, évêque de Chartres, puis de Mende, & catdinal. Guillaume de Courtenai, évêque de Londres, puis archevêque de Cantorbery, \$40. Soutient la liberté

eccléfiaftique. 364. Guillaume de Melun, archeveque de Sens. 56.

TABLE DES

Guillaume Farinier, général des freres Mineurs, cardinal. 169. Guillaume Filaftre, doyen de Reins, & cardinal.

& cardinal. \$90.

Guillaume Grimaud, abbé de laint

Victor de Marfeille, élu pape Ur-

bain V.

190.

Guillaume de Valen, évêque d'Evreux, approuve la condamnation de Jean de Montfon. 392.

Gunther de Schoilarzembourg, élu
empereur. 88. Sa mort. 89.

## H.

HENRI roi de Castille, neutre entre les deux papes. Sa mort.

Henri III. le Valétudinaire, roi de Caftille. Division pendant sa minotité. 420. Henri IV. de Lancastre, couronné roi d'Angleterre. 474. Sa mort

Henri V. roi d'Angleterre. Ibid. Henri Busman, archevêque de Mayence, dépose par Clement VI. Son schisme avec Gerlac de

Naslau. 58. Henri Minutuli, archevêque de Naples, & cardinal. 396.

Hugues de Lufgnan, toi de Chipre. Sa mort. 183. Hugues de Montalain, évêque de

Nantes, & cardinal de Bretagne. 268. Hugues Roger, évêque de Tulle, & cardinal.

Humbert. Dauphin de Viennois, chef de la Croïfade. 55. Reçoit les Ordres facrés. Céde le Dauphine à Philippe de Valois. 105. & Jiáro. Frere Prêcheur. Archevêché de Reims en Commende. Sa mort. Ibid.

L

ACOBEL de Missie, disciple de Jean Hus. 579. Jagellon duc de Lithuanie, devient MATIERES.

roi de Pologne, & fe fait baptifer fous le nom de Ladiflas. 366. Jacques d'Arragon, prevôt de Barcelone, évêque de Valence, & cardinal.

615

Jean XXII. pape. Sa mort. 16. Jean XXIII. élu pape. 584. V. Baltalar Colla. Ses commencemens.

Jean roi de France, facré à Reims. 103. Pris à la bataille de Poitiers. 167. Viitte Urbain V. à Avignon. 193. Se croife contre les Turcs. 194. Sa mott.

Jean duc de Bourgogne, fait tuer le duc d'Orléans. 521. Jean roi d'Arragon, se déclare pour Clement VII. 380. Sa mort. 447.

Jean roi de Castille, neutre entre les deux papes, 310. Reconnoît Clement, 320. Bulle d'Urbain contre lui, 335. Sa mort. 420. Jeanne reine de Naples, 37. Epouse

Jeanne reine de Naples. 37. Epouse Louis prince de Tarente. 82. Sa mort. 337. Jeanne II. reine de Naples. 604. Jean Cantacuzene, grand domesti-

que à Constantinople, couronné.

15. Reconau empereur avec le pune Palebologue. 79. Donne sa fille à Orchan, sultan des Turcs.

30. Cherche à se justifier auprès du pape. ibid. Soffire pour la Crossade. 100. Témosigne un grand désir de la réunion des échies. ibid. Il quitte l'empire & celifes. ibid. Il quitte l'empire de

fe fait moine.

157.

Jean Paléologue ou Calojean, rentre à Conitantinople. 157. Traite
avec Innocent VI. 159. Envoye
une amballade à Urbain V. 222.
Il vient à Rome fous Urbain V.
224. Sa mort.
453-

Jean d'Euse, petit neveu de Jean XXII. cardinal. 105. Jean de Brognier, évêque de Vi-

viers, & cardinal. 360-, Jean de Cros, évêque de Limoges, & cardinal. 244-

Jean Flandrin, évêque de Carpen-

## TABLE DES MATIERES. tras, puis archevêque d'Auch, & Jerusalem. Freres Mineurs à l'églife cardinal du S. Sépulcre. Jean de la Grange, abbé de Fécamp, évêque d'Amiens, & car-Jean de la Molineirie, Limoufin, IX. en. 1668. général des freres Prêcheurs, & cardinal. 105.

Jean de Talaru, archevêque de Lyon, & cardinal. 395. Jean de Stretford, archevêque de Cantorbery.

Jean le Févre, abbé de S. Vaait, depuis évêque de Chartres, 404. ean d'Apri, patriarche de Conf-

tantinople. 23. 24. L'impératrice Anne le fait dépoler. 75. Cantacuzene le chaîle de Conitantino-Jean Villani, historien Florentin.

Jean Colombin, auteur de la Congrégation des Jéfuates. Sa mort-

Jean Rusbroc, Sa mort & ses écrits. 141. & 324.

Jean Perit, Cordelier, docteur en théologie. Son discours pour justifier le duc de Bourgogne. 511. Jean de Montion, frere Prêcheur, docteur de Paris. Ses erreurs. 382. Condamné à Avignon, 391. Son Ordre petfécuté à fon occasion.

Jean de Roquetaillade, frere M Jean d'Oldcastel, chef des Lollards en Angleterre, 597. Conspire ouvertement contre Henri V Jean Vallée, prédicateur, féditieux en Angleterre. 327. Sa mort. 330. Jean Hus. Ses commencemens. 483. es erreurs & ses progrés, 5 Cité par Alexandre V. Jean Wiclet , prêtre Anglois. Sei erreurs. 280. Ses protecteurs. 28:

Autres erreurs. 331. Sa. mort les écrits. Jérême de Prague, disciple de Hus.

Jéfuates. Congrégation de Cleros. approuvée par Urbain V. en 1367-117. Et fupprimée par Clement

Infaillibilite du pape Urbain V. 242. Intideles. On leur donne trop de liberté en Espagne.

Innocent VI. pape. 134. Samort. 190. Innocent VII. pape à Rome. 494. V. Cofmat Meliorati. Il convoque un concile à Rome, 505. Il fait la paix avec le roi Ladillas, 506... Mort d'Innocent. Inquisiteur à Paris en 1187. 181. Inquifition. Son pouvoir restraint à

Florence. 65. A Venife. 164. 6 Isidore Palamite, patriatche de Constantinople, 75. Cause d'un schis-

me entre les Grecs. 76. Sa mort. Jubilé réduit à cinquante ans. 36. Jubilé de l'an 1350, 95. Réduit à ubilé à Rome, en 33. ans. 393. Jubilé à Rome en 1390. 402. Jubilé étendu en Allemagne, 410. Jubilé de 1400,

S. Ives canonifé. Inifs persècutés à l'occasion de la

ADISTAS le leune, fils de ∠ Charles de la Paix, couronne roi de Naples. 400. puis de Hongrie. 490. Traité de Jean XXIII. avec lui: 591. Ladiflas s'empare de Rome & le pape s'enfuit. \$95. Mort de Ladillas.

Ladiflas le Blanc, moine prétendant au royaume de Pologne. avaur. Concile de trois provinces, Narbonne, Touloule & Auch.

Lithuaniens convertis à la foi Chrètienne. Lollards ou Wiclefiftes troublent l'Angleterre, 385. Wiclehites. Leurs

Leurs erreurs. 443. 481. Statut du roi Henri IV. contr'eux. 1bid. Se foulevent fous Henri V. 597; Lombardie. Ses tyrans prement du pape le titre de vicaires. 8. Les villes foulevers le foumettent au

pape Benoît XII. 20.

Londres. Concile en 1343-35. Concile en 1382- où plutieurs erreurs
de Wiclef font condamnées. 332.

Lons due d'Orlèans affaffiné à Pa-

ris. 521. Louis le Grand, roi de Hongrie, couronné. 38. Demande au pape de l'être pour la Sicile. 81. Elt refulê. 1bid. Sa mort. 367.

Louis d'Anjou, prince de Tarente, fecond mari de Jeanne, reine de Naples, roi trulaire de Jerufalem. 81. Sa mort. 194.

Louis due d'Anjou, adopté par la reine de Naples. 318. Bulle d'Urbain VI. contre lui. 338. Il entre en Italie. 101d. Sa mort. 346. Louis d'Anjou II. reconnu rot de

Naples, 378. Palle au royaume. 401. Vient à Pile, puis à Rome.

Louis de Baviere empereur. Monition de Clement VI. contre lui, 39. Il entre en négociation avec le pape. 44. Sans faut. 46. Dernière lentence du pape contre lui, 58. Sa mort. 74.

Louis de Baviere, marquis de Brandebourg. 89. Louis de la Cerda obtient du pape

Clement XI. les Illès Canaries.

50.

Louis Donato Vénitien, général des

# freres Mineurs, & cardinal. 149. M.

Fr. M ANDIANS. Quel tort leur fit la pelte de 1348. 84. Manuel Paléologue, fils de Jean, eouronné empereur. 453. Il vient en France. 478.

Marfeille. Articles dresses pour par-Tome XX.

venir à l'union. 516. Marin I. roi d'Arragon. 447. Re-

fuse de secourir Benoît XIII. 448.

Martin roi de Sicile.

Martin de Saloa, évêque de Pampelune & cardinal.

299.

pelune & cardinal. 399.

Marin de la Scale, feigneur de Verone. Sa pénitence. 10.

Marthur Cantacarene déclaré en

Matibieu Cantacuzene déclaré empereur. 143. Couronné. 145. Menendo Cordula, évêque de Cordouë, pris par les Clementins.

Michel de Cefene. Sa mort. 91. Milleczi chanoine de Prague, hé-

rétique. 258. Fr. Mineurs font de grandes convertions en Hongrie. 255. En Valaquie. 236. En Tartarie. 238. 248. Freres Mineurs fchifmati-

Monte Aflemblées nocturnes prés de leurs corps, défendues.

## N.

N ICEPHORE Gregoras, déclaré
Contre les Palamites. 76. S'oppose au concile de Constantinople. en 1351. 112. Y parle sortement. 114. Reproches de l'empereur contre lui. 115.
Nicolas de Calabre hérétique, en

Catalogne. 129.
Nicolar Capoche, noble Romain,
évêque d'Utrecht, puis d'Urgel,
cardinal.
Nicolar de Clemangis. Sa lettre au
roi touchant l'onion de l'églife.

Nicolas Emeric, inquisiteur en Ar-

Nicolas Lautent s'érige en tribun à Rome. 70. Lettre infolence. 71. Bulle contre lui. 73. S'enfuit de Rome. 74. Y rentre, puis s'enfuit à Prague. 137. Envoyé à Avignon Liti

## TABLE DES MATIERES.

183.

& délivré, 118. Renvoyé à Rome avec éloge. ibid. Le peuple excité contre lui le tue dans le Capitole.

618

Nicolas de Luxembourg, patriarche d'Aquilée. 160. Nicolas Orefme, docteur fameux l

Nicolas Rollel, frere Prêcheur, inquiliteur en Arragon, & cardinal

Nicopoli. Bataille gagnée par Bajazet. 453.

O.

DON Colonne, cardinal diacre. 500. V. Martin V. Officiers de la cour de Rome. 541. Offrandes miles devant des images, des croix , &c. & pillées. Ourcham fils d'Othman, sultan des

Turcs. Sa mort.

DALENCIA. Concile en 1188.

Pape. Sa pleine puissance selon Innocent V. 110. VL. Paris. Concile en 1345. fous Guillaume de Melun. 56. Réforme de l'univerfité en 1366. 213. Concile en 1395, pour l'union de l'églife. 433. Son évêque juge ordinaire de l'université. 382. Concile de Paris en 1408. 541. Univerliré de Paris venue d'Athenes. 509.

Pastour de Sarrats, frere Mineur, évêque d'Assise, archevêque d'Embrun, & cardinal. Paul Tigrin , faux patriarche de Constantinople. 404. Pénitens blancs imposteurs.

Perpignan. Concile de Benoît XIII. 544. Sa fin. 568. Pelie violente en Italie. 32. Autre à Avignon. 186.

Philippe de Valois, roi de France. Sa mort.

Philipps d'Alençon, évêque de Beau-

vais, archevêque de Roiien, puis cardinal. Philippe de Villette, abbé de faint

Denis, élu pat les moines & confirmé par l'évêque de Paris. 462. Philippe de Majorque, frere Mineur. Sa réforme rejettée. Philothée patriarche de Constanti-

nople, 145. Se cache. Pserre le Cérémonieux, roi d'Arragon, à Avignon. 12. Plaintes du pape contre lui. 112. Concordat avec le pape. 113. Abolition de l'Ere Espagnole en 1350.

114. Second voyage du roi Pierre Avignon. 156. Sa mort. 380. Pierre infant d'Arragon , frere Mineur. Pierre d'Ailli, docteur de Paris, &

grand maître du collège de Navarre. 383. Evêque de Cambray, envoyé à Rome à Boniface IX. 589. 457. cardinal. Pierre de l'Aquila, frere Mineur,

inquiliteur à Florence, accusé de concustion, &c. Pierre Bertrandi le jeune, cardinal.

Pierre de Candie, Grec, archevêque de Milan, cardinal. 499. V. Ale-

xandre V. Pierre Corfini , Florentin , évêque de Volterre, puis de Florence, & cardinal. 240.

Pierre de Cros, proviseur de Sorbonne & doyen de Patis, évêque de Senlis, puis d'Auxerre, & cardinal

Pierre de Cros, archevêque de Bourges, puis d'Arles, cardinal de Clement. 342.

Pierre de la Forêt, évêque de Tournay, de Paris, de Rouen, & cardinal. 167. Sa mort. Pierre Gomès de Barros, archevêque

de Seville, & cardinal. Pierre Itier, évêque de Dax, & cardinal 187.

Pierre de la Jugie, archevêque de Narbonne, puis de Rouen, & cardinal. 167. Tient un concile.

Pierre de Lune, Arragonois, cardinal. 269. Elu pape Benoit XIII. 429. Légat en Elpagne pour Clement VII. 307. Légat à Paris fous prégxte de l'union. 421. Sa diffimulation.

Pierre de Lufignan, roi de Chipre, à Avignon. 193. Le pape lui reptoche un adultere d'habitude. 224. Sa mort. Ibid.

Le B. Pierre de Luxembourg. Sa naislance. 374. Ses vertus & fa mort. 376. © fuire.

Pierre de Montirac, cardinal de Pampelune. 168. Pierre Roger, abbé de la Chefe-

Dieu, évêque d'Arras, archevêque de Sens, cardinal, & enfin pape. 30. V. Clement VI. Pierre Roger, neveu de Clement

VI. élu pape. V. Gregoire XI. 241. Pierre de Sortenae, évêque de Viviers, & cardinal. 268.

Pierre de Stain, évêque de S. Flour, puis archevêque de Bourges, & cardinal. 140-

Pierre Thomacelli est elu pape à Rome, Boniface IX. 395. Son avarice exercée à l'occasion du Ju-

S. Pierre Thomas, Carme. 161. Evêque de Patti en Sicile. 163. Légat en Chipre, évêque de Coron, &c. Sa mort. 205. & fiir.

Pile de Prate, archevêque de Ravenne, cardinal aux trois chapeaux. 302. & fuiro Pile. Préparation au concile de Pile. 529. Convocation. 533. Ouver-

ture du concile. 547. Sentence contre les deux papes. 558. Fin du concile de Pile. 566. Postevin de Montesquiou, éveque

Possezin de Montesquiou, évêque de Basas, de Maguelone, d'Albi, & cardinal.

Ponce frere Mineur, archevêque de Seleucie, fauteur des Fraticelles.

63.

Ponce de Villemur, évêque de Pa-

miers, cardinal. 104.

Prague érigée en métropole. Ses fuffragans. 46. Nouvelle univertité.

213. Tumulre à Prague, & faux

martyrs. 590.

Préfentation de la fainte Vierge. Introduction de cette fête. 257.

Privilège clérical. Occalion d'impunité des crimes. 109. Privilèges du clergé attaqués en France. 412. Accordés au roi de France par Clement VI. 110. Privilèges des religieux restraints par Urbain VI. 346.

Q.

UESTEURS pour Indulgences, &c. • 403.

Queessites du Mont Athos. Leurs réveries. 22. Faux Quiétiltes en Occident. 325.

R.,

R Almond de Canillac, prevoi de Maguelone, archevêque de Touloule, puis cardinal. 103. Raimond Lulle. Ses creurs condamnées par Gregoire XI. 270.

Rainald des Urfins, archidiacre de Liège, cardinal. 105. Reimi. Concile affemblé à Noyon en 1344. par l'archevêque Jean de Vienne. 49. Assemblée de

France & d'Allemagne touchant le fehiline. 455. Reliques ou enseignes de l'empire. 89. Inftrumens de la Passion. 139.

Fêre en leur honneur. 140.
Réferve des évêchés de Sieile. 38.
Réferves desapprouvées en Angleterre. 41. & 407.
Réflutire des évêques, &c. ordon-

née par Gregoire XI. 264.
Richard II. roi d'Angleterre. 281.
Soutient la liberté eccléfathque.
364. Renonce au royau. 473.
Ruchard Fixraud, archeveque d'Ar-

mach, prêche contre les freres Mandians, 170. Plaide contr'eux Liji ii

### 620 TABLE DES MATIERES.

à Avignon. 171. Ecrits de part & d'autre. ibid. & jure. Mort de l'archevêque. 175.

Robert roi de Naples. Sa mort. 17. Robert de Geneve, évêque de Térouane, puis de Cambray, & cardinal. 245. V. Clement VIL

300. Reconnu par le roi Charles

Romains désirent le séjour du pape pour leur intérêt. 458. Romains malfacrés fous Innocent VII. 500. Leur avarice à l'occasion du Jubilé. 97. O fure.

Rome. Réglemens pour son gouvernement temporel fous Innocent VII.

Rupert comte Palatin & due de Baviere, empereur. Rupert roi des Romains. Ses am-

bassadeurs au concile de Pise. 548. Leur appel. 552. Mors de Ru-

Rullie. Nouveaux évêchés en Russie à la priere de Louis, roi de Pologne. 167.

ALSBOURG. Concile en 1386.

Samedi. Abstinence du Samedi ordonnée aux clercs. 225. Sang de J. C. Question de quel culte doit être adoré.

Schisme d'Avignon. Ses triftes effets pour le spirituel & pour le temporel. 313. Ses suites. Deux évêques en plusieurs sièges. 378. Etat de l'église pendant leschisme. 414. Schisines particuliers en plusieurs églifes, 540. Et dans les Ordres 569. religieux.

Servitude autorifce de Dien dans la loi & l'évangile. Sicile. Paix entre Jeanne reine de Naples, & Frideric roi de Sicile

ou de Trinacrie. 252. Sigifical de Luxembourg couron-

ne rol de Hongrie. 368. Détrôné & prisonnier. 489. Elu roi des Romains. 587. Coutonné à Aixla-Chapelle. 606.

Simon Brouffan , docteur fameux, archevêque de Mılan, & cardinal,

Simon Islip, archevêque de Cantorbery. 109. Tient deux conciles en 1362. Simon Langham, archevêque de

Cantorbery, & cardinal. 227. Simon ou Svincon le Lievre, archevêque de Prague. S'oppose aux Wicletiftes. 579. Sa mort. 593.

Simon de Sudburi, archevêque de Cantorbery. 129. Sa mort. 330. Smirne prise sur les Turcs en 1344. & reprife.

Souftraction d'obéillance à Benoit XIII. préparée par des appellations. 448. Ordonnée par lettres patentes de Charles VI. 459. Exécutée même à Avignon. 462. Soustraction en Castille. 467. Soustraction réitérée. 510. Prononcée au concile de Pife. Subjide demandé par le pape en Al-

176.

lemagne, & refule.

AMERIAN, empereur des Mogols. Ses conquêtes. 484. Tarif. Bataille & grande victoire for les Mores.

Thabor, Lumiere du Thabor vantée par les Palamites. 23. & 114. Thomas d'Arondel , évêque d'Eli , puis archevêque d'Yorc, puis de

Cantorbery. Thomajuccio de Foligni, frere du tiers Ordre de S. François. 283. Touloufe. Lettre de l'université de Toulouse contre la soustraction

d'obéillance condamnée à Paris. Translations d'évêques fréquentes. 358. 538. Tures Ottomans, Ourcham, &c. 182.

Turluşans. Espece d'hérétiques en France.

## TABLE DES MATIERES.

Tyran. Doctrine de Jean Petit sur le meurtre des tyrans, condamnée à Paris. 601.

V.

VADE in pace. Prison rigoureuse des moines. 107. Valdemar III. roi de Dannemarc, à

Avignon. 199. & fuit.

Venceflas fils de Charles IV. Sa naiffance. 186. Elu roi des Romains.

 275. Empereur. 306. Dépose de l'empire.
 478.
 Venturin de Bergame, frete Prêcheur, & missionnaire fameux.

Vironique. Image de la fainte face montrée à Rome. 96.
Vilna. Fondation de cet évêché. 373.
S. Vincent Pertier. Ses commence-

mens. 569.
Visconsi. Jean & Luquin, seigneum
de Milan, se soumerrent au pape.

Jean Visconii, archevêque de Milan-

Sa mort.

Bernabo Visconii. Procédures d'Urbain V. contre lui. 195. Négociation pour la reflitution de Bolo-

gue. 198.
Vilitation de la fainte Vierge. Infittution de la fête. 193.

Urbain V. pape. 190. V. Guillaume Grimaud. Urbain réfolu d'aller à Rome. 209. Fonde un Monzitere à Montpellier. 214. Part d'Avignon pour l'Italie. 215, Journal de fon voyage. 216. Urbain à Viterbe. 217. Son entrée à Ro-

me. 221. Sa mort. Urbain VI. abandonné par les cardinaux. En crée d'autres. 297. 301. Entre au royaume de Naples. 341. Se brouille avec Charles de la Paix, ibid. Urbain à Nocera. 345. Rompt avec Charles de la Paix. 346. Conjuration de cardinaux contre lui. 347. Il en met fix en prison. 349. Il excommunie Charles de la Paix. 350, Qui l'alliège dans Noceta. 351. Elle est prile & pillée. 352. Urbain fait mettre à la question les fix cardinaux prisonniers. sbid. Seconde question. 355. Lettre des cardinaux de Naples contre Urbain. 357. Il fort du château de Nocera. 360. Il fait tuer l'évêque d'Aquila. 361. Il passe en icile, puis à Genes. 362. Et fait huit cardinaux. sbid. Il fait mouzir les cardinaux prisonniers. 371. Revient à Rome. 189. Sa mort.

Union des églifes dost être volontaire. Ne le peut faire qu'en concile général.

cile général.

Université de l'aris le déclare pour
Clement VII. 312.

Y.

YOR c. Concile provincial en 1367. par l'archevêque Jean Thariby. 210.

Fin de la Table des Matieres.

## APPROBATION

de Monsieur Pastel , Dolleur & ancien Professeur de Sorbonne.

Thi li par order de Mondeigneux le Garde des Secaux, un Manuferta d'un juar l'Abbé Pleny, Cangligura è laure de l'Highere Exclifquillyane de un juar l'Abbé Pleny, Cangligura è laure de l'Highere Exclifquillyane de un cource qui ne foit conforme à la foi Carbolique & aux bonnes meurs; & Ja contaute à y admirer la incértité de l'exactitude de l'Auteur; aufil. Desne que le fond d'étudion qu'on admire dans les Volumes précédens. Fait à Paris ce 20. Décembre 1719.

PASTEL, Professeur de Sorbonne.

## APPROBATION

de Monsteur Leger, Abbé de Bellozanne, Censeur des Livres, nommé par la sacrée Faculté de Théologie de Paris.

'Avertissement souvent réitéré dans l'Evangile & dans les Epîtres des Apôtres, touchant les hérélies qui devoient s'élever contre la foi . & les scandales qui devoient paroître dans l'église, contre la sainteté des loix. est un préservatif que Jesus-Christ nous a donné contre la contagion de l'erreur & de l'iniquité. Tous ces maux qui ont affligé l'Eglise dans tous les siècles, & qui font le sujet de ses gémissemens & de ses larmes, ont été annoncées dès le commencement, afin que les fidéles n'en fussent ni scandalifes, ni furpris. Perfonne, dit Tertullien, ne doit s'econner de voir des hérefies, parce qu'elles ont été prédites : Non oportet nos mirari super hareses istas..... futura enim pronuntiabantur. Et c'est alors que plusieurs s'enscandalisent, car le scandale seroir plus grand, si malgre la prédiction se autentique & précise, il n'en paroissoit pas : Inconsiderate plerique hoc ipso scandalizantur, quod tantum hereses valeant, quantum fi non suissent? Au travers des triftes nuages qui s'élevent de temps en temps dans le sein même de l'églife, il fera toujours aise de reconnoître les caracteres de l'esprit, de sagesse & de vérité, qui la gouvernent: & au milieu des secousses qui viennent du dedans & du dehors, on ne cessera jamais d'admirer l'immobilité de la pierre sur laquelle elle est fondée. C'est dans cette vue que l'illustre Auteur qui continue avec un travail infatigable le grand ouvrage de l'Hiltoire de l'Eglife, nous donne ce vingtième volume, qui, comme les précédens, peut beaucoup-contribuer à la satisfaction & à l'édification du public. A Paris le 28. Juillet 1720.

D. LEGER, Abbé de Bellozanne.

# PRIVILEGE DU ROY.

OUIS par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant nos cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Iufticiers qu'il appartiendra. SALUT. Notre bien Amé Pierre-François Emery, ancien Adjoint des Libraires & Imprimeurs de Paris, Nous ayant trèshumblement fait remontrer, que Nous avions accordé à son pere nos Let-tres de Privilége pour l'impression de plusieurs Ouvrages, & entr'autres l'Hiltoire Ecclélialtique du feu fieur Abbé Fleury, notre Confesseur, sans avoir achevé ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un Manuscrit intitulé: Histoire Ecclesiastique des trois dermers Siecles , Quinze , Seize & Dix feptieme Siécles, avec le commencement du Dix-hustseme : ce qu'il ne peut faire fans que nous lui accordions de nouvelles Lettres de Privilége qu'il Nous a fait supplier de lui vouloir accorder, offrant pour cet effet de le faire imprimer en bon papier & en beaux caracteres, luivant la feuille imprimée & attachée pour modèle fous le contre-scel des Présentes. A cas causas, voulant favorablement traiter ledit Emery, & l'engager à nous donner la fuite de ladite Histoire Ecclésiastique, avec la même attention & la même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant les premiers Volumes dudit fieur Abbé Fleury, notre Confesseur, Nous lui avons permis & accordé per-mettons & accordors par ces Présentes, d'imprimer ou faire imprimer la fuite de l'Histoire Ecclésiastique, à commencer au quinzième Siècle jusqu'à présent, qui est composé par le Sieur \*\*\*, en tels Volumes, forme, marge, caracteres, conjointement ou séparément, & autant de fois que bon lui femblera, fur papier & caracteres conformes à ladite feuille imprimée & attachée pour modèle fous le contre-scel desdites Présentes, & de les vendre, faire vendre, débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de quinze années confécutives, à compter du jour de la datte desdites Préfentes. Faisons deffenses à toutes sortes de personnes, de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impression etrangere dans aucun lieu de notre obéillance : comme auffi à tous Imprimeurs , Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ladite Histoire Eccléfiastique ei-dessus spécifiée, en tout ou en partie, ni d'en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d'augmentation, correction, changement de titre, même de traduction étrangere ou autrement, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confication des Exemplaires conrrefaits, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, & de tous dépens, dommages & intérêts : à la charge que ces Prélentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & que l'Impétrant se conformera en tout aux Règlemens de la Librairie, & notamment à celui du dixième Avril dernier; & qu'avant que de les exposer en vente, le Manuscrit ou Imprimé, qui auront servi

de copie à l'impression de ladite Histoire, seront remis dans le même état; où les Approbations y auront été données, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France , le Sieur Fleuriau d'Armenonville. Commandeur de nos Otdres; & qu'il en sera ensuite remis deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleutiau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant ou fes ayans causes, pleinement & paitiblement, sans souffrit qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie desdites Préfentes, qui fera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenuë pour duëment signifiée, & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers & Sécretaires, foi soit ajoûtée comme à l'Original : Commandons au premier notre Huissier, ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, fans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, Charte Notmande, & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. Donne' à Paris le vingtième jour du mois de Décembre, l'an de grace mil sept cens vingt-cinq, & de notre Regne le onzième. Par le Roi en fon Confeil.

## SAINSON

Registré sur le Registre IV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Impriments de Paris, N. 643, fol. 178, conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du vingt-buit Fevrier 1723. A Paris le 23, Decembre 1725.

BRUNET, Syndic.

Les Sieurs Gabriel Martin, Coignard, Mariette, & Hyppolyte-Louis Guerin, ont cédé le droit qu'ils avoient au préfent Privilège, à Meffieurs P. G. Le Mercier, Defaint & Saillant, J. T. Heriffant, Durand & le Prieur, faivant les conventions faites entr'eux, le 31. Décembre 1749.



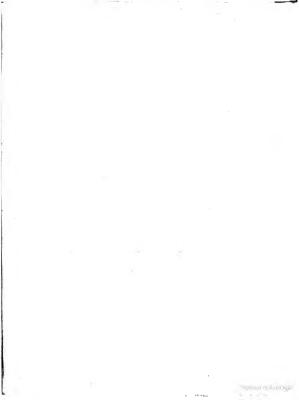



